







### LE

### JUIF ERRANT.

### GRAVERS OF

UN. B. et W. Brunn, Lacuste, Vermorchen, Pannemaker, Bocquet, Doverger, King, Ligny, Van Ganberghe, Van Bore, Verveer, etc.

# JUIF ERRANT

### EUGÈNE SÜE

ÉDITION

### ILLUSTRÉE PAR M. LOUIS HITARD.

Et per MM. Eugene Verbeeckhoven, Lauters, Hendrickx, Le Hon, T' Schaggeny, Strobant, Kreins, Van Marcke, Van der Hecht, etc.

TOME DEUXIÈME.



## BRUXELLES. WELINE. CANS ET COMPAGNIE.

1846

American Correspondent





# MUITIEME FARTIE A. L'EGUYSE de de Water

### 90AP1703 133.

Flor

Pendant que la reine Bacchanal et Conche-tout-Nu terminaisent si tristement la plus sypasse plase de leur esistence, la Mayeux arrivait à la porte du pavillon de la rue de Balylone. Avant de sonner, la jemen cuvière essaya sea lamres ; un nouveau chagria l'accadali. En quittant la maison du traiteur, elle était allée ches la personne qui lui donnait habituellement di revuitt, mais celle-te in en avait rénde, pouraut, dissiiuellement du revuit, mais celle-te in en avait rénde, pouraut, dissiiuellement du revuit, mais celle en perina de la consideration de un tiera d'économie. La Mayeux, platéd que de perfer cette dernière ressouvez, offrit de subir cette dimination, mais les pièces de lingerie étaites dé jà livrées, et la joune auvrière ne ponvait espérer d'occupation avant une quinzaine de jours, même en accédant à cette réduction de salaire. On conçoit les angoisses de la pauvre créature; car, en présence d'un chômage force, il faut mendier, montri de faim ou voler. Quant à sa visite au pavillon de la rue de Bab lone, cile s'expliquera tout à l'hieure.

La Nayeux souna timidement à la petite porte; peu d'indunts sprés. Florine vint ini outri, La cameire d'était pas kudillée solon le post charmant d'Adrienne; elle était su contraire vétuo avec une affectation de simplicié austère; elle portait une robe montante de couleur sombre, asser large pour cacher la svelte d'igance de sa tuille; ses handeaux de cheveux, d'un noir de jais, 'aspercevainet à pole sons la garniture palse d'un petit bonnet blanc emps-é, asser portil aux cornettes des religionses; mais mal-gré ce costume à modest. la figure hume et plade de Florine paraissit toujuars admirablement helte. On l'a dit, placée por un passé criminel dans la dépendance abonde de florin de de N. d'Agiggra, Plarine leur avait jais-equ'alors servi d'espisance auprés d'Adrievane, malgre les marques de confiance et de loude den celle-el la combail. Fortune n'ella pac complétement non conservaire de la compléte de la compléte de la combail provent de la compléte de la combail de

A la use de la Mayeux, qu'elle reconaut (Florine hai avait appris la veille l'Arrestation d'Agride el le soudiai aces de folie de malemoisiel de Cardoville), elle recula d'un pas, taut la physionomie de la jeune ouvrière lui impira d'inierle et de pitile. En effect, l'annoner d'un chômage forcé, au milieu de circonstances dejàs al peindes, portait un terrible comp à la jeune ouvrière; les traces de larmes récentes sillonnaises tos joure; ses traits exprimisent à son insu une décisition profonde, et elle parsissati si épuisée, affalle, si accadée, que Florine s'avança viveneus trex et elle, lui ofiris son bras, et iul dit avec benti en la soniensus : « fattere, modermoiséele, entre..., Repose-evos un insuaux, acr voss ets histories delle... et tous avec incerte..., Repose-evos un insuaux, acr voss ets histories introduit la la large de la montante et leven fatigate! » C dount, Florine introduit la large de la montante et leven fatigate! » C dount, Florine introduit la large de la montante et leven fatigate! » C dount, Florine introduit la large de la montante et leven fatigate! » C dount, Florine introduit la large de la montante et leven fatigate! » C dount, Florine introduit la large de la montante et leven fatigate! » C dount, Florine introduit la large d'un la montante et leven fatigate de la comment de la montante et leven fatigate de la comment de la montante et leven fatigate de la comment de la montante de la comment de la

Lorsque la Mayeux fut aussie. Plavine lui dit avec intritt : Mademoiselle, ne voulex-vous rien prendre? un peu d'ens surére, chaude, et de fleur d'eranger? — Je vous reuercie, nademoiselle, « dit la Mayeux avec émotion, tuta la moidre preuve de hieverillance la remplisant de graittude. Puls elle voyait avec une douce surprise que ses pauvres vétements a'étaient pas un sujet d'élaigement ou de débala pour Prience. « le nit d'elons le permatier. .... Répener-cons lant que vous vouler, andemoistions le permatier. .... Répener-cons lant que vous vouler, andemoistions le permatier. .... Répener-cons lant que vous vouler, andemoistement de la comment de la comment de la comment de la comment de propreches-vous dis feur. ... Peus peur poire treuer. ... Relect-vous lib., vous serze mieux... Mon Dieut comme vos pieds sont mouillés!... Pour-les sur ce tabouret.

L'accueil cordial de Florine, sa belle figure, l'agrément de ses manières,

qui n'étaient pas celles d'une femmo de chambre ordinaire, frappèrent vivement la Mayeux, sensible plus que personne, malgré son humble condition, à tout ce qui étalt gracieux, délicat et distingué : aussi, cédant à cet attrait, la jeune ouvriére, ordinairement d'une sensibilité inquiète, d'une timidité ombrageuse, se sentit presque on confiance avec Florine. « Combien vous êtes obligeante, mademoiselle!... » lui dit-elle d'un ton pénétré, « je suis tonte confuse de vos bons soins. - Je vous l'assure, mademoiselle, je voudrais faire autre chose pour vous que de vous offrir une place à ce foyer... vous avez l'air si donx, si Intéressant... - Ah! mademoisello... que cela fait du hien, de se réchauffer à un bon feu! » dit naïvement la Mayeux, et presque malgré elle. Pula eraignant, tant était grande sa délicatesse, qu'on ne la crût capable de chereher, en prolongeant sa visite, à abuser de l'hospitalité, elle aiouta : « Voiei, mademoiselle, pourquoi ie reviens ici ... Hier yous m'avez appris qu'un jeuno ouvrier forgeron, M. Agricol Bandoin, avait été arrêté dans ee pavillon... - Hélas! oui, mademolselle, et cela au moment où ma panvre maltresse s'occupait de lui venir en aide ... - M. Agricol ... (je suis sa sœur adoptive), » reprit la Mayeux en rougissant légérement, « m'a écrit hier soir, de sa prison..., il me priait de dire à son père de se rendre ici le plus tôt possible, afin de prévenir mademoiselle de Cardoville qu'il avait, lui Agricol, les choses les plus importantes à communiquer à cette demoiselle... ou à la personne qu'on lui enverrait... mais qu'il n'osait les confier à une lettre, ignorant si la correspondance des prisonniers n'était pas lue par le directeur de la prison. -Comment, c'est à ma majtresse que M. Agricol vent faire une révélation importante? « dit Florine très-surprise. « - Oui, mademoiselle, car, à cette heure, Agricol ignore l'affreux malheur qui a frappé mademoiselle de Cardoville. - C'est juste... et cet accès do folie s'est, hèlas! déclaré d'une manière ai brusque, » dit Florine en halssant les yeux, « que rien ne le pouvait faire prévoir. - Il faut bien que cela soit ainsi, » reprit la Mayeux, « car, lorsque Agricol a vu mademoiscle do Cardoville pour la première foia... il est revenu frappé do sa grâce, de sa délicatesse et de sa bonté. - Comme tous ceux qui approchent ma maîtresse..., » dit tristement Florine. « -- Ce matin , » reprit la Mayeux , « lorsque , d'après la recommandation d'Agricol, ie me suis présontée chez son père, il était délà sorti ; car il est en proje à do grandes inquiétudes ;... mais la lettre do mon frèro adoptif m'a paru ai pressante et devoir être d'un si puissant intérêt pour mademoiselle de Cardovillo, qui s'était montrée remplie de générosité pour lui... que je suis venue. - Malheurensement mademoiselle n'est plus ici , vous le savez. - Mais n'y a-t-il personne de sa famille à qui je puisse. sinon parler, du moins faire savoir par vons, mademoisello, qu'Agricol désire faire connaître des choses très-importantes pour cetto demoiselle? - Cela est étrange..., » reprit Florino en réfléchissant et sans répondre à la Mayeux. Pula, se tournant vers elle : « Et vous on ignorez complétement le sujet, de ces révélations? - Complétement, mademoiselle; mais je connais Agricol : e'est l'honneur, la lovanté même ; il a l'esprit très-juste . très-droit ; l'on peut croire à ce qu'il affirme... D'ailleurs , quel intérêt aurait-il à .. - Mon Dieu! » s'écria tout à coup Florine , frappée d'un trait

de lamière soudaine, et en interrompant la Mayeux, « je me souviens de cela maintenant : lorsqu'il a été arrêté dans une cachette où mademoiselle l'avait fait conduire, je me trouvais là par hasard, M. Agricol m'a dit rapidement et tout bas : « Prévenez votre généreuse maîtresse que sa bonté « pour moi aura sa récompense, et que mon séjour dans cette cachette « n'aura peut-être pas été inutile... » C'est tout ce qu'il a pu me dire, car on l'a emmené à l'instant ; je l'avoue , dans ces mots je n'avais vu que l'expression de sa reconnaissance et l'espoir de la prouver un jour à mademoiselle ;... mais en rapprochant ces paroles de la lettre qu'il vous a écrite.... » dit Florine en réfléchissant. « -- En effet, » reprit la Mayeux, « il y a certainement quelque rapport entre son séjour dans eette caehette et les choses importantes qu'il demande à révéler à votre maîtresse ou à gnelqu'un de sa famille. - Cette cachette n'avait été ni habitée ni visitée depuis très-longtemps, » dit Florine d'un air pensif; « peut-être M. Agricol y aura tronvé ou vu quelquo chose qui doit intéresser ma maîtresse. - Si la lettre d'Agricol ne m'eût pas paru si pressante, » reprit la Mayeux, « je ne serais pas venue, et il se serait présenté lei lui-même lors de sa sortie de prison, qui maintenant, grace à la générosité d'un de ses anciens camarades, ne peut tarder long temps :... mais ignorant si, même movennant caution, on le laisserait libre aujourd'hui... j'ai voulu, avant tout, accomplir fidèlement sa recommandation ;... la généreuse bonté que votre maîtresse lui avait témoignée m'en faisait encore un devoir.

Comme toutes les personnes dont les bons instincts se réveillent encore parfois, Florine éprouvait une sorte de consolation à faire le bien, lorsqu'elle le pouvait faire impunément, c'est-à-dire sans s'exposer aux inexorables ressentiments de ceux dont elle dépendait. Grace à la Mayeux, elle treuvait l'occasion de rendre probablement un grand service à sa maîtresse ; connaissant assez la baine de la princesse de Saint-Dizier contre sa nièce, pour être certaine du danger qu'il y aurait à ce que la révélation d'Agricol. en raison même de son importance, fût faite à une autre qu'à mademoiselle de Cardoville. Florine dit à la Mayeux d'un ton grave et pénétré : « Écoutez, mademoiselle, je vais vous donner un conseil profitable, je erois, à ma pauvre maîtresse; mais cette démarche de ma part pourrait m'être très-funeste si vous n'aviez pas égard à mes recommandations. - Comment cela, mademoiselle? » dit la Mayeux en regardant Florine avec une profonde surprise. « - Dans l'intérêt de ma maîtresse... M. Agricol ne doit confier à personne... si ee n'est à elle-même... les choses importantes qu'il désire lui communiquer. - Mais, ne pouvant pas voir mademoiselle Adrienne, pourquoi no s'adresserait-il pas à sa famille? - C'est surtout à la famille de ma mattresse qu'il doit taire tout ce qu'il sait... Mademoiselle Adrienne peut guérir... alors M. Agricol lui parlera; bien plus, ne dût-elle jamais guèrir. dites à votre frère adoptif qu'il vaut encore mieux qu'il garde son secret que de le voir servir aux ennemis de ma maltresse... ce qui arriverait infailliblement, erovez-moi. - Je vous comprends, mademoiselle, » dit tristement la Maveux. « La famille de votre générouse maîtresse ne l'aime pas et la persécutait peut-être? - Je ne peux rien vous dire de plus à ce sujet ; maintenant, quant à ce qui me regarde, je vous en conjure, promettez-moi

d'obtenir de M. Agricol qu'il ne parle à personne au monde de la démarche que vous avez tentée près de moi... à ce sujet, et du conseil que je vous donne;... le bonheur... non pas le bonheur, » reprit Florine avec amertume, comme si depuis longtemps elle avait renoncé à l'espoir d'être heureuse: « non pas le bonheur, mais le repos de ma vie dépend de votre discrétion. - Ah! soyez tranquille, » dit la Nayeux, aussi attendrie que surprise de l'expression douloureuse des traits de Florine, « je ne serai pas ingrate; personne au monde, sauf Agricol, ne saura que je vous ai vue. - Merci... oh! merci, mademoiselle, » dit Florine avec effusion. « - Vous me remerciez? » dit la Mayeux, étonnée de voir de grosses larmes rouler dans les yenx de Florine. « -- Oui... je vous dois un moment de bonheur... pur et sans mélange; car l'aurai peut-être rendu un service à ma chère maîtresse sans risquer d'augmenter les chagrins qui m'accablent déjà. - Vous, malheureuse?... - Cela vous étonne? Pourtant, croyez-moi, quel que soit votre sort, je le changerais pour le mien! » s'écria Florine presque involontairement, « - Hélas! mademoiselle, » dit la Mayeux, « yous paraissez avoir un trop bon cœur pour que je vous laisse former un pareil vœu, surtout aujourd'hui... - Oue voulez-vous dire?... - Ah! je l'espère bien sincérement pour vous, mademoiselle, » reprit la Mayeux avec amertume. s jamais vons ne saurez ce qu'il y a d'affreux à se voir privé de travail. lorsque le travail est votre unique ressource. - En étes-vous réduite là? mon Dieu!... » s'écria Florine en regardant la Mayeux avec anxiété. La jeune ouvrière baissa la tête et ne répondit rien ; son excessive fierté se reprochait presque cette confidence, qui ressemblait à une plainte, et qui lui était échappée en songeant à l'horreur de sa position. « S'il en est ainsi, » reprit Florine, « je vous plains du plus profond de mon cœur... et cependant je ne sais si mon infortune n'est pas plus grande encore que la vôtre... »

Puis, après un moment de réflexion. Florine s'écria tont à conn : « Mais l'y songe... si vous manquez de travail... si vous êtes à bout de ressources... je pourrai, je l'espère, vous procurer de l'ouvrage... - Serait-il possible, mademoiselle! » s'écria la Mayenx ; « jamais je n'aurais osé vous demander un pareil service... qui pourtant me sauverait... Mais maintenant votre offre généreuse commande presque ma confiance... aussi je dois vous avouer que ce matin même on m'a retiré un travail bien modeste, puisqu'il me rapportait quatre francs par semaine... - Quatre francs par semaine ! » s'écria Florine, pouvant à peine croire ce qu'elle entendait, « - C'était bien peu, sans doute, » reprit la Mayeux, « mais cela me suffisait... Malheureusement, la personne qui su'employait trouve à faire faire cet ouvrage moyennant un prix encore plus minime... - Quatre francs par semaine! > répéta Florine, profondément touchée de tant de misère et de tant de résignation, « eh bien! moi, je vous adresserai à des personnes qui vous assureront un gain d'au moins deux francs par jour... - Je pourrais gagner deux francs par jour 7... est-ce possible?... - Oui , sans doute ;... seulcment, il faudrait aller travailler en journée... à moins que vous ne préfériez vous mettre servante... - Dans ma position , » dit la Mayeux avec une timidité fière, « on n'a pas le droit , je le sais, d'écouter ses susceptibilités ; pourtant je préfereais travailler à la journée, et, en gagnant moins, avoir la faculté de travailler chet moi. – La condition d'aller en journée est malheureusement indispensable, « dit Florine. » — Alors, jo dois renoncer à est espoir. « Foughoit timidement la Mayorau. » Non que je réudue d'aller en journée; avant tout il flut vivre... mail... on exige des ouvrières une mine, étions tiègante, du moint convenable... et, je vous l'avone ann honte, maine, étions tiègante, du moint convenable... et, je vous l'avone ann honte, ac le suis. — Qu'à cella nei lenne..., « dit vivenent Florine, » on vous donneral issu more du évous viété convenablement.

La Mayeux regarda Florine avec une surprise eroissante. Ces offres étaient si au delà de ce qu'elle pouvait espèrer, et de ce que les ouvrières gagnaient généralement, que la Mayeux pouvait à peine y croire. « Mais..., » repritelle avec hésitation . . pour quel motif serait-on si généreux onvers moi, mademoiselle? De quelle façon pourrai-je done mériter un salaire si élevé?» Florine tressaillit. Un élan de eœur et de bon naturel, le désir d'être utile à la Mayeux, dont la douceur et la résignation l'intéressaient vivement, l'avaient entrainée à une proposition irréfléehie; elle savait à quel prix la Mayeux pourrait obtenir les avantages qu'elle lui proposait, et seulement alors elle se demanda si la jeune ouvrière consentirait jamais à accepter une pareille condition. Malheureusement Florine s'était trop avancée, elle ne put se résoudre à oser tout dire à la Mayeux. Elle résolut donc d'abandonner l'avenir aux serupules de la jeuue ouvrière ; puis enfin comme ceux qui ont failli sont ordinairement peu disposés à eroire à l'infaillibilité des autres. Florine se dit que peut-être la Mayeux, dans la position désespérée où olle se trouvait, aurait moins de délicatesse qu'elle ne lui en supposait.

Elle reprit donc: - se le conçois, mademoiscile, des offres si au-dessus de ce quo vous gagene habituellement vos séchament; umis je dois vous dire qu'il Sagit d'une institution pieuse, destinée à procuere de l'ouvrage ou de l'emple in air fameus méritantes et dans le besoin. Cet établissement, qui s'appelle l'œuvre de Sainte-Marie, se charge de placer, soit des domestiques, soit des ouvriries à la journel... Or, l'œuvre est dirigiée par des personanes si charitables, qu'elles fournissent même une espéce de trousseux, lorque les ouvririers qu'elles proment sous leur protection ne sont pas assez convensiblement vêtures pour aller rempir les fouctions aurquelles on les dottine. Cette explication fort plausible des offers supprifigure de Florine devait satisfaire la Nayeux, paisque après tout il s'agissait d'une œuvre de bienfaisance.

Alinis, je comprendo le taux ciecé du salaire dont vous me partez, nademoisiele, e spetil la Myseu; s' seulemoiel je nij aleume recommandation pour étre pratégète par les personnes charitables qui dirigent ess ciablissements. - Vous souffers, vous étes laboriques, homôtes; es ont des droits suffisants... seulement je dois vous prévenir que fon vous demanders à vous routinisser exactement vous deviars religieux. - Dersonne plus que moi, mademaiselle, n'à nime et ne bénit Dieu, « dit la Mayeun avre une fermété douce; - mais les pratiques de certains dovoirs sout une affaire de conceinee, « tij e préférerais renoncer au patronage dont vous me parter, « Il devait avoir quedque exigence à ce aujet...... » De la moiss his monder. Seul-mont, je vous l'ai dit, comme ce sont des personnes très-pieuses qui dirignet cette enver, cous ne vous et sonnere pas de leurs questions de sujet. El puls efin. essayez que risquez - vous s' el los propositions qu'on vous fall vous conviennent, vous les excepterez; ..., si, au contrière, clles vous semblent choquer vatre liberté de conscience, vous les refuserez... votre position ne sera pas campirée. »

La Mayenx n'avait rien à répondre à cette conclusion qui , lui laissant la plus parfaite latitude, devait éloigner d'elle toute défiance ; elle reprit donc ; « l'accepte votre offre, mademoiselle, et je vous en remercie du fond du eœur; mais qui me présentera? - Moi... demain, si vous le voulez, -Mais les renseignements une l'on désirera prendre sur moi, peut-être... - La respectable mère Sainte-Perpétue, supérieure du couvent de Sainte-Maric, où est établie l'œuvre, vous appréciera, j'en suis sûre, sans qu'il lui soit besoin de se renseigner; sinon elle vous lo dira, et il vous sera facile de la satisfaire. Ainsi, c'est convenu... à demain. - Viendrai-je vous prendre iei, mademoiselle? - Non, ainsi que je vous l'ai dit, il faut qu'on ignore que vous êtes venue de la part de M. Agricol, et une nouvelle visite ici pourrait être connne et donner l'éveil... Firai vons prendre en fiaere... Où demeurez-vous? - Rue Brise-Miebe, nº 3... Puisque vous prenez cette peine, mademoiselle, vous n'auriez qu'à prier le teinturier qui sert de portier, de venir m'avertir... de venir avertir la Maveux. - La Maveux? » dit Floriue avec surprise, « - Oul , mademoiselle , » répondit l'onvrière avec un triste sourire, « c'est le sobriquet que tout le monde me donne,... et tenez, a ajouta la Mayeux, ne pouvant retenir une larme, « c'est aussi à cause de mon infirmité ridicule, à laquelle ce sobriquet fait allusion, que je crains d'aller en journée chez des étrangers... il y a tant de gens qui vous raillent... saus savoir combien ils vous blessent !... Mais, » reprit la Mayeux en essuyant une larme, « je n'ai pas à choisir, je me résigneral. »

Florine, péniblement émue, prit la main de la Mayena, et lui dit : 8 Rassure-vous; il et des infortunes si unochantes qu'elles impières la compassion et non la raillerie. Le ne puis donc vous demander sous votre vérible nom ? — Em en noume Modeleine Solivena muis, je vous le réptée, modemoiselle, demander la Mayenx, car on ne me consuit guêre que sous ce nome. — Le servai donc demain à mid tre Bries-Miche. — Al 1 mademoiselle, comanent jumais reconnaîter vos bontés? — Ne parlons pas de ceda, tout mon deier est que mon intermédiarp poisse vous étre utilea. .ce dont seule vous jusquere, Quant à M. Agricol, ne lui réponder, par şattender qu'il soit sort de prison, et étile-rai la dese, je vous feréprée, que ses révidations doivent être secrétes jusqu'au moment où il pourra voir ma panvre maitrese. ... Et deis-et-le extels heure, etchér demoisellér — le l'ignore... le ne sais pas où on l'a conduite les reque son accès s'est declaré. Ainsi à demain ; attender son. — A demin, » dit la Mayenx.

Le lecteur n'a pas oublié que le convent de Sainte-Marie, où Florine devait conduire la Mayeux, renfermait les filles du général Simon, et était voisin de la maison de santé du docteur Baleinier, où se trouvait alors Adrienne de Cardoville.



### TI EELLETES

La mère Sainte-Perpétue.

Le couvent de Sainte-Marie, où avaient été conduites les filles du maréchal Simon, était un ancien et grand hôtel, dont le vaste jardin donnaît sur le boulevard de l'Hôpitol, l'un des endroits (à cette époque surtout) les plus déserts de Paris.

Les scènes qui vont suivre se passaient le 12 février, veille du jour fatal où les membres de la famille Rennepont, les derniers descendants de la sœur du Juif errant, devaient se trouver rassemblés rue Saint-François.

Le couvest de Sainte-Marie était tema avec une régularité parâite. Un conseil supérieur, composé d'ecclestaigue nilments, présides parle pêter d'Algriguy, et de femmes d'une grande dévotion, à la têté desquelles se treuvait la princase de Saint-Diace, "Sassenhalti tréquement, affi divisée et de la composité d'étandre et d'assurer l'influence coccuté. De la combination par le composité d'étandre et d'assurer l'influence coccuté. De la combination trè-habite, trè-production catellerés, avaient présidé à la fondation de l'envere de Sainte-Marie, qui, par suite de nombreuse donations, posséduit de trè-récles immenbles et d'autres biena dont le nombre aug.

mentait chaque jour. La commanauté religiouse n'était qu'un prétexte : mais, grâce à de nombreuses intelligences nouées avec la province, par l'intermédiaire des membres les plus exaltés du parti ultramontain, on attirait dans cette maison un assez grand nombre d'orphelines richement dotées, qui devaient recevoir au couvent une éducation solide, austère, religieuse, bien préférable, disait-on, à l'éducation frivole qu'elles auraient recue dans les pensionnats à la mode, infectés de la corruption du siècle; aux femmes veuves ou isolées, mais riches aussi, l'œuvre de Sainte-Marie offrait un asilo assuré contre les dangers et les tentations du monde : dans cette paisible retraite on goûtait un calme adorable, on faisait doucement son salut et l'on était entouré des soins les plus tendres, les plus affectneux. Ce n'était pas tout : la mère Sainte-Perpètue, supérieure du couvent, se chargeait aussi au nom de l'œuvre de procurer aux vrais fidèles qui désiraient préserver l'intérieur de leurs maisons de la corruption du siècle, soit des demoiselles do compagnie pour les femmes seules ou âgées, soit des servantes pour les ménages, soit enfin des ouvrières à la journée, toutes personnes dont la pieuse moralité était garantie par l'œuvre. Rien ne semblerait plus digne d'intérêt, do sympathie et d'encouragement qu'un pareil établissement, mais tont à l'heure se dévollera le vaste et dangereux résenu d'intrigues de toutes sortes que cachaient ces charitables et saintes appa-

La supérieure du couvent, mère Sainte-Perpétue, était une grande femme de quarante ans environ, vétuo de bure couleur carmélite et portant un long rosaire à sa ceinture; un bonnet blanc à mentonnière, accompagné d'un voile noir, embéguinait étroitement son visage maigre et blême ; une grande quantité de rides profondes et transversales sillonnaient son front couleur d'ivoire jauni ; son nez, à arête tranchante, se recourbait quelque peu en bec d'oiseau de proje ; son œil noir était sagace et percant, sa physionomie à la fois intelligente, froide et ferme. Pour l'ontente et la conduite des intérêts matériels de la communauté, la mère Sainte-Perpêtue en eût remontré au procureur lo plus retors et le plus rusé. Lorsque les femmes sont possédées de ce qu'on appelle l'esprit des affaires, et qu'elles y appliquent leur finesse de pénétration, leur persévérance infatigable, leur prudente dissimulation, et surtout cette justesse et cette rapidité de coup d'œil qui leur est naturelle, elles arrivent à des résultnts prodigieux. Pour la mère Sainte-Porpétue, femme de tête solide et forte, la vaste comptabilité de la communauté n'était qu'un jen; personne mieux qu'ello ne savait acheter des propriétés dépréciées, les remettre en valeur et les revendre avec avantage; le conrs do la rente, le change, la valeur courante des actions de différentes entreprises lui étaient aussi très-familières; jamais olle n'avait commandó à ses intermédiaires une fausse spéculation lorsqu'll s'était agi de placer les fonds dont de bonnes âmes faisaient jouruellement don à l'œuvre de Sainte-Marie. Elle avait établi dans la maison un ordre. une discipline et surtout une économie extrême, le but constant de ses efforts étant d'enrichir, non pas elle, mais la communauté qu'elle dirigeait ; car l'esprit d'association , lorsqu'il est dirigé dans un but d'égoisme collectif, donne aux corporations les défauts et les vices de l'individu.

2

2.

Ainsi une congrégation aimera le pouvoir et l'argent, comme un ambitieux aime le pouvoir pour le pouvoir, comme le cupide aime l'argent pour l'argent... Mais c'est surtout à l'eudroit des immeubles que les congrégations agissent comme un seul homme. L'immeuble est leur rêve, leur idée fixe, leur fructueuse monomanie; elles le poursuivent de leurs vœux les plus sincères, les plus tendros, les plus chauds... Le premier immeuble est pour une pauvre petite communauté naissante ce qu'est pour nne ieune mariée sa corbeille de noces ; pour un adolescent, son premier cheval de course : pour un poête, son premier succès : pour nne lorette, son premier châle de cachemire : parce qu'après tout , dans ce siècle matériel , un immeuble pose, classe, cote une communauté pour une certaine valeur, à cette espèce de bourse religieuse, et donne une idée d'autant meilleure de son crédit sur les simples, que toutes ces associations de salut en commandite, qui finissent par posséder des biens immenses, se fondent toujours modestement avec la pauvreté pour apport social et la charité du prochain comme garantie et éventualité. Aussi l'on ne peut se figurer tout ce qu'il y a d'âcre et d'ardente rivalité entre les différentes congrégations d'hommes et de femmes, à propos des immeubles que chacun peut compter au soleil, avec quelle ineffahle complaisance une opulente congrégation écrase sous l'inventaire de ses maisons, de ses fermes, de ses valeurs de portefeuille. une congrégation moins riche. L'envie, la jalousie haineuse, renduc plus irritante encore par l'oisiveté elaustrale, naissent forcément de telles comparaisons, et pourtant rien n'est moins chrétien dans l'adorable acception de ce mot divin, rien n'est moins selon le véritable esprit évangélique, esprit si essentiellement, si religieusement communiste, que cette apre, que cette insatiable ardeur d'acquérir et d'accaparer par tous les moyens possibles : avidité dangereuse, qui est loin d'être excusée aux yeux de l'opinion publique par quelques maigres aumônes auxquelles préside un inexorable esprit d'exclusion et d'intolérance,

Mère Saiute-Perpétue était assise devant un grand burean à cylindre, placé an milieu d'un cahinet très-simplement, mais très-confortablement meublé; un excellent feu hrillait dans la cheminée de marbre; un moelleux tapis reconvrait le plancher. La supérienre, à qui on remettait chaque jour toutes les lettres adressées soit aux sœurs, soit aux pensionnaires du couvent, venait d'ouvrir les lettres des sœurs, selon son droit, et de décacheter très-dextrement les lettres des pensionnaires, selon le droit qu'elle s'attrihusit, à leur insu, mais toujours, bien entendu, dans le seul intérêt du salut de ces chères filles, et aussi un pen pour se tenir au courant de leur correspondance, car la supérleure s'imposait encore le devoir de prendre connaissance de toutes les lettres qu'on écrivait du couveut, avant de les faire mettre à la poste. Les traces de cette pieuse et innocente inquisition disparaissaient très-facilement, la sainte et houne mère possédant tout un arsenal de charmants petits outils d'acier; les uns très-affilés servaient à découper imperceptiblement le papier à l'entour du cachet, pnis la lettre ouverte, lue et replacée dans son enveloppe, on prenait un autro gentil instrument arrondi, on le chanffait légèrement et on le promenait sur le contour de la cire du cachet qui, en fondant et s'étalant un peu, recouvrait



La mère 8º-Perpétue.



la primitive inoision; enfin, por un sentiment de justice et d'égalité tristouable, il y avait dans l'areas de la bonne mérie jusqu'un preti finale, toire on ne peut plus ingénieux, à la vapeur huméle et dissolvante duquel no soumettait les lettres modestement et humblessent fermées avec des pains à cacheter; ainsi détrempés, ils cédaient sous le moindre effort, et pains é cacheter; ainsi détrempés, ils cédaient sous le moindre cédairure. Selon fimportance des indirervisies qu'elle fisiait ainsi commettre aux signataires des lettres. In supérieure aux qu'elle fisiait ainsi commettre aux signataires des lettres, la supérieure moindre des parties des lettres des parties des lettres des parties des lettres des parties des lettres de la porte verrouillée.

Mére Sainte-Perpêtue abaissa assistité le vate cylindre de son secretaire sur son areaul, se leva et alla souveir, l'air grave et solennel. Îne sour couverse venait lui annoncer que madme la princesse de Saint-Utilier attendait dans le solon, et que mademoiée l'Forier, excempagné d'une jume fille contrefuite et anu Vétue, arrivées peu de temps après la princesse, attendaire à la porte du petic corridor. Interfoulise et àbord machane la princesse, , d'ilt mère Sainte-Perpêtue. El avec une prévouusee charmante, et le approche au fastuelle du feu.

Madame de Saint-Dizier entra. Quoique sans précentions coquettes et juvéniles, la princesse était habiliée avec goût et élégance : elle portait un chapeau de velours noir de la meilleure faiseuse, an grand châle de cachemire bleu, une robe de satin noir garnie de martre pareille à la fourrure de son manchon.

« Quelle bonne fortune me vaut encore aujourd'hul l'honneur de votre visite, ma chère fille?... » lui dit gracieusement la supérieure, « - Une recommandation très-importante, ma chère mère, car je suis très-pressée: on m'attend chez Son Éminence, et je n'ai malheureusement que quelques minutes à vous donner; il s'agit encore de ces deux orphelines au sujet desquelles nous avons longuement causé bier. - Elles continuent à être séparées, selon votre désir... et cette séparation leur a porté un coup si sensible,.. que j'ai été obligée d'envoyer ce matin... préveuir le docteur Baleinier... à sa maison de santé... Il a trouvé de la fiévre jointe à un grand abattement, et, chose singulière, absolument les mêmes symptônies de maladio chez l'une que chez l'autre des deux sœurs..., l'ai interrogé de nouveau ces deux malheureuses créatures... je suis restée confondue... épouvantée ;... ce sont des idolátres... - Aussi était-il bien urgent de vous les confier... Mais voici le sujet de ma visite, ma chère mère : on vient d'apprendre le retour imprévu du soldat qui a amené ces jeunes filles en France, et que l'on croyait absent pour quelques jours; il est donc à Paris; malgré son age, c'est un homme audacieux, ontreprenant, et d'une rare énergie; s'il découvrait que ces jeunes lilles sont ici... ce qui est d'ailleurs heureusement presque impossible, dans sa rage de les voir à l'abri de son influence impic, il serait capable de tout... Ainsi, à compter d'aujourd'hui, ma chère mère, redoublez de surveillance ;... que personne ne puisse s'introduire ici nuitamment... Ce quartier est si désert!... - Soyez tranquille, ma chère fille... nous sommes suffisamment gardées : notre concierge et nos jardiniers, bien armés, font une ronde chaque nuit, du côté du boulévard de l'Hôpital; les murailles sont hautes et hérissées de pointes de fer aux endroits d'un accès plus facile;... mais je vous remerele tonjours, ma chère fille, de m'avoir prévenue; on redoublera de précultons... Il faudra surtout en redoubler cette muit. ma chère mère! — Et pour-

quoi? - Parce que si cet Infernal soldat avait l'audace inouie de tenter quelque chose... il le tenterait cette nuit... - Et comment le savez-vous, uta chère fille? - Nos renseignements nous donnent cette certitude, » répondit la princesse avec un léger embarras qui n'échappa pas à la supérieure; mais elle était trop fine et trop réservée pour paraître s'en aperecvoir; seulement elle soupconna qu'on lui cachait plusieurs choses. « -- Cette nuit done , » répondit mère Sainte Perpétue , « on redoublera de surveillance... Mais puisque j'ai le plaisir de vous voir, ma chère fille, j'en profiterai pour vous dire deux mots du mariage en question. - Parlons-en. ma chère mère, « dit vivement la princesse, « car cela est très-important ; le jeune baron de Brisville est un homme rempli d'ardente dévotion dans ce temps d'impiété révolutionnaire ; il pratique onvertement , il pent nous rendre les plus grands services, il est à la chambre assez écouté : il ne manque pas d'une sorte d'éloquence agressive et provoquante, et je ne sais personne qui donne à sa croyance un tour plus effronté, à sa foi une allure plus insolente; son calcul est juste, car cette manière cavalière et débraillée de parler de choses saintes, pique et réveille la cariosité des indifférents. Heureusement les circonstances sont telles qu'il peut se montrer d'une audacieuse violence contre nos ennemis sans le moindre danger, ce qui redouble naturellement son ardeur de martyr postulant; en un mot, il est à nous, et en retour nous lui devons ce mariage; il faut donc qu'il se fasse; vous savez d'ailleurs, chère mère, qu'il se propose d'offrir une donation de cent mille francs à l'œnvro de Sainte-Marie, le jour où il sera en possession de la fortune de mademoiselle Baudricourt, - Je n'ai jamais douté des excellentes intentions de M. de Brisville au sujet d'une œuvre qui mérite la sympathie de tontes les personnes pieuses, » répondit discrètement la supérieure; « mais je ne croyais pas rencontrer tant d'obstacles de la part de la jenne personne, - Comment done? - Cette jeune fille, que j'avais crue jusqu'iel la sonmission, la timidité, la nullité, tranchons le mot, l'idiotisme même... an lieu d'être, comme je le pensais, ravie de cette proposition de mariage... demande du temps pour réfléchir. - Cela fait pitié. - Elle m'oppose une résistance d'inertie; j'ai beau ini dire sévèrement qu'étant sans parents, sans amis et confiée absolument à mes soins, elle doit voir par mes yeux, écouter par mes oreilles, et que lorsque je lui affirme que cette union lui convient de tous points, elle doit y donner son adhésion sans la moindre objection ou réflexion... - Sans doute... on ne peut parler d'une manière plus sensée. - Elle me répond qu'elle voudrait voir M. de Brisville et connaître son caractère avant de s'engager... - C'est absurde... puisque vons lui répondez de sa moralité et que vous tronvez ce mariage convenable. - Du reste, ce matin, j'ai fait remarquer à mademoiselle Baudricourt que jusqu'à présent je n'avals employé euvers elle que des moyens de douceur et de persuasion, mais que si elle m'y forçait, je serais obligée, malgré moi et dans son Intérêt même,... d'agir avec rigueur pour vaincre son opinistreté, de la séparer de ses compagnes, de la mettre en cellule, au secret le plus rigoureux... jusqu'à re qu'elle se décide, après tout, à être heureuse... et à épouser un homme honorable, - Et ces menaces, ma chère mère?... - Auront, je l'espère, un bon résultat... elle avait dans sa proviner une eorrespondanee avee unc aneienne amie de pension... l'ai supprimé cette correspondance qui m'a paru dangereuse; elle est donc maintenant sous ma seule influence... et j'espère que nous arriverons à nos fins; mais vons le voyez . ma chère fille, ce n'est jamais sans peine, sans traverses, que l'on parvient à faire le bien. - Aussi je suis certaine que M. de Brisville ne s'en tiendra pas à sa première promesse, et je me porte caution pour lul que s'il épouse mademoiselle Baudricourt... - Vous savez, ma chère fille, » dit la supérienre en Interrompant la princesse, « que, s'il s'agissait de moi, je refuserais; mais donner à l'œuvre, c'est donner à Bieu, et je ne puis empêcher M. de Brisville d'augmenter la somme de ses bonnes œnvres; et puis, il nous arrive quelque chose de déplorable. - De quoi s'agit-il done, ma chère mère? - Le Sacré-Cœur nous dispute et surenchérit un immeuble tout à fait à notre convenance... En vérité, il v a des gens insatiables ; je m'on suis, du reste, expliquée très-vertement avec la supérieure. - Elle me l'a dit en effet, et a rejeté la faute sur l'économe, » répondit madame de Saint-Dizier. « - Ah!... vous la voyez donc, ma chère fille? » demanda la supérienre qui parut assez vivement surprise. « - Je l'ai rencontrée ehez monseigneur, » répondit madame de Saint-Dizier avec une légère hésitation que la mère Sainte-Perpétue ne parut pas remarquer.

Elle reprit : « Je ne sais en vérité pourquoi notre établissement excite si violemment la jalousie du Sacré-Cœur; il n'y a pas de bruits fâcheux qu'il n'ait répandns sur l'œuvre de Sainte-Marie; mais certaines personnes se sentent toujours blessées des succès du prochain, - Allons, ma chère mère, » dit la princesse d'un ton conciliant, « il faut espérer que la donation de M. de Brisville vous mottra à même de convrir la surenchère du Sacré-Cœur: ce mariage aurait donc un donble avantage, ma chère mère... car il placerait une grande fortune entre les mains d'un homme à nous, qui l'emploieralt comme il convient ;... avec environ cent mille francs de rente, la position de notre ardent défenseur triplera d'importance. Nous aurons enfin nn organe digne de notre cause, et nous ne serons plus obligés de nous laisser défendre par des gens comme ce M. Dumoulin. - Il y a pourtant bien de la verve et bien du savoir dans ses éerits. Selon mol e'est le style d'un saint Bernard en courroux contre l'impiété du siècle... -Hélas! ma chère mère! si vons saviez quel étrange saint Bernard c'est que ce M. Dumoulin!,.. mais je ne veux pas soniller vos oreilles... Tout ce que je puis vous dire, e'est que de tels défenseurs compromettent les plus saintes causes... Adieu, ma chère mère... au revoir... et surtout redoublez de précautions cette nuit... Le retour de ce soldat est inquiétant!... - Sover tranquille, ma chère fille... Ah! j'oubliais... mademoiselle Florine m'a priée de vous demander une grâce : c'est d'entrer à votre service... vous connaissez la fidélité qu'elle vous a montrée dans la surveillance de votre malheureuse nièce... je crois qu'en la récompensant ainsi , vous vous l'attacherien complétement... et je vous serais très-reconnaissante pour elle.

— Dis que vous vous Intéresse le mois da monde à Pôrnien, an chère mêtre... C'est chose faire, je la prendrai chez moi... Et maintenant Jy songe, delle pourra n'être plas suitle que je ne le pensais d'abro... — Mille gréso, un chère fille, de vutre obligenace ; à bentoit, je l'espère... Nous avons apresi-cidanta à deux heures une lengue conférence avec son faintence et monseigneur, ne l'oublier pas... — Nou, au chiere mêre, je serai cuerte... Mais redoublete de péressitions cette mois de crainde d'un grand sanable; a des redoublets de péressitions cette muit de crainde d'un grand sanable; ou sont je par la grande porte du cabinet qui donniit dans un salon conduisant au grand escalier.

Quelques minutes après, Florine entrait chez la supérieure par une porte latérale. La supérieure était assise; Florine s'approcha d'elle avec une humilité craintive. «Vous n'avez pas rencontré madame la princesse de Saint-Dizier?» lui demanda la mère Sainte-Perpétuc. «- Nou, ma mère, j'étais à attendre dans le couloir dont les fenêtres donnent sur le jardin. - La princesse vous prend à son service à compter d'anjourd'hui, » dit la supérieure. Florine lit un mouvement de surprise chagrine et dit : « -- Mol ! ma mère... mais... - Je le lui ai demandé en votre nom... vous acceptez...,» répondit impérieusement la supérieure. « -- Pourtant... ma mère... je vons avais priée de ne pas... - Je vous dis que vous acceptez, » dit la supérieure d'un ton si ferme, si positif, que Florine baissa les yeux, et dit à voix basse : « - Faccepte... - C'est au nom de M. Rodin... que je vous donne cet ordre. - Je m'en doutais... ma mère. » répondit tristement Florino. « et à quelles conditions... entré-je... chez la princesse? - Aux mêmes conditions que chez sa nièce. » Florine tressaillit et dit : « - Ainsi je devrai faire des rapports fréquents et secrets sur la princesse? - Vous observerez, vous vous souviendrez, et vous rendrez compte... — Oui, ma mère... - Vous porterez surtout votre attention sur les visites que la princesse pourrait recevoir désormais de la supérieure du Sacré-Cœur; vous les noterez et tâcherez d'entendre... Il s'agit de préserver la princesse de facheuses influences. - l'obéirai, ma mère. - Vous tacherez aussi de savoir pour quelle raison deux jeunes orphelines ont été amenées ici et recommandées avec la plus grande sévérité par madame Grivois, femme de confiance de la princesse. - Oui, ma mère. - Ce qui ne vous empêchera pas de graver dans votre souvenir les choses qui vous parattraient dignes de remarque, Demain, d'ailleurs, je vous donnerai des instructions particulières sur un autre sujet. - Il suffit, ma mère. - Si, du reste, vous vous conduisez d'une manière satisfalsante, si vous exécutez fidèlement les instructions dont je vous parle, vous sortirez de chez la princesse pour être femme de charge chez une jeune mariée: ce sera pour vous une position excellente et durable... toujours aux mêmes conditions. Ainsi il est bien entendu que vons entrez chez madame de Saiut-Dizier après m'en avoir fait la demande. - Oui! ma mère... je m'en souviendrai. - Quelle est cette jeune fille coutrefaite qui vous accompagne? - Une pauvre créature sans aucune ressource, très-intelligente, d'une éducation au-dessus de son état; elle est ouvrière en lingerie; le travail lui manque, elle est réduite à la dernière extrémité. Fai pris sur elle des renseignements ee matin en allant la chereher : ils sont excellents. — Elle est laide et contrefaite? — Sa figure est intéressante; mais elle est contrefaite. »

La supérieure parts statisfaire de savoir que la personne dont on la janti était douce, d'un extrieure dispracieux, et elle sjouts après un noment de réflexion : Et elle partit intelligente? — Tré-intelligente. — Et elle pieux et abodiument ison resourcers? — Sans neume resourcer. — Et elle pieux et abodiument la supérieure, « si elle est tré-intélligente pas. — Pen importe, » se dit mentalement la supérieure, « si elle est tré-intélligente, cela sufficieure, son de la contraction de la

Puis elle regrit tout haut: « Savez-rous si elle est adroîte ouvrière? 

Je le crois, ma mère. » La supérieure se lera, alla à un easier, y prit 
un registre, y parut chercher pendant quelque temps avec attention, 
puis elle dit en replaçant le registre: » — Faites entrer cette jeune fille... et 
allec m'attendre dans la lingerie. »

« Contrefaite... intelligente... adroite ouvrière, » dit la supérieure en réfléchissant, « elle n'inspirerait aucun soupçon... il faut voir. »

Au bout d'un instant, Florine rentra avec la Mayeux, qu'elle introduisit auprès de la superieure, après quoi elle se retira discrétement. La viou ouvrière était énue, trenabante et profondement troublée, car elle ne poviat pour ainsi dire crisre à la découverte qu'elle venait de faire pendant l'abonce de Florine. Ce se fut pos sans une vague frayeur que la Mayeux rests seule avec le supérieure du couvent de Sainte-Marie.





### onapivae iii.

La testatio

Telle avait été la cause de la profonde émotion de la Mayeux : Florine . en se rendant auprès de la supérienre, avait laissé la jeune ouvrière dans un couloir garni de bauquettes et formant une sorte d'antichambre située au premier étage. Se trouvant seule, la Mayeux s'était approchée machinalement d'une fenêtre ouvrant sur le jardin du couvent, borné de ce côté par un mur à moitié démoli et terminé à l'une de ses extrémités par une elôture de planches à elaire-voie. Ce mur, aboutissant à une chapelle en construction, était mitoven avec le jardin d'une maison voisine. La Mayeux avait tout à coup vu apparaître une jeune fille à l'one des croisées du rezde chaussée de cette maison, croisée grillée, d'ailleurs remarquable par une sorte d'auvent en forme de tente qui la surmontait. Cette jeune fille, les yeux fixés sur un des bâtiments du couvent, faisait de la main des signes qui semblaient à la fois encourageants et affectueux. De la fenêtre où elle était placée, la Mayeux, ne pouvant voir à qui s'adressaient ces signes d'intelligence, admirait la rare beauté de cette jeune fille, l'éclat de son teint, le noir brillant de ses grands yeux, le doux et bienveillant sourire qui effleurait ses lévres. On répondit sans doute à sa pantomime à la fois gracieuse

et expressive, car, par un mouvement rempli de grâce, cette jonne fille, posaut la main gauche sur son eœur, fit de sa main droite un geste qui semblait dire que son cœur s'en allait vers cet endrolt qu'elle ne quittait pas des veux. Un pale rayon de soleil, percant les nuages, vint se jouer à ce moment sur les chevenx de cette jeune fille, dont la blanche figure, alors presque collée aux barreaux de sa croisée, sembla, pour ainsi dire, tout à coup illuminée par les éblouissants reflets de sa splendide chevelure couleur d'or bruni. A l'aspect de cette ravissante figure, encadrée de longues boucles d'admirables cheveux d'un roux doré, la Mayeux tressaillit... involontairement, la pensée de mademoiselle de Cardoville lui vint aussitôt à l'esprit, et elle se persuada (elle ne se trompait pas) qu'elle avait devant les yeux la protectrice d'Agricol. En retrouvant là, dans cette sinistre maison d'aliénés, cette jeune fille si merveilleusement belle, en se souvenant de la bonté délicate avec laquelle elle avait quelques jours auparavant accueilli Agricol, dans son petit palais éblouissant de luxe, la Mayeux sentit son cœur se briser. Elle croyait Adrienne folle... et pourtant, en l'examinant plus attentivement encore, il lui semblait que l'intelligence et la grace animaient toujours cet adorable visage. Tout à coup mademoiselle de Cardoville fit un geste expressif, mit son doigt sur sa bouche, envoya deux balsers dans la direction de ses regards, et disparut subitement. Songeant aux révélations si importantes qu'Agricol avait à faire à mademoiselle de Cardoville, la Nayeux regrettait d'autant plus amérement de n'avoir aucun moyen, aucune possibilité de parvenir jusqu'à elle; car il lui semblait que si cette jeune fille était folie, elle se trouvait du moins dans un moment Incide.

La june ouvrière était junogée dans ces réflexions remplies d'inquidtuel forsqu'elle à treverir l'Enrice accompagnée d'une des retigienses du courent. La Mayeux dut donc garder le silence sur la découverte qu'elle venail de faire, et se trouva bientoit en présence de la supérieure. La supérieure, après un rapide et pénérant exame de la physionomie de la jeune ouvrière, lui trouva l'air si timide, si doux, si bonnée qu'elle erat pouvoir sigueter complétement foi aux renségacements donnés par l'Brine.

« Ma chère fille, » dit la mère Sainte-Perpétue d'une voix affectueuse, « Florine m'a dit dans quelle eruelle situation vous vous trouviez... Il est done vrai... vous manquez absolument de travail? - Ilélas! oui, madame, - Appelez-moi votre mère... ma chère fille ; ce nom est plus doux... et c'est la règle de cette maison... Je n'ai pas besoin de vous demander quels sont vos principes? - Jai toujours véen bounétement de mon travail... ma mère, » répondit la Mayeux avec une simplicité à la fois digne et modeste. - Je vous crois, ma chère fille, et j'ai de bonnes raisons pour vous croire... Il fant remercier le Seigneur de vous avoir mise à l'abri de bien des tentations; mais, dites-moi, étes-vous habile dans votre état? - Je fais de mon micux, ma mère; l'on a toujours été satisfait de mon travail... Si vous désirez, d'ailleurs, mo mettre à l'œuvre, vous en jugerez, -- Votre uffirmation me suffit, ma chère fille... Vous préférez, n'est-eo pas, aller travailler en journée? - Mademoiselle Florine m'a dit, ma mère, que je ne ponyais esperer avoir de travail chez moi. - Pour l'instant, non, ma fille; 9.

si, plus tard, l'occasion se présentait... j'y songerais... Quant au présent, voici ce que je peux vous offrir : une vicille dame très-respectable m'a fait demander une ouvrière à la journée ; présentée par moi, vous lui conviendrez; l'œurre se chargera de vous vêtir comme il fant, peu à peu l'on retiendra ee déboursé sur votre salaire, car e'est avec nous que vous compterez;... ee salaire est de deux francs par jour ;... vous parait-il suffisant? - Ah! ma mère... c'est bien au delà de ce que je pouvais espérer. - Vous ne sorez d'ailteurs occupée que de neuf heures du matin à six heures du soir... il vous restera done encore quelques heures dont vous pourrez disposer. Yous le voyez, cette condition est assez douce, n'est-ce pas? - Oh! bien douce, ma mere... - Je dois, avant tout, vous dire chez qui l'œuvre aurait l'intention de vous employer... e'est chez une veuve nommée madame de Brémont, personne remplie de solide piété;... vous n'aurez, je l'espère, dans sa maison, que d'excellents exemples ;... s'il en était autrement vous viendriez m'en prévenir. - Comment cela, ma mère? » dit la Mayeux avec surprise, « - Écoutez-moi bien, ma chère fille, » dit mère Sainte-Perpétue d'un ton de plus en plus affectueux ; « l'œuvre de Sainte-Marie a un saint et double but... Vons comprenez, n'est-ce pas, que s'il est de notre devoir de donner aux maîtres toutes les garanties désirables sur la moralité des personnes que nous placons dans l'intérieur de leur famille, nous devons aussi donner aux personnes que nous placons toutes garanties de moralité désirables sur les mattres à qui nous les adressons? - Rien n'est plus juste et d'une plus sage prévoyance, ma mère, - N'est-ce pas, ma chère fille? car de même qu'une servante de manvaise conduite peut porter un trouble facheux dans une famille respectable... de même aussi un mattre ou une mattresse de mauvaises mœurs peuvent avoir une dangereuse influence sur les personnes qui les servent ou qui vont travailler dans leur maison... Or, e'est pour offrir une mutnelle garantie aux maltres et aux serviteurs vertueux, que notre œuvre est fondée... - Ah! madame..., » dit naïvement la Mayeux, «ceux qui ont eu cette peusée méritent la bénédiction de tous... - Et les bénédictions ne leur manquent pas , ma chère fille, parce que l'œuvre tient ses promesses. Ainsi... une intèressante ouvrière... comme yous, par exemple... est placée auprès de personnes irréprochables, selon nous ; apercoit elle, soit chez ses maîtres, soit même chez les gens qui les fréquentent habituellement, quelque irrégularité de mœurs, quelque tendance irréligieuse qui blesse sa padeur ou qui choque ses principes religieux, elle vient aussitôt nons faire une confidence détaillée de ce qui a pu l'alarmer... Rien de plus juste... n'est-il pas vrai? - Oui, ma mère..., » répondit timidement la Mayeux, qui commençait à trouver ces prévisions singulières, «- Alors, » reprit la supérieure, « si le cas nous parait grave, nous engageons notre protégée à observer plus attentivement encore, afin de bien se convaincre qu'elle avait raisou de s'alarmer... Elle nous fait de nouvelles confidences, et si elles confirment nos premières eraintes, fidèles à notre piense tutelle, nous retirons aussitôt notre protégée de cette maison peu convenable... Du reste, comme le plus grand nombre d'entre elles,

malgré leur candeur et leur vertu, n'ont pas les fumières suffisantes pour distinguer ee qui peut nuire à leur àme, nous préférons, dans leur intérêt,

que tous les huit jours elles nous confient comme nne fille le confierait à sa mère, soit de vive voix, soit par écrit, tout ce qui s'est passé durant la semaine dans les maisons où elles sont placées; alors nous avisons pour elles, soit en les y laissant, soit en les retirant. Nous avons déjà environ eent personnes, demoiselles de compagnie, de magasin, servantes ou ouvrières à la journée, placées selon ces conditions dans un grand nombre de familles, et, dans l'Intérét de tous, nous nous applaudissons chaque jour de eette manière de procéder... Vous me comprenez, n'est-ce pas, ma ebère fille? - Oui... oni... ma mère..., a dit la Mayeux de plus eu plus embarrassée. Elle avait trop de droiture et de sagneité pour ne pas trouver que cette manière d'assurance mutuelle sur la moralité des maîtres et des serviteurs ressemblait à une sorte d'espionnage intime, d'espionnage du fover domestique, organisé sur une vaste échelle et exécuté par les protégées de l'œuvre presque à leur insu; car il était en effet difficile de déguiser plus babilement à leurs veux cette habitude de délation à laquelle on les dressait sans qu'elles s'en doutassent.

« Si je suis entrée dans ces longs détails, ma ebère fille, » reprit la mére Sainte-Perpétue, prenant le silence de la Mayeux pour un assentiment, « e'est afin que vous ne vous eroyiez pas obligée de rester malgré vous dans une maison où, contre notre attente, je vous le répète, vous ne trouveriez pas continuellement de saints et pieux exemples... Aiusi la maison de madame de Brémont, à laquelle je vous destine, est une maison tont en Dieu... Seulement on dit, et ie ne veux pas le croire, que la fille de madame de Brémont, madame de Noisy, qui depuis peu de temps est venue habiter avec elle, n'est pas d'une conduite parfaitement exemplaire, qu'elle ne remplit pas exactement ses devoirs religieux, et qu'en l'absence de son mari, à cette heure en Amérique, elle reçoit des visites malheureusement trop assidues d'un M. Hardy, riehe manufacturier. » Au nom du patrou d'Agricol, la Mayeux ne put retenir un mouvement de surprise, et rougit légèrement. La supérieure prit naturellement cette rongeur et ce monvement pour une preuve de la pudibonde susceptibilité de la jeune ouvrière, et ajouta : « l'ai dù tout vous dire, ma chère fille, afin que vous fussiez sur vos gardes, l'ai dù même vous entretenir de bruits que je crois complétement erronés, car la fille de madame de Brémont a eu sans cesse de trop bons exemples sous les yeux ponr les oublier jamais... D'ailleurs étant dans la maison du matin au soir, mieux que personne vous serez à même de vous apercevoir si les bruits dont je vons parle sont faux ou fondés; si par malheur ils l'étaient selon vous, alors, ma chère fille, vous viendriez me confier toutes les eirconstances qui vous autorisent à le erolre, et si je partagenis votre opinion, je vous retirerais à l'instant de cette maison, parce que la sainteté de la mère ne compenseralt pas suffisamment le déplorable exemple que vons offrirait la conduite de la fille... car dès que vous faites partie de l'œnvre, je suis responsable de votre salut, et bien plus, dans le cas où votre susceptibilité vous obligerait à sortir de chez madame de Brémont. comme vons pourriez être quelque temps sans emploi, l'œuvre, si elle est satisfaite de votre zèle et de votre conduite, vous donnera un franc par jour jusqu'au moment où elle vous replacera... Vous voyez , ma chère fille ,

qu'il y a tout à gagner avec nous... Il est donc convenu que vous entrez après-demain chez madame de Brémont. »

La Mayexa se trouvait dans une position trè-allificile, tantot elle croyait ses premiens songress, et angler se limitiée, a fieré se révolutif en songreant que, parce qu'on la savait misérable, on la croyait capable de se vendre counse espiones, moyenemant un salaire élevet. Tantot, a contraire, su délicateue naturelle répugnant à croire qu'une femme de l'age et de la condition de la supérieure poi descendre à la matereur une de reache de la contraire, su délicateue naturelle répugnant à croire qu'une femme de l'age et le nombre de l'age et le contraire de la supérieure de la contraire de la supérieure de la supérieure, avant de l'employer, en veubuit pas, jusqu'à un certain point, l'épouver, et viei si sa droiture s'élèverait an-dessus d'une ofter relative-ment très-brillante.

La Navenx était si naturellement portée à croire au bien, qu'elle s'arrêta à cette dernière pensée, se disant qu'après tout, si elle se trompait, ce serait pour la supérieure la manière la moins blessante de refuser ses offres indignes. Par un mouvement qui n'avait rien de bautain, mais qui disait la conscience qu'elle avait de sa dignité, la jeune ouvrière, relevant la tête qu'elle avait jusqu'alors tenue humblement baissée, regarda la supérieure bien en face, afin que celle-ci put lire sur ses traits la sincérité de ses paroles, et lui dit d'une voix légérement émue et oubliant cette fois de dire ma mère : « Ah! madame,... je ne puis vous reprocher de me faire subir une pareille épreuve... vous me voyez bien misérable, et je n'ai rien fait qui pnisse me mériter votre confiance; mais, croyez-moi, si panvre que je sois, jamais je ne m'abaisserai à faire une action aussi méprisable que celle que vous êtes sans doute obligée de me proposer, afin de vous assurer par mon refus que je suis digne de votre intérêt. Non, non, madame, jamais, et à aucun prix, je ne serai capable d'une délation. » La Mayeux prononca ces derniers mots avec tant d'animation que son visage se colora légèrement.

La supérienre avait trop de tact et d'expérience pour ne pas reconnaître la sincérité des paroles de la Maveux ; s'estimant heureuse de voir la jeune fille prendre ainsi le change, elle lui sourit affectueusement et lui tendit les bras en disant : « Bien , bien , ma chère fille... venez m'embrasser... -- Ma mère... je suis confuse... de tant de bontés. -- Non, car vos paroles sont remplies de droiture;... seulement persuadez-vous bien que je ne vous ai pas fait subir d'épreuve... parce qu'il n'y a rien qui resseruble moins à une délation que les marques de confiance filiale que nous demandons à nos protégées dans l'intérêt même de la moralité de leur condition ;... mais certaines personnes, et, je le vois , vous êtes du nombre , ma chère fille, ont des principes assez arrêtés, une intelligence assez avancée, nour pouvoir se passer de notre surveillance, de nos conseils, et apprécier par elles-mêmes ce qui peut nuire à leur salut;... c'est donc une responsabilité que je vous laisserai tout entière, ne vous demandant d'autres confidences que celles que vous croirez devoir me faire volontairement. - Ah! madame... que de bontés! » dit la pauvre Mayeux, ignorant les mille ressources, les mille détours de l'esprit monaçal, et se croyant déjà certaine de gagner honorablement un salaire équitable, « - Ce n'est pas de la

bonté... Cett de la justice, « reprit la mère Sainte-Perpétau, dont l'accent devenait de plus en plus affectuers; vo ne saurant trouve avoir de confiance et de tendrosse envers de saintes filles comme vous que la pauvretés encore épurées, ai eda peut se dire, paree qu'élles ont toipoirs fédélement doiservé la loi du Séqueur... "An mère..... "En dernitére questite, nas chère danne, « reprit à Myeux... » je me în suis pas approchée dequis nu première communion que j'ai faite il y a buit ans. Cest à peine si en travaillant chaque jour, et tout le jour, jou juis suifre à gagner ma vie; il ne me readu done pas de loisir pour... "Grand Dien! » s'évria la supérieure en interrompant la Myeux, e jioignant les mains avec tous les signes d'un douloureux étonnement... «Il serait vail... vous ne preliquez pas.... licitat requardant la mère Sainte Perpétae d'un air interful.

Après un moment de silence, celle-ci lui dit tristement : «Vous mc voyez désolée, ma chère lille... je vous l'ai dit : de même que nous ne plaçons nos protégées que dans des maisons pieuses, de même on nous demande des personnes pieuses et qui pratiquent; e'est une des conditions indispensables de l'œuvre... Ainsi, à mon grand regret, il m'est impossible de vous employer ainsi que je l'espérais... Cependant, si, par la suite, vous renonciez à une si grande indifférence à propos de vos devoirs religieux... alors nous verrions. - Madame, » dit la Mayeux, le cœur gonflé de larmes, car elle était obligée de renoncer à uno heureuse espérance, « je vous demande pardon de vous avoir retenue si longtemps... pour rien. - C'est moi, ma chère fille, qui regrette vivement de ne pouvoir vous attacher à l'œuvre;... mais je ne perds pas tout espoir... surtout parce que je désire voir une personne, déià digne d'intérêt, mériter un jour par sa piété l'appui durable des personnes religiouses... Adieu, ma chère fille... allez en paix, et que Dicu vous soit miséricordieux en attendant que vous soyez tout à fait revenue à lui... » Ce disant, la supérieure se leva et conduisit la Mayeux jusqu'à la norte, toujours avec les formes les plus douces et les plus maternelles ; puis, au moment où la Mayeux dépassait le seuil, elle lui dit. « Suivez le corridor, descendez quelques marches, frappez à la secondo porte à droite; c'est la lingerie; vous y trouverez Florine;... elle vous reconduira... Adieu, ma chère fille... .

Diés que la Nayaux fut sertie de chez la supérieure, ses larmes, jusqu'alors contenues, coulèrent abondamment, riosant pas parapitre aint éplores devant Horine et quelques religieuses, nan doute rassemblée dans la lingueit, elle s'arrita un noment asperês d'une des fonters du corridor pour essayor ses yeux noyés de plenrs. Elle regardait machinalement la creisée de la misino visition de couvent où del avait eur reconnaîter defrience de La misino visition de convent où del avait eur reconnaîter defrience de Carboville, lorsqu'elle vit celle-ci sortir d'une porte et s'avancer repidement vera la châture de clarevole qui séparalit les deux sprafits... Au même instant, à as profunde stupeur, la Mayeux vit une des deux seuxs dont la dispartitué designéritu logaders, funde s'importent avec erainte et inspirétude de la claire-vole qui la séparait de ma-demotéel de Carboville, comme si l'oppleaise cut redouté d'étre appreun.



### ena21703 17.

La Mayeux et mademoiselle de Cardoville.

La Mayeux, émue, attentive, inquiéte, penchée à l'une des fenêtres du couvent, suivait des yeux les mouvements de mademoiselle de Cardoville et de Rose Simon qu'elle s'attendait si peu à retrouver réunies dans cet endroit. L'orpheline, s'approchant tout à fait de la claire-voie qui séparait le iardin de la communauté de celui de la maison du docteur Baleinier, dit quelques mots à Adrienne dont les traits exprimèrent tout à coup l'étonnement, l'indignation et la pitié. A ce moment une religieuse accourut en regardant de côté et d'autre comme si elle eût cherché quelqu'un avec inquiétude; puis apercevant Rose qui, timide et craintive, se serrait contre la claire-voie, elle la saisit par le bras, eut l'air de lui faire de graves reproches, et malgré quelques vives paroles que mademoiselle de Cardoville sembla lui adresser, la religieuse emmena rapidement l'orpheline, qui, éplorée, se retourna deux ou trois fois vers Adrienne; celle-ci, après lui avoir encore témoigné de son intérêt par des gestes expressifs, se retourna brusquement, comme si elle cut voulu cacher ses larmes. Le corridor où se tenait la Mayeux pendant cette scène touchante était situé au premier ' étage : l'ouvrière eut la pensée de descendre au rez-de-chaussée , de tâcher de s'introduire dans le jardin, afin de parler à cette belle jeune fille aux cheveux d'or, de bien s'assurer qu'elle était mademoiselle de Cardoville, et alors, si elle la croyait dans un moment lucide, de lui apprendre qu'Agricol

avait à lui communiquer des choses du plus grand intérêt, mais qu'il ne savait comment l'en instruire.

La journée s'avançait, le soleil alloit bénible e coucher; in Mayaux, crai-guant que Florien ne le Insold et Galendre, se hiat d'apri, marchant d'un pas léger, prétant l'orcille de temps à autre avec impuirènde, clie game l'extremité du certifier le de la lingueix, pois, formant înte spériar évrite, about-conditiont in patire de la lingueix, pois, formant înte spériar évrite, about-conditiont in patire de la lingueix, pois, formant înte spériar évrite, about-condition de la lingueix pois, formant une spériar évrite, about-conditie, et se trevus dinsu un long certifier du recede-chausée et se infilient duquel s'ouvrait une porte vitrée donnant sur une partie du juplin réservée à la supérieux. Et al sile, bondé d'un cérir par une haute charantile de baix, pouvant protéger la Mayenx contre les regards, elle s'y glisse et arrivajuaquei la châture en chârve cie, qu'il exte entrelle, séparat la pendre d'elle. Cuvarière sit mademoistele de Cardoville assise et accoudée sur un des custiens de la condétaux de l'accoudée sur un des custières.

La fermeté du caractère d'Adrienne avait été un moment ébranlée par la fatigue, par le saisissement, par l'effroi, par le désespoir, lors de eette nuit terrible où elle s'était vuo conduite dans la maison de fous du docteur Baleinier; enfin eclui-ei, profitant avec une astnee diabolique do l'état d'affaiblissement, d'accablement, où se trouvait la jeune fille, était même parvenu à la faire un instant douter d'elle-même. Mais le calme uni succède forcément aux émotions les plus pénibles, les plus violentes; mais la réflexion, mais le raisonnement d'un esprit juste et fin, rassurérent bientôt Adrienne sur les craintes que le docteur Baleinier avait un instant pu lui inspirer. Elle no crut même pas à une erreur du savant docteur ; elle lut clairement dans la conduite de cet homme, conduite d'une détestable hypocrisie et d'une rare audace, servie par une non moins rare habileté; trop tard enfin elle reconnut dans M. Baleinier un aveugle instrument de madame de Saint-Dizier. Dés lors, elle se renferma dans un silence, dans un calme remplis de dignité; pas une plainte, pas un reproche ne sortirent de sa bouebe... elle attendit... Pourfant, quoiqu'on lui laissait une assez grando liberté de promenade et d'actions (en la privant toutefois de toute communication avec le debors), la situation présente d'Adrienne était dure, pénible, surtout pour elle, si amoureuse d'un harmonieux et charmant entourage. Elle sentait néanmoins que cette situation ne pouvait durer longtemps. Elle ignerait l'action et la surveillance des lois ; mais le simple bon sens lui disait qu'une séquestration de quelques jours, adroitement appuyée sur des apparences de dérangement d'esprit plus ou moins plausibles, pouvait, à la rigueur, être tentée et même impunément exécutée, mais à la condition de ne pas se prolonger au delà de certaines limites, parce qu'après tout une jeune fille de sa condition ne disparaissait pas brusquement du monde sans qu'au bout d'un certain temps l'on ne s'en informat, et alors un prétendu accès de folie soudaine donnait lieu à de séricuses investigations. Juste ou fausse, cette conviction avait suffi pour redonner au caractere d'Adrienne son ressort et son énergie accoutumée. Cependant, elle s'était quelquefois, en vain, démandé la cause de cette séquestration;

elle connaissait trop madame de Saint-Dizier pour la croire capable d'agir sans un hut arrêté et d'avoir seulement vouln lui causer un tonrment passager... En cela mademoiselle de Cardoville ne se trompait pas : le père d'Aigrigny et la princesse étaient persuadés qu'Adrienne, plus instruite qu'elle ne voulait le paraître, savait combien il lui importait de se trouver, le 13 février, rue Saint-François, et qu'elle était résolue à faire valoir ses droits. En faisant enfermer Adrienne comme folle, ils portaient done un coun funeste à son avenir; mais disons que cette dernière précaution était inutile, car Adrienne, quoique sur la voie du secret de famille qu'on avait voulu lui cacher, et dont on la croyait informée, ne l'avait pas entièrement pénétré, faute de quelques pièces cachées ou égarées.

Quel que fût le motif de la conduite odieuse des ennemis de mademoiselle de Cardoville, elle n'en était pas moins révoltée. Rien n'était moins haineux , moins avide de vengeance que cette généreuse jeune fille ; mais en songeant à tout ce que madame de Saint-Dizier, l'abbé d'Aigrigny et le doctour Baleinier lui faisaient souffrir, elle se promettait non des représailles, mais d'obtenir, par tous les moyens possibles, une réparation éclatante. Si on la lui refusait, elle était décidée à poursuivre, à combattre sans repor ni trève tant d'astuce, tant d'hypocrisie, tant de cruauté, non par ressentiment de ses douleurs, mais pour épargner les mêmes tourments à d'autres victimes, qui ne ponrraient, commo elle, lutter et se défendre.

Adrienne, sans doute encore sous la pénible impression que venait de lui causer son entrevue avec Rose Simon, s'accoudait languissaument sur l'nn des supports du banc rustique où elle était assise, et tenait ses yeux cachés sons sa main ganche. Elle avait déposé son chapeau à ses côtés, et la position inclinée de sa tête ramenait sur ses joues fraiches et polies, qu'ils cachaient presque entièrement, les longues boucles de ses cheveux d'or. Dans cette attitude penchée, remplie de grâce et d'abandon, le charmant et riche contour de sa taille se dessinait sous sa robe de moire d'un vert d'émail; un large col fixé par un nœud de satin rose, et des manchettes plates en guipure magnifique, empéchaient que la couleur de sa robe tranchât trop vivement sur l'éhlouissante blancheur de son cou de cygne et de ses mains raphaélesques, imperceptiblement veinées de petits sillons d'azur ; sur son cou-de-pied, très-haut et très-nettement détaché, se croisaient les minces cothurnes d'un petit soulier de satin noir, car le docteur Baleinier lui avait permis de s'habiller avec son goût habituel, et, pous l'avons dit, la recherche, l'élégance n'étaient pas pour Adrienne coutume de coquetterie, mais devoir envers elle-même, que Dieu s'était couplu à faire si belle,

A l'aspect de cette jeune fille, dont elle admira naivement la mise, la tournure charmante, sans retour amer sur les baillons qu'elle portait et sur sa difformité à elle, pauvre ouvrière, la Mayeux se dit tout d'abord, avec autant de bon sens que de sagacité, qu'il était extraordinaire qu'une folle se vétit si sogement et si gracieusement ; aussi ee fut avec antant de surprise que d'émotion qu'elle s'approcha doncement de la claire-voie qui la séparait d'Adrienne; réfléchissant, néanmoins, que peut-être cette infortunée était véritablement insensée, mais qu'elle se trouvait dans un jour lucide.

Alors, d'une voix timide, mais assez élevée pour être entendue, la Mayeux,

afin de s'assurer de l'identité d'Adrienne, dit avec un grand battement de eœur: « Mademoisello de Cardovillo? - Qui m'appelle? » dit Adrienno. Puis redressant vivement la têto, et apercevant la Mayeux, elle ne put retenir un léger eri de surpriso , presquo d'effroi... En effet , cette pauvre créature, pale, difforme, misérablement vêtue, lui apparaissant ainsi brusquement, devait inspirer à mademoiselle de Cardoville, si amoureuse de la grâce et de la beauté, une sorte de répugnance, do fraveur... Et ces deux sentiments se trabirent sur sa physionomie expressive. La Mayeux ne s'apercut pas de l'impression qu'elle causait;... immobile, les yeux fixes, les mains jointes avec uno sorte d'admiration ou plutôt d'adoration profonde, elle contemplait l'éblonissante beauté d'Adrienne qu'elle avait seulement entrevue à travers le grillage de sa croisée; ce que lui avait dit Agricol du charmo de sa protectrice lui paralssait mille fois au-dessous do la réalité : jamais la Mayeux , même dans ses secrètes aspirations de poête , n'avait révé une si rare perfection. Par un rapprochement singulier, l'aspect dn beau idéal jotait dans nne sorte de divine extase ces deux jennes lilles si dissemblables, ces deux types extrêmes de laidenr et de beauté, de richesse ot do misère. Après cet honsmage, pour ainsi dire, involontaire rendu à Adrienne, la Nayeux fit un nouveau pas vers la elaire-voic. « Quo voulez-vous?... » s'écria mademoiselle de Cardoville en so levant avec un sentiment de répulsion, qui ne put échapper à la Mayeux. Aussi baissant timidement les yeux, elle dit de sa voix la plus douce : « - Pardon, mademoiselle, de mo présenter ainsi devant vous : mais les moments sont précleux... je viens de la part d'Agricol... » En prononcant ees mots , la jeune ouvrière releva les veux avec inquiétude, craignant que mademoiselle de Cardoville n'eût oublié le nom du forgeron ; mais, à sa grande surprise et à sa plus grando joio, l'effroi d'Adrienno sembla diminuer an nom d'Agricol. Elle se rapprocha de la claire-voie, et regarda la Mayeux avec uno curiosité bienveillante. « - Vous venez de la part de M. Agricol Baudoin? » lui dit-elle. « Et qui étes-vous? - Sa sœur adoptive... mademoiselle... une pauvre ouvrière qui demeure dans sa maison... » Adrienno parut rassembler ses souvenirs, se rassurer tont à fait, et dit en souriant avec bonté après un moment de silence : « - C'est vous qui avez engagé M. Agricol à s'adresser à moi pour sa caution, n'est-ce pas? - Comment, mademoiselle, vous vous souvenez...? - Je n'onblie jamais ce qui est généreux et noble ; M. Agricol m'a parlé avec attendrissement de votre dévouement pour lui :... je m'en souviens... rien de plus simple... Mais comment étes-vous ici? dans ce convent? - On m'avait dit que peut-être l'on m'y procurerait de l'occupation, car jo me tronve sans ouvrage. Malbeureusement, j'ai éprouvé un refus de la part de la supérieure. - Et comment m'avez-vons recounue? - A votre grande beauté, mademoiselle... dont Agricol m'avait parlé. -Ne m'avez-vous pas plutôt reconnue... à ceci? » dit Adrienne. Et, souriant, elle prit du bout de ses doigts rosés l'extrémité d'une des longues et soveuses boucles de ses chevenx dores, « - Il fant pardonner à Agricol, mademoiselle, » dit la Mayeux avec pu de ces demi-sourires qui effleuraient si rarement ses lèvres, « il est poète, et en me faisant, avoe nno respectueuse admiration, le portrait de sa protectrice... il n'a omis aucune de ses rares perfections...— Èt qui vous a donné l'idée de venir me parler? — L'espoir de pouvoir peut-lère vous servir, audeenoiselle. Vous avez acceuffil graavec tant de bonté que jai seé partager sa reconnaissance enver vous... — Oez. oez., na eière enfant... « elt Adrienne avec une grèce indissable, an a récompense sera double... quoique junqu'et je n'aie pu être utile que d'intention à votre digne frère adoptif.

Pendant l'échange de ces paroles , Adrienne et la Mayeux s'étaient tonr à tour regardées avec une surprise croissante. D'abord la Mayeux ne comprenait pas qu'une femme qui passait pour folle s'exprimat comme s'exprimait Adrienne; puis elle s'étonnait elle-même de la liberté, ou plutôt de l'aménité d'esprit avec laquelle elle venait de répondre à mademoiselle de Cardoville, ignorant que celle-ci partageait ce précieux privilége des natures élevées et bieuveillantes, de mettre en valeur tout ee qui les approche avec sympathie. De son côté, mademoiselle de Cardoville était à la fois profondément étune et étonnée d'entendre cette jeune fille du peuple, vêtne comme une mendiante, s'exprimer en termes choisis avec un à-propos parfuit. A mesure qu'elle considérait la Mayeux , l'impression désagréable que celle-ci lui avait fait éprouver se transformait en un sentiment tout contraire. Avec ce tact de rapide et minuticuse observation naturel aux femmes, elle remarquait, sons le mauvais bonnet de crèpe noir de la Mayeux, une belle chevelure châtaine, lisse et brillante. Elle remarquait encore que ses mains, blanches, longues et maigres, quoique sortant des manches d'une robe en guenilles, étaient d'une netteté parfaite; preuve que le soin, la propreté, le respect de soi, luttaient du moins contre une horrible détresse. Adrienne trouvait enfin dans la pâleur des traits mélancoliques de la jeune ouvrière, dans l'expression à la fois intelligente, douce et timide de ses veux bleus, un charme touchant et triste, une dignité modeste qui faisaient oublier sa difformité. Adrienne aimait passionnément la beauté physique; mais elle avait l'esprit trop supérieur, l'ame trop noble, le cœur trop sensible, pour ne pas savoir apprécier la beauté morale qui rayonne souvent sur une figure humble et souffrante. Seulement, cette appréciation était toute nouvelle pour mademoiselle de Cardoville ; iusqu'alors sa haute fortune, ses habitudes élégantes. l'avaient tenue éloignée des personnes de la classe de la Mayeux.

Après un moment de silence, pendant lequel la belle patricienne et l'ouvière misérable évitaient untuellement examines avec une surprise craissante, Adrienne dit à la Mayeux : La cause de notre étonnement à toutes deux ext, je crisis, facile de évirer; vous trovers sans doute que ja parte asser raisonnablement pour une folle, si l'ou vous a dit que je l'étais. Et moit, « jayout mademoistel de Carboville d'un ton de commisération pour ainsi dire respectaeure, « ce moi je présente de manier de proposition de vous scublace etc., que ma surprise del neue convenent avec la position noi vous scublace etc., que ma surprise doit encerc arpression de bonbeur tellement sincère et probind, que ses yeax es voilièrent de le transe de jos. « il est done vair en ur'avait troupés : aussi tout à l'heure, en vous voyant à belle, si bienveillante, en entendant viere voix à donce, le ne poursi servier que lu tel malheur vous eut frappée... Mais, hélas! comment se fait-il, mademoiselle, que vous soyez ici? - Pauvre enfant! » dit Adrienne tout émue de l'affection que lui témoignait cette excellente créature. « Et comment se fait-il qu'avec tant de cœur, qu'avec un esprit si distingué, vous soyez si malheureuse? Mais, rassurez-vous, je ne serai pas toujours ici... e'est vous dire que vous et moi reprendrons bientôt la place qui nous convient... Croyez-moi, je n'oublierai jamais que malgré la pénible préoccupation où vous deviez être en vous voyant privée de travail, votre senle ressource, vous avez songé à venir à usoi... pour tâcher de m'être utile;... vous ponvez, en effet, nie servir beaucoup... ce qui me ravit, parce que je vous devrai beaucoup... Anssi vous verrez combien j'abuserai de un reconnuissance! » dit Adrienne avee un sourire adorable. « Mais , » reprit-elle , « avant de penser à moi, pensons aux autres : votre frère adoutif n'est-il pas en prison? - A cette heure, sans doute, mademoiselle, il n'y est plus, grace à la générosité d'un de ses camarades; son père a pu aller hier offrir une caution, et on lui a promis qu'aujourd'hui il serait libre ;... mais, de sa prison, il m'avait écrit qu'il avait les choses les plus importantes à vous révéler. - A moi? - Oni, mademoiselle... Agricol sera, je l'espère, libre aujourd'hui. Par quels movens pourra-t-il vous en instruire? -- Il a des révélations à me faire à moi? » répéta mademoiselle de Cardoville d'un air surpris et pensif. « Je cherche en vain ce que cela peut être, mais tant que je serai enfermée dans cette maison, privée de toute communication avec le dehors, M. Agricol ne peut songer à s'adresser directement ou indirectement à moi; il doit donc attendre que je sois hors d'ici; ce n'est pas tout, il faut aussi arracher de ee couvont deux pauvres enfants bien plus à plaindre que moi... Les filles du maréchal Simon sont retenues ici malgré elles. - Vous savez leur nom, mademoiselle? - M. Agricol, en m'apprenant leur arrivée à Paris, m'avait dit qu'elles avaient quinze ans et qu'elles se ressemblaient d'une manière frappante... Aussi lursque, avant-hier, faisant ma promenade aecoutumée, j'ai remarqué deux pauvres petites figures éplorées venir de temps à autre se coller aux croisées des cellules qu'elles habitent séparément, l'une au rez-de-chaussée, l'autre au premier étage, un secret pressentiment n'a dit que je voyais en elles les orphelines dont M. Agricol m'avait parlé et qui déjà m'intéressaient vivement, car elles sont mes parentes. - Elles, vos parentes? mademoiselle, - Sans doute... Aussi, ne pouvant faire plus, l'avais tâché de leur exprimer par signes combien leur sort me touchait; leurs larmes, l'altération de lours charmants visages me disaient assez qu'elles étaient prisonnières dans le couvent, comme je le suis moi-même dans cette maison. - Ah! je comprends, mademoiselle... victime de l'animosité de votre famille peut-être? - Quel que soit mon sort, je suis bien moins à plaindre que ces deux enfants... dent le désespoir est alarmant. Leur séparation est surtout ee qui les acrable davantage; d'après quelques mots que l'une d'elles m'a dits tout à l'heure, je vois qu'elles sont comme moi victimes d'une odieuse machination... Mais, grâce à vous... il sera possible de les sauver. Depuis que je suis dans cette maison, il m'a été impossible, je vous l'ai dit, d'avoir la moindre communication avec le dehors... On ne m'a laissé ni plume ni papier; il m'est done impossible d'écrire. Maintenant, écoutez-moi attentivement, et nous pourrons combattre une odieuse persécution. - Oh! parlez! parlez! mademoiselle. - Le soldat qui a amené les orphelines en France, le père de M. Agricol, est ici? - Oui, mademoiselle... Ah! si vous savlez son désespoir, sa fureur, lorsqu'à son retour il n'a pas retrouvé les enfants qu'uno mère mourante lui avait confiées! - Il faut surtout qu'il se garde d'agir avec la moindre violence; tout scrait perdu... Prenez cette bague, » et Adrienue tira une bague de son doigt, « remettez-la-lui... Il lra aussitôt... Mais étes-vous sûre de vons rappeler un nom et une adresse? -Oh! oui, mademoiselle... sovez tranquille: Agricol m'a dit votre nom une seule fois... je ne l'ai pas oublié : le cœur a sa mémoire. - Je le vois. ma chère enfant... rappelez-vous donc le nom du comte de Montbron. - Le comte de Montbron... je ne l'oublierai pas. - C'est un de mes bons vieux amis; il demeure place Vendôme, nº 7. - Place Vendôme, nº 7... Je retiendrai cette adresse. - Le père de M. Agricol ira chez lui ce soir; s'il n'y est pas, il l'attendra jusqu'à son retour. Alors il demandera à le voir de ma part, en lui faisant remettre cette bague pour preuve de ce qu'il avance; une fois auprès de lui. il lui dira tout, l'enlèvement des jeunes filles, l'adresse du couvent où elles sont retenues; il ajoutera que je suis moi-même renfermée comme folle dans la maison de santé du docteur Baleinier... La vérité a un accent que M. de Montbron reconnaîtra... C'est un homme d'infiniment d'expérience et d'esprit, dont l'influence est grande; à l'instant il s'occupera des démarches nécessaires, et demain ou après-demain. j'en suis certaine, ces pauvres orphelines et moi nous serons libres... cela... grace à vous. Mais les moments sont précienx, on pourrait nous surprendre... bátez-vous , ma chère enfant. »

Puis , au moment de se retirer, Adrienne dit à la Mayenx , avec nn sonrire si touchant et avec un accent si pénétré, si affectueux, qu'il fut impossible à l'ouvrière de ne pas le croire sincère : « M. Agricol m'a dit que je vous valais par le cœur... Je comprends maintenant tont ce qu'il y avait pour moi d'honorable... de flatteur dans ses paroles... Je vous en prie... donnez-moi vite votre main..., » ajouta mademoiselle de Cardoville, dont les yeux devinrent hamides. Puis, passant sa main eharmante à travers deux des ais de la elaire-voie, elle la tendit à la Maveux. Les mots et le geste de la belle patricienne furent empreints d'une cordialité si vraie. que l'ouvrière, sans fausse honte, mit en tremblant dans la ravissante main d'Adrienne sa pauvre main amaigrie... Alors mademoiselle de Cardoville, par un mouvement de pieux respect, la porta spontanément à ses lèvres en disant : « Puisque je ne puis vous embrasser comme ma sœur , vous qui me sauvez... que je baise au moins cette noble main glorifiée par le travail. » Tout à coup, des pas se firent entendre dans le jardin du doctenr Baleinier; Adrienne se redressa brusquement et disparut derrière des arbres verts, en disant à la Mayeux : « Courage, souvenir et espoir ! »

Tout occi s'était passé si rapidement, que la jeune ouvrière n'avait pu faire un pas; des larmes, mais des larmes cette fois bien douces, conlaient abondanment sur ses joues pâles. Une jeune fille comme Adrienne de Cardoville la traiter de sœur, lui baiser la main, et se dire fière de lui resembler par le cours, à elle, pauvre crésture végétant au plus profond de l'abluse de la misére l'éctia montière u sontiment de fentemelle égalité aussi divin que la parele évangélique. Il est des mots, des impressions qui font soblier à une belle lam cels annecés e nouffrance, et qui semblent, par un échir fugitif, lui révêter à elle-méene su propre grandeur; il en thi tainsi de la Niyaveu; grée de dignéreuses paroles, de lice ului monneur la canscience de sa valeur... Et quoique ce sontiennes fit aussi rapide qu'inefiable, elle joignit les mains et les les sey sua nei cis veu ne expression de fervante reconnaissance : car si l'euvrière ne pratipusit pas, pour nous servic de Targo ultramostia, personne plus a géle n'était doué ce ne sentiment profondément, sincérement religieux, qui est au dogue ce que l'immossible des cienci étaites des cim pátion d'une églier.

Cinq minutes après avoir quité mademonielle de Cardoville. In Mayoux, soviant du jarini sans étre aperue, était remontée a premier étage et frappait discrétement à la porte de la lingerie. Une sœur vital loi ouvrie. Audemoicle l'Forine, qui m'a mancée, a'cis-t-lle pass (in, au sœur' e demanda-t-elle. — Ello à pu vous attendre plus longtemps ; vous venez sans doute de ches madame notre morte la aspérieure; Duit., oui, mostur..., «répondit l'ouvrière en boissant les yeux, « aurieu-vous la bonté la seur, trembada è chaque pas de renouver la suspirieure, qui se fait à bon droit étonnée et informée de la cause de son long réjour dans le ouvent. Efin la première porte du couvent se réferam are la Mayoux.

Après avoir traversé rapidement la vaste cour, s'approchant de la loge du portier, afin de demander qu'on lui ouvrit la porte extérieure, l'ouvrière entendit ces mots prononcés d'une voix rude : « Il parait, mon vieux Jérôme, qu'il faudra cette nuit redoubler de surveillance... Quant à mol, je vas mettre deux balles de plus dans mon fusil; madame la supérieure a ordonné de faire deux rondes au lieu d'une... - Moi , Nicolas , je n'ai pas besoin de fusil, « dit l'autre voix; « j'ai ma faux bien aiguisée, bien tranchante, emmanchée à revers... C'est une arme de jardinier : elle n'en est pas plus mauvaiso. » Involontairement inquiête de ces paroles, qu'elle n'avait pas cherché à entendre, la Mayeux s'approcha de la loge du concierge et demanda le cordon. « - D'où venez-vous comme ca? » dit le portier en sortant à demi de sa loge, tenant à la main un fusil à deux coups qu'il s'occupait de charger, et en examinant l'ouvrière d'un regard soupçonneux. « - Je vieus de parler à madame la supérieure, » répondit timidement la Mayeux. « -- Bien vrai?... » dit brutalement Nicolas , « c'est que vous m'avez l'air d'une mauvaise pratique;... enfin, c'est égal... filez, et plus vite que ca. » La porte cochère s'ouvrit, la Mayeux sortit.

A peine cile avait fait quelques pas dans la rue qu'i su grande surprise celle vit Rabal-Jole accourt à cile..., et plus lois, derière lui, Bugolert arrivant aussi précipitamment. La Mayeux allait as devant du soldat, loraqu'une voix pielne et sonnec, criata de lois : » Elé ma bonne Mayeux l fit retourner la jeune fille. Du còté opposé à cclui où venait Dagolert, cile vit accourir Agricol.



## CEFTIFACE

les traconions.

A la vor de Dagobert et d'Agricol, la Mayeux était restée stapéfaire, à quequeux pas de la porté du couvent. Le soldat s'apercavait pas encore virière; il a'avançait rapidement, suivant Rabat-Joie qui, bien que maigre, c'flanqué, briesé, cretté, sembalist fréditer de plaisir et tourné de temps à autre sa tête instéligente vers son maître, auprès duquel il était retourné, après avair carassét la Mayeux.

• Osi, oni, je rentends, mon pauvre vienu, a dissit le solida race émotion, e tur e plus pidée que mei, , ni, tun e les as pas abandomées un minute, met chères cellust; ,... tu lexa suivies ;... tu nurres attenda jour rent unit, sans manger., à la porte de la mision oil on les a conditios et, à la fin, lassé de ne pas les voir serfire, tu ex accourre au logis me chercher... Oni, pendant que je mé déseprés soumer un fon frierou., tu fici sais ce que j'aurais dis faire... tu décourais leur retritte... Qu'es-tee que cell pouvre? que que l'aurais dis faire... tu décourais leur retritte... Qu'es-tee que cell pouvre? que de la bête a valent mieur que les hommes ? Cest comm. Estin... p. vais les revoir ... Quand je pense que c'est demain le 13, et que sans toi, mon viex Rabat-dein. unt était perdu... j'en ai le frisonn. Ab çà, arrivon-nous hiendi?... Quet quartier désert!... et la muit appro-che... bagobert avait tenn ce dénours à Rabat-dei, et en marchant et en tenant les yeux ficis sur sos brave chien, qui marchait d'un hon pas... Tout a coup, voyant le foldre animat le quitter envoe ce houdissunt ; for tout a coup, voyant le foldre animat le quitter envoe ce houdissunt ; for tout a coup, voyant le foldre animat le quitter envoe ce houdissunt ; for tout a coup, voyant le foldre animat le quitter envoe ce houdissunt ; for tout a coup, voyant le foldre animat le quitter per la consecution de consecution de la consecution de consecu

« La Mayeux !... » s'étaient écriés le père et le fils à la vue de la jeune ouvrière, en s'approchant d'elle et la regardant avec une surprise profonde, « - Bon espoir, M. Dagobert! » dit-elle avec une joic impossible à rendre, « Rose et Blanche sont retrouvées. » Puis, se tourmant vers le forgeron : « Bon espoir, Agricol... mademoiselle de Cardoville n'est pas folle... je viens de la voir... - Elle n'est pas folle? Quel bonheur! » dit le forgeron. « -- Les enfants ! » s'écria Dagobert en prenant dans ses mains tremblantes d'émotion les mains de la Mayeux, «vous les avez vues? - Oui, tout à l'heure... bien tristes... bien désolèes... mais je n'ai pu leur parler. -Ah! » dit Dagobert en s'arrêtant comme suffoqué par cette nouvelle, et portant ses deux mains à sa poitrine, « je n'aurais jamais eru que mon vieux cœur pût battre si fort. Et pourtant... grâce à mon chien, je m'attendais presque à ce qui arrive;... mais c'est égal... j'ai... comme un éblouissement de joie... - Brave père,... tu vois, la journée est bonne, » dit Agricol en regardant l'ouvrière avec reconnaissance, « - Embrassezmoi, ma digne et chère fille, a ajouta le soldat en serrant la Mayeux dans ses bras avec effusion. Puis , dévoré d'impatience , il ajouta : « Allons vite chercher les enfants. - Ah! ma bonne Mayeux, » dit Agricol ému, « tu rends le repos, peut-être la vie à mon père... Et mademoiselle de Cardoville... comment sais-tu...? - Un bien grand hasard... Et tol-même.,, comment te tronves-tu là? - Rabat-Joie s'arrête et il aboie, » s'écria Dagobert qui avait déjà fait quelques pas précipitamment.

En effet, le cláre, a unsi impatient que son moitre de revoir les esphellues, mais nicus instruit que lais ura le liue de leur retraite, était alle se poster à la porte du couvent, d'où il se mit à aboyer afin d'attirer l'aitention de Dagobert. Cubi-el compiès son chiene, et dit à la Mayaven en la faisant un geste indicatif : -les enfants sont là? — Oui, N. Dagobert. — Per deisi sòrn. Havrec chien. Lo l'iton, iles blévs stott miuves que les hommes sunf vous, na bomme Mayevax, qui valen mieux que les hommes et que les blévs... Enfant. — es guentres petties... je vais le vator... les avoir .... Ce dissant. Dagobert, malgré son leg., se unit à vais les voir de production de la complexit de la

En effet, la Mayeux, moins alerte qu'Agricol, arriva bientôt, et dit au sol-

dat: « M. Dagobert, ne restons pas devant cette porte: on pourrait l'ouvrir, nous voir; cela donnerait des soupçons. Suivons plutôt le mur... - Des soupcons!... » dit le vétéran tout surpris , mais sans s'éloigner de la porte , « quels soupeons? - Je vous en conjure... ne restez pas là..., » dit la Mayeux avec tant d'instance, qu'Agricol, se joignant à elle, dit à son père : « -- Mon père... puisque la Nayeux dit cela... c'est qu'elle a ses raisons ; écoutons-la... Le boulevard de l'Hôpital est à deux pas : il n'y passe personne ; nous pourrons parler sans être interrompus. - Que le diable m'emporte si je comprends un mot à tout ceci! » s'ècria Dagobert, mais toujours sans quitter la porte. « Ces enfants sont là , je les preuds, je les emmène... c'est l'affaire de dix minutes. - Ob! ne eroyez pas cela... M. Dagobert. » dit la Mayeux, « C'est bien plus difficile que vous ne pensez... Mais venez... venez. Entendez-vous?... on parle dans la cour. » En effet, on entendit un bruit de voix assez élevé. « - Viens... viens , mon père..., » dit Agricol en entrainant le soldat presque malgré lui. Rabat-Joic, paraissant trèssurpris de ces hésitations, aboya deux ou trois fois sans abandonner son poste, comme pour protester contre cette humiliante retraite; mais à un appel de Dagohert, il se hata de rejoindre le corps d'armée.

Il était alors eing heures du soir, il faisait grand vent ; d'épalsses nuées grises et pluvieuses couraient sur le cicl. Nous l'avons dit , le boulevard de l'Hôpital, qui limitait à cet endroit le jardin du couvent, n'était presque pas fréquenté. Dagobert, Agricol et la Mayeux purent donc tenir solitairement conseil dans eet endroit écarté. Le soldat ne dissimulait pas la violente impationce que lui causaient ces tempéraments ; aussi, à peine l'angle de la rue fut-il tourné, qu'il dit à la Mayeux : « Voyons, ma fille, expliquez-vous... ie suis sur des charbons ardents. - La maison où sont renfermées les filles du maréchal Simon ... est un couvent ... M. Dagobert. - Un couvent! s'ècria le soldat, « je devais m'en douter... » Puis il ajouta ; « Eh bien l après? j'irai les ehercher dans un convent comme ailleurs. Une fois n'est pas coutume. - Mais, M. Dagobert, elles sont enfermées là contre leur gré, contre le vôtre; on ne vous les rendra pas. - On ne me les rendra pas? ah! mordieu, nous allons voir ca... » Et il fit un pas vers la rue, « -- Mon père, » dit Agricol en le retenant, « un moment de patience, écoutez la Mayeux. - Je n'écoute rien... Comment ! ees enfants sont là... à deux pas de moi... je le sais... et je ne les aurais pas , de gré ou de force, à l'instant même? ah! pardieu! ce serait curieux! Laisse-moi. - M. Dagobert, je vous en supplie, écoutez-moi, » dit la Mayeux en prenant l'autre main de Dagobert, « il y a un autre moyen d'avoir ces pauvres demoiselles, et cela sans violence. Mademoiselle de Cardoville me l'a bien dit, la violence perdrait tout ... - Sil y a un autre moyen, à la bonne heure... vite... voyons le moyen. - Voiei une bague que mademoiselle de Cardoville... - Qu'est-ce que c'est que mademoiselle de Cardoville? - Mon père, c'est cette jeune personne remplie de générosité qui voulait être ma caution... et à qui j'ai des choses si importantes à dire... - Bon, bon, » reprit Dagobert, « tout a l'heure nous parlerons de cela... Eh bien, ma bonne Mayeux, cette hague? - Vous allez la prendre, M. Dagobert; vous irez aussitôt trouver M. le comte de Montbron, place Vendôme, nº 7. C'est un homme, à ce qu'il



agana



paralt, très-puissant; il est ami de mademoiselle de Cardoville, cette bague lui prouvera que vous venez de sa part ; vous lui direz qu'elle est retenue comme folle dans une maison de santé voisine de ce couvent, et que dans ce convent sont renfermées, contre leur gré, les filles du maréchal Simon, ... Bien... Ensuite... ensuite? - Alors , M. le comte de Montbron fera, auprés de personnes haut placées, les démarches nécessaires pour faire rendre la liberté à mademoiselle de Cardoville et aux filles du marèchal Simon , et peut-ètre... demain ou après-demain... - Demain ou après-demain! » s'écria Dagobert, « peut-être! mais c'est aujourd'hui, à l'instant, qu'il me les faut... Après-demain... et peut-être encore!... il scrait bien temps... Merci toujours, ma bonne Mayeux, mais gardez votre begue... Faime mieux faire mes affaires moi-même... Attends-moi là, mon garcon. - Mon père... que voulez-vous faire?... » s'écria Agricol en retenant encore le soldat, « c'est un couvent,.. pensez donc! - Tu n'es qu'un conscrit; je connais ma théorie du couvent sur le bout de mon doigt. En Espagne, je l'ai pratiquée cent fois... Voilà ce qui va arriver... Je frappe, une tourière ouvre, elle me demande ce que je veux, je ne réponds pas; elle veut m'arreter, je passe; une fois dans le couvent, j'appelle mes enfants de toutes mes forces, en le parconrant du haut en bas, - Mais, M. Dagobert, les religieuses..., » dit la Mayeux en tâchant toujours de retenir Dagobert, « - Les religicuses se mettent à mes trousses et me poursuivent en criant comme des pies dénichées ; je connais ca. A Séville , j'ai été repêcher de la sorte une Andalouse que des béguines retenaient de force. Je les laisse crier, je parcours donc le couvent en appelant Rose et Blanche,.. Elles n'entendent, me répondent; si elles sont renfermées, je prends la première chose venue et j'enfonce leur porte. - Mais, M. Dagobert, les religieuses?... les religieuses? - Les religieuses avec leurs eris ne m'empéchent pas d'enfoncer la porte, de prendre mes enfants dans mes bras et de filer ; si on a refermé la porte de dehors, second enfoncement... Ainsi, » ajouta Dagobert en se dégageaut des mains de la Mayeux, « attendez-moi là ; dans dix minutes ie suis ici... Va toujours chercher un fiacre, mon garcon, a

Plus calme que Dagobert, et surtout plus Instruit que lui en matière de code pénal, Agricol fut effrayé des conséquences que pouvait avoir l'étrange façon de procéder du vétéran. Aussi , se jetant au-devant de lui, il s'écria : « Je t'en supplie, un mot encore... - Mordieu! voyons , dépèche-toi. - Si tu veux pénétrer de force dans le convent, tu perdras tout ! -- Comment? - D'abord , M. Dagobert , » dit la Mayeux , « il y a des hommes dans le couvent :... en sortant, tout à l'heure, j'ai vu le portier qui chargeait son fusil; le jardinier parlait d'une faux aiguisée, et de rondes qu'ils faisaient la nult... - Je me moque pas mal d'un fusil de portier et de la faux d'un jardinler! - Soit, mon père, mais, je t'en conjure, écoute-moi un moment encore : tu frappes, n'est-ce pas? la porte s'ouvre, le portier te demande ce que tu veux... - Je dis que je veux parler à la supérieure... et je file dans le convent. - Mais , mon Dicu . M. Dagobert , » dit la Mayenx, « une fois la cour traversée, on arrive à une seconde porte fermée par un guichet; là une religieuse vient voir qui sonne, et n'ouvre que lorsqu'on lui a dit l'objet de la visite qu'on veut faire. - Je lui répondrai : « Je veuv « voir la supérieure. » — Alors , mon père , comme tu n'es pas un habitué du couvent on ira prévenir la supérieure. - Bon... après? - Elle viendra. - Après?... - Elle vous demandera ee que vous voulez. M. Dagobert. -Ce que je venx?... mordieu... mes enfants... - Encore une minute de patience, mon père... Tu ne peux douter, d'après les précautions que l'on a prises, que l'on ne veuille retenir là mesdemoiselles Simon malgré elles, malgre tol. - Je n'en doute pas... j'en suis sùr... e'est pour en arriver là qu'ils ont tourné la tête de ma pauvre femme... - Alors, mon père, la supérieure te répondra qu'elle ne sait pas ec que lu veux dire, et que mesdemoiselles Simon ne sont pas au couvent. - Et je lui dirai, moi, qu'elles y sont : témoin la Mayeux, témoin Rabat-Joie. - La supérieure te dira qu'elle ne te connaît pas, qu'elle n'a pas d'explications à te donner... et elle refermera son guiehet. - Alors j'enfonce la porte... tu vois bien qu'il faut toujours en arriver là... Laisse-moi... mordieu! laisse-mol... - Et le portier, à ce bruit, à cette violence, court chercher la garde, on arrive, et l'on commence par l'arrêter. - Et vos pauvres enfants... que deviennentils alors, M. Dagobert? » dit la Mayeux, Le père d'Agricol avait trop de bon sens pour ne pas sentir toute la justesse des observations de son lils et de la Mayeux; mais il savait aussi qu'il fallait qu'à tout prix les orphelines fussent libres avant le lendemain. Cette alternative était terrible, si terrible que, portant ses deux mains à son front brûlant. Dagobert tomba assis sur un bane de pierre, comme anéanti par l'inexorable fatalité de sa position. Agricol et la Mayeux, profondément touchés de ce muet désespoir, échan-

agenot et anyeux, prosintentent uneuen se et mei erworpen, centangierent un triste regard. Le forgrenn, s'asse, ant à cité du solut, lui dit ;

« Nais, man père, rassure-ioi done; songe à ee que la Nayeux virut de le
dire;... en silant arec evite louge de madrensiecle de Cardoville chez e unosièrer qui est très-influent, tu le vois, ces denoiselles peuvent étre libres denain... aspone entre, as pais alter, qu'elses ne te soient rendue qu'après-lemain... — Tonnerre et sang i vous voules done me rendre fou r « s'écria Dugbert en hondissant sur son hone et en regrentat son fis et al. Mayeux avec une expression s'assurage, si dévespèrée, qu'Agricol et l'ouvrières se reculterar avec autant de sarprise que d'Impufettude.

«Perion, mes enfants, « dit Dagobert en revenant à lui après un long silence, « ) la fort de m'emporter, en mos ne pourvoir. Ce que vous diles est juste, ... et pourtant, moi, jai raison de parter comme je partice. Escutier-mois... tu es un homatée homme. Agrieri (vous, tue homatée fille, la Mayreax... Ce que je vais vous dire est pour vous seuls... Pai aimené ces enfants de fandit el sibilirée; avez-vous pourquail Pour qu'elles se trouvent demain untin rac Saint-François... Si elles ne y trouvent pas, plat tails de deraiter vous de heur même mourante... Buc Saint-François, ... Si elles ne y trouvent pas, plat tails de deraiter vous de heur même mourante... Buc Saint-François, ... Si elles ne y trouvent pas, plat tails de deraiter vous de heur même mourante... Buc Saint-François, ... Si elles ne s'y trouvent pas, plat tails de deraiter vous de heur même mourante... Buc Saint-François, ... Si elles ne s'après de l'autre de pas de la comme de l'autre de la comme de l'autre de la comme de l'autre de l'autre de la comme de l'autre de l'autre de la comme de l'autre d'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l

muniquer avec personne;... elle a ajouté qu'elle se croyait, ainsi que les tilles du maréelial Simon, victime d'une odieuse machination. - Plus de doute, » s'écria le forgeron, » je comprends tout maintenant... mademoiselle de Cardoville a le même intérêt que mesdemoiselles Simon à se trouver demain rue Saint François... et elle l'ignore peut-être. - Comment? -Encore un mot, ma bonne Mayeux... mademoiselle de Cardoville l'a-t-elle dit qu'elle avait un intérêt puissant à être libre demain? - Non... car en me donnant cette bague pour lo comte de Montbron, elle m'a dit : « Gráce à « lui , demain ou après-demain , moi et les filles du marèchal Simon nous « serons libres... » - Mais explique-toi donc! » dit Dagobert à son fils avec impatience. « -- Tantôt, » reprit le forgerou, « lorsque tu es venu me chercher à la prison, mon père, je t'ai dit que j'avais un devoir sacré à remplir ot que je te rejoindrais à la maison... - Out... et je suis allé, de mou côté, tenter de nouvelles démarches dont je vous parlerai tout à l'houre, l'ai couru tout de suite un pavillon de la rue de Babylone, ignorant que mademoiselle de Cardoville fût folle ou du moins passât pour folle... Un domestique m'ouvre et me dit que cette demoiselle a éprouvé un accès de fulie soudain... Tu conçois, mon père, quel coup cela me porte... jo demande où elle est, et on me répond qu'on n'en sait rien; je demande si je peux parler à quelqu'un de ses parents. Comme ma blouse n'inspirait pas grande confiance, on me répond qu'il n'y a lei personne de sa famille... l'étais désolé; une idée me vient... je me dis : « Elle est folle; son médecin doit « savoir où on l'a conduite; si elle est en état de m'entendre, il me con-« duira auprès d'elle ; sinon , à défaut de ses parents , je parlerai à son « médecin : souvent un médecin , c'est un ami... » Je demande done à ce domestique s'il pourrait m'indiquer le médecin de mademoiselle de Cardoville. On me donne son adresse sans difficulté; M. lc docteur Baleinier, rue Taranne. 12. J'v cours, il était sorti; mais on me dit, chez lui, que sur les cina heures ie le trouverais sans doute à sa maison de santé; cette maison est voisine du couvent... voità pourquoi nous nous sommes rencontrés. -Mais cette médaille... cette médaille? » dit Dagobert impatienment, « où l'as-tu vue? - C'est à propos de cela et d'autres choses encore que j'avais écrites à la Mayeux que je désirais faire à mademoisello de Cardoville des révélations importantes... - Et ces révélations? - Voiei, mon père : j'étais allé chez elle , le jour de votre départ , pour la prier de me fournir une caution; on m'avalt suivi; elle l'apprend par une de ses femmes de chambre; pour me mettre à l'abri de l'arrestation, elle me fait conduire dans une cachette de son pavillon; c'était une sorte de petite pièce voûtée qui ne recevait du jour que par un conduit fait comme une cheminée ; au bout de quelques instants j'y voyais très-clair. N'ayant rien de mieux à faire qu'à regarder autour de moi, je regarde, les murs étaient recouverts de boiseries : l'entrée de cette cachette se composait d'un panneau glissant sur des coulisses de fer, nu moven de contre-poids et d'engrenages compliqués admirablement travaillés; e'est mon état; ca m'intéressait, je me mets à examiner ces ressorts avec curiosité, malgré mes inquiétudes; je me rendais bien compte de leur jeu, mais il v avait un bouton de cuivre dont je ne pouvais trouver l'emploi : j'avais beau le tirer à moi, à droite ou à ganche, rien dans les ressorts ne fonctionnaît. Je me dis : « Ce bonton appar-« tient sans doute à un antre mécanisme. » Alors l'idée me vient , au lieu de le tirer à moi, de le pousser fortement; aussitôt j'entends un petit grincement, et je vois tout à coup, au-dessus de l'entrée de la cachette, un panneau de deux pieds carrés s'abaisser de la boiserie comme la tablette d'un secrétaire; ce panneau était façonné en sorte de bolte; comme j'avais sans doute poussé le ressort trop brusquement, la secousse fit tomber par terre une petite médaille en bronze avec sa chaîne. - Où tu as vu l'adresse... de la rue Saint-François? » s'écria Dagobert. « - Oui, mon père, et avec cette médaille, était aussi tombée par terre une grande enveloppe caehetée... En la ramassant, j'ai lu, pour ainsi dire malgré moi, en grosse écriture : « Pour mademoiselle de Cardoville. Elle doit prendre con-« naissance de ces popiers à l'instant même où ils lui seront remis. » Pnis, audessous de ces mots, je vois les initiales R. et C., accompagnées d'un parafe et de cette date : « Paris, 12 novembre 1850. » Je retourne l'enveloppe, je vois sur deux caehets qui la scellaient les mêmes initiales R. ct C., surmontées d'une couronne. - Et ees cachets étaient intacts? » demanda la Mayeux. « - Parfaitement intacts. - Plus de doute, alors; mademoiselle de Cardoville ignorait l'existence de ces papiers, » dit l'ouvrière. « -- Ca été ma première idée, puisqu'il lui était recommandé d'ouvrir tout de suite cette enveloppe, et que, malgré cette recommandation, qui datait de près de deux ans, les eachets étaient restés intacts. -- C'est évident, » dit Dagobert, « et alors qu'as-tu fait? - l'ai replacé le tout dans le secret, me promettant d'en prévenir modemoiselle de Cardoville; mais, quelques instants après, on est entré dans la cachette qui avait été découverte; je n'ai plus revu mademoiselle de Cardoville; i'ai seulement pu dire à une de ses femmes de chambre quelques mots à double entente sur ma trouvaille. espérant que cela donnerait l'éveil à sa maîtresse ;... enfin aussitôt qu'il m'a été possible de t'écrire, ma bonne Mayeux, je l'ai fait pour te prier d'aller trouver mademoiselle de Cardoville... - Mais cette médaille.... » dit Dagobert, « est pareille à celle que les filles du maréchal Simon possèdent; comment cela se fait-il? - Rien de plus simple, mon père... je me le rappelle maintenant, mademoiselle de Cardoville est leur parente; elle me l'a dit. - Elle, parente de Rose et de Blanche? - Oui, sans doute, » ajouta la Mayeux, « elle me l'a dit aussi tout à l'heure. - Eh bien! maintenant, « reprit Dagobert en regardant son fils avec angoisse, « comprends-tu que je veuille avoir mes enfants aujourd'hui même? Comprends-tu, ainsi que me l'a dit leur pauvre mère en mourant, qu'un jour de retard peut tout perdre? Comprends-tu enfin que je ne peux pas me contenter d'un peutêtre demain... quand je viens du fond de la Sibèrie avec ces enfants... pour les conduire demain rue Saint-François?... Comprends-tu enfin qu'il me les faut aujourd'bui, quand je devrais mettre le feu au convent? - Mais, mon père, encore une fois, la violence... - Nais, mordieu! sais-tu ce que le commissaire de police m'a rénondu ee matin, quand i'ai été lui renouveler ma plainte contre le confesseur de ta pauvre mère : « Qu'il n'y a aucune . preuve, que l'on ne pouvait rien faire, . - Mais maintenant il v a des preuves, mon père, on du moins on sait où sont les ieunes filles... Avec

cette certitude, on est bien fort... Sols tranquille, la lei est plus pulsante cut que toute les suprieures de ceuverd en monde. — El e cenate de Mont. Por la que toute les suprieures de ceuverd en monde. — El e cenate de Mont. Por la Aygara, « n'est lips un homme paissant l'vost lui direz pour quelles risis valores, et dit la Myayra, « n'est lips un homme paissant l'vost lui direz pour quelles risis que medemoiste de Cardoville... « n'est le vogar, a bussi un grand unitérit à être libre demain... alors, certainement, le contie de Monthron hibrer les démarches de la justice, « c. e. soir... vos confiss vous seront rendues... — La Mayeux a rabon, mon père... Va chez le comite un discourant de contre les comissions de la giutice, « la situation de sont retenues ex-tre commissioner lui dire que fron sait maintenant ob sont retenues ex-tre commissioner lui dire que fron sait maintenant ob sont retenues ex-

Dagobert était resté pensif; sout à coup îi dit à Agricol: - : Soit. à entireix vos conseils. Mais suppose que le counte de Monthron une dite la nême choe... Crois-tu que je restarei la bera croise jasquel d'acustin cutil re- Mon père...— Il suffit, respir le solutat d'une voix heève, - je m'entends... Tol, mon graro, cours c'he z le conneissier... Vous na honen Mayaru, alter nous attendre; moi je vais chez le conte... Donner-moi la bogue. Maintenant Jaresses — Piace vendome. 7, le connei de Monthron; .. ven vence de la part de mademois-lei de Cardoville. - dit la Mayeux... «— Jai honne mémoir». « dit le soluta: sais le plus tal possible à la rea Rieira-Miche. — Goi, mon père; hon courage..., tu verras que la loi défend et pre-tige les honnées grass...— Tani tuntur, « dit le soluta: , apare que sons cela les honnées gens...— Tani tuntur, « dit le soluta: , apare que sons cela les honnées gens... sersient obligés de se protèger et de se défendre cur-meines... Alni, mes centants, à le heutst ure Brites-Miche. »

Lorsque Dagobert, Agricol et la Mayeux so séparèrent, la nuit était complétement venue.





#### CHAPITRE VI.

Les rendez-vous

Il est huit heures du soir, la pluie fouette les vitres de la chambre de Françoise Baudoin, rue Brise-Miche, tandis que de violentes rafales de vent ébranlent la porte et les fenêtres mal closes. Le désordre et l'incurie de cette modeste demeure, ordinairement tenue avec tant de soin, témoignent de la gravité des tristes événements qui ont bouleversé des existences insqu'alors si paisibles dans leur obscurité. Le sol carrelé est souillé de bone : une épaisse couche de poussière a envahi les meubles, naguère reluisants de propreté. Depuis que Françoise a été emmenée par le commissaire, le lit n'a pas été fait : la nuit , Dagobert s'y est jeté tout habillé pendant quelques heures, lorsque épuisé de fatigue, brisé de désespoir, il rentrait, après de nonvelles et vaines tentatives pour découvrir la retraite de Rose et de Blanche ; sur la commode, une bouteille, un verre, quelques débris de pain dur, prouvent la frugalité du soldat, réduit, pour toutes ressources, à l'argent du prêt que le mont-de-piété avait fait sur les objets portés en gage par la Mayeux, après l'arrestation de Françoise. A la pâle lueur d'une chandelle placée sur le petit poèle de fonte, alors froid comme le marbre, car la provision de bois est depuis longtemps épuisée, on voit la Mayeux assise et sommeillant sur une chaise, la tête penchée sur sa poitrine, ses mains cachées sous son petit tablier d'indienne, et ses talons appuyés sur le dernier barreau de la chaise; de temps à autre elle frissonne sous ses vétements

Après cette journée de fatigues, d'émotions si diverses, la pauvre créa-

ture n'astique mangé per de l'estate pas mangé y celle longe, cu'épire, cit de l'estate pas mangé y celle n'astique mangé per de l'especie de l'espe

Eveilée en sursaut, la Mayeux redressa visement la tête, se leva, alla rapidement vera le pêre d'Agricol et lui dit : Eh hien M. Dagobert... avez-rous de bonnes nouvelles n. Avez-rous...? La Mayeux ne put continuer. Luit elle ful frappée de la sombre capression des traits du soldait; absorbé dans sex réficiences, il ne sembla d'aborde par aprevoir Fouvrière, ne jeta sur une chaise avec accadément, mit ses coudes sur la table et cacha sa figure dans ses mains.

Après une assez longue méditation, il se leva et dit à mi-voix : « Il le faut... il le faut... » Faisant alors quelques pas dans la chambre . Dagobert regarda autour de lui comme s'il cut cherché quelque chose; enfin, après une minute d'examen, avisant auprès du poèle une barre de fer de deux pirds environ, servant à enlever le couverele de fonte do ce calorifère lorsqu'il était trop brûlant, il la prit, la considéra attentivement, la soupesa, puis la posa snr la commode d'un air satisfait. La Mayeux, surprise du silence prolongé de Dagobert, suivait ses mouvements avec une curiosité timide et inquiète; bientôt sa surprise fit place à l'effroi lorsqu'elle vit le soldat prendre son havre-sae déposé sur une chaise, l'ouvrir et en retirer une paire de pistolets de poche dant il fit jouer les batteries avec précaution. Saisle de frayeur, l'ouvrière ne put s'empécher de s'écrier : « Mon Dieu!... M. Dagobert... que vonlez-vous faire? » Le soldat regarda la Mayeux comme s'il l'apercevait seulement pour la première fois, et lui dit d'une voix cordiale, mais brusque : « -- Bonsoir, ma bonne fille... Quelle heure est-il? -lluit heures ... viennent de sonner à Saint-Merry, M. Dagobert. - lluit henres.... » dit le soldat en se parlant à lui-même, « seulement huit heures?» Et posant les pistolets à côté de la harre de fer, il parut réfléchir de nouveau en jetant les yeux autour de lui-

» M. Dogobert, » se hasarda de dire la Mayeux, vous n'avre donce pas de homes nouvelles? — Nom., » Ge seul not telli par le soldat d'an ton si beré, que la Mayeux, n'ossant pas l'interrogre d'avantage, alla se rassocie ne silence. Balat-Léoi vint appuyer sa téte sur les genoux de la jeune fille, et suivit ausset curicussenti qu'elle-mene tous les mouvements de Dugobert. Cetui-ei, après étre resté de nouveau pensif pendant quelques monents.

s'apprecie ului list, y prit un drap, parut en nesurer et en supputer la longueur, puis i dis à la Mayeux, en se retournant vers elle : » bes ciseaux, — Mais, M. Dogoleurt...— Vayoux... na bonne lille... des ciseaux, » reprit Dogoleur d'au ton hierarcitlant, mais qui anneavit qu'il vonduit être obèl. Douvrière prit des ciseaux dans le panier à ouvrage de l'armoise et les présents au soldat. « Maintenant, tener l'autre bout du drap, ma fille, et leurdez-la ferma... Sa mardoures minters Bayelerer et fegalle et trat dans l'armoise de l'armoise de l'armoise de l'armoise de l'armoise de l'armoise de l'armoise et leur l'armoise l'armoise de l'arm sa longueur en quatre morcenax, qu'il tordit ensuite très-serré, de façon à en faire des sejèces de cordes, fixate de loi en toin, au moyen de rubans de fit que lui donna l'ouvrière. la torsion qu'il avait imprimée au linge; de ces quatre tronçons, solidement nouée les uns au beut des autres. Degobert fit une corde de vingi pleés au moinne c'eta ne les situisités pas, car il dit, en se partant à lui-même: « Mainteannt, il me faudrait un crochet...» Et il chercha de moveur autour de lui.

La Mayeux, de plus en plus effrayée, car elle ne ponvait plus douter des projets de Dagobert, lui dit timidement : « Mais, M. Dagobert... Agricol n'est pas encore rentré :... s'il tarde autant... c'est que sans doute il a de bonnes nouvelles ... - Oui , » dit le soldat avec amertume en cherchant toujours des yeux autour de lui l'objet qui lui manguait, « de bonnes nouvelles dans le genre des miennes... » Et il ajouta : « Il me faudrait pourtant un fort grappin de fer... » En furetant de côté et d'autre , le soldat tronva un des gros sacs de toile grise, à la couture desquels travaillait Françoise. Il le prit, l'ouvrit, et dit à la Mayeux : « Ma fille, mettez là dedans la barre de fer et la corde ; ce sera plus commode à transporter... là-bas... - Grand Dieu! » s'écria la Mayeux en obeissant à Dagobert, « vous partirez sans attendre Agricol , M. Dagobert... lorsqu'il a peut-être de bonnes choses à vous apprendre?... - Soyez tranquille, ma fille... j'attendrai mon garçon; je ne peux partir d'ici qu'à dix heures... J'ai le temps. - Ilélas! M. Dagobert, vous avez done perdu tout espoir? - Au contraire... j'ai bon espoir... mais en moi... » Et ce disant, Dagobert tordait la partie supérieure du sac, de manière à le fermer, puis il le placa sur la commode à côté de ses pistolets, « Au moins vous attendrez Agricol , N. Dogobert? - Onia, s'il arrive avant dix heures... - Ainsi, mon Dicu! vous êtes bien décidé? - Trèsdécidé... Et pourtant, si j'étais assez simple pour croire aux porte-malheur... - Ouclquefois, M. Dagobert, les présages ne trompent pas, » dit la Mayeux ne songeant qu'à détourner le soldat de sa dangereuse résolution. « -- Oui, » reprit Dagobert, « les bonnes femmes disent cela... et quoique je ne sois pas une bonne femme... ce que j'ai vu tantôt... m'a serré le cœur... Après tout, l'aurai pris sans doute un mouvement de colère pour un pressentiment ... - Et qu'avez-vous donc vu? - Je peux vous raconter cela , ma bonne fille... ça nous aidera à passer le temps... et il me dure, allez... » Puis s'interrompant : « Est-ce que ce n'est pas une demie qui vient de sonner? - Oui, M. Dagobert, c'est huit heures et demie... - Encore une heure et demie, » dit Dagobert d'une voix sourde. Puis il ajouta : « Voilà ce que j'ai vu. Tantôt en passant dans une rue, je ne sais laquelle, mes yeux ont été machinalement attirés par une énorme affiche ronge, en tête de laquelle on voyait une panthère noire dévorant un cheval blanc... A cette vue mon sang n'a fait qu'un tour, parce que vous saurez, ma bonne Mayenx. qu'une panthère noire a dévoré un pauvre cheval blanc que l'avais, le compagnon de Rabat-Joie que voilà... et qu'on appelait Jovial... » A ce nom, autrefois si familier pour lui , Rabat-Joie , couché aux pieds de la Mayeux, releva brusquement la tête et regarda Dagobert. « Voyez-vous... les bêtes ont de la mémoire; il se le rappelle, « dit le soldat en soupirant lui-même à ce souvenir. Puis s'adressant à son chien : - Tu t'en souviens donc , de

#### LES RENDEZ-VOUS.

Jovial? » En entendant de nouveau ce nom prononcé par son maître d'une voix émue, Rabat-Jole hogna et jappa doucement comme pour affirmer qu'il n'avait pas oublié son vieux camarade de route.

. En effet, M. Dagobert, . dit la Mayeux, . c'est un triste rapprochement que de retrouver en tête de cette affiche cette panthère noire dévorant un cheval. - Ce n'est rien que eela, vous allez voir le reste. Je m'approehe do cetto affiehe, et je lis que le nommé Morok, arrivant d'Allemagne, fera voir dans un théatre différents auimaux féroces qu'il a domntés, et entre autres un lion superbe, un tigre et une panthère noire de Java, nommée la Mort. - Ce nom fait peur, » dit la Mayeux. « - Et il vous fera plus penr encore, mon enfant, quand vous saurez que cette panthère est la même qui a étranglé mon cheval près de Leipzig , il y a quatre mois. - Ah! mnn Dieu... vous avez raison. M. Dagobert. » dit la Mayeux. « c'est effrayant. - Attendez encore, » dit Dagobert dont les traits s'assombrissaient de plus en plus, « ce n'est pas tout... c'est à cause de ce nommé Morok , le maître de cette panthère, que moi et sues pauvres enfants nous avons été emprisonnés à Leipzig. - Et ee méchant bomme est à Paris?... et il vous en veut? » dit la Mayeux. « Oh! vous avez raison... M. Dagobert... il faut prendre garde à vous, c'est un mauvais présage... - Oui... pour ce misérable... si je le rencontre, » dit Dagobert d'une voix sourde, « car nous avons de vieux comptes à régler ensemble. - M. Dagobert, » s'écria la Mayeux en prétant l'oreille, « queiqu'un monte en courant; c'est le pas d'Agricol... il a de bonnes nouvelles... j'en suis sûre... -- Voilá mon affaire.» dit vivement lo soldat sans répondre à la Mayeux. « Agricol est forgeron... il me trouvera le crochet de fer qu'il me faut, »

Quedques instants après. Agricol entrait en effet; mais, bélast du premier coup d'eil l'ouvrière put lire sur la physionomie atterrée de l'ouvrier la ruine des espérances dont elle l'était bereée. Es hieni... » dit Dagobert à son lis, d'un ton qui annoepait clairenant le peu de foi qu'il avait dans le succès des d'emarches tentles par Agrica, « et hiben ..., quoi de nauvenz — Ahl mon père, c'est é un dévozir fou, c'est à se briser la téte contre les suurs », c'éra le forgerou avec emportement.

Dagohert se tourna vers la Mayeux, et lui dit: « Vous voyez, ma panyre fille... j'en étais sûr... - Mais vous, mon père? » s'écria Agricol, « vous avez va le comte de Monthron. - Le comte de Montbron est, depuis trois jours, parti pour la Lorraine... Voità mes bonnes nouvelles, » répondit le soldat avec une ironie amère : « voyons les tiennes... raconte-moi tout ; j'ai besoin d'être bien convaineu qu'en s'adressant à la justice qui, comme tu le disais tantôt, défend et protége toujours les bonnêtes gens, il est des occasions où elle les laisse à la merei des gueux... Oui, j'ai besoin de ça, et puis après d'un crochet... et j'ai compté sur toi... pour les deux eboses. - Que veuxtu dire, mon père? - Racunte d'abord tes démarches... nous avons le temps... buit heures et demie viennent soulement de sonner tout à l'heure,... Voyons : en me quittant, où es-tu alle? - Chez le commissaire qui avait déjà recu votre déposition. - Que t'a-t-il dit? - Après avoir très-obligeamment écouté co dont il s'agissait, il m'a répondu : « Ces ieunes filles « sont, après tout, placées dans une maison très-respectable... dans un 2.

« couvent... il n'y a donc pas urgence de les enlever de là... et . d'ail-« leurs, je ne puis prendre sur moi de violer un domicile religieux son « votre simple déposition : demain je feraj mon rapport à qui de droit, et « i'on avisera plus tard. » - Pius tard... vous voyez, touiours des remises. » dit le soldat, « - Mais, monsieur, » lui ai-je répondu, » reprit Agricol . « e'est à l'instant, c'est ce soir, cette nuit même qu'il faut agir, car si ce-« jeunes filles ne se trouvent pas demain matin rue Saint-François, elles « penvent éprouver un dommage invalculable... - C'est très-fâcheux, » m'a répondu le commissaire : « mais, encore une fols, je no peux, sur votre sim-- nie déclaration , ni sur celle de votre père qui , pas plus que vous, n'est · parent ou allié de ces jeunes personnes, me mettre en contravention for-« meile avec les lois, qu'on ne violerait pas même sur la demande d'une 4 famille. La justice a ses ienteurs et ses formalités auxquelles il faut se « sonmettre, » - Certainement, « dit Dagobert, « il fant s'y sonmettre, au risque de se montrer tâche, traître et ingrat... - Et lui as-tu aussi parlé de mademoiselle de Cardoville? » demanda la Mayeux. « — Oui, mais il m'a, a ce sujet, répondu de même... c'était fort grave ; je faisais une déposition il est vrai, mais je n'apportais aucune preuve à l'appui de ce que l'avançais, « Une tierce personne vous a assuré que mademoiselle de Cardoville affir-« mait n'être pas folle, » m'a dit le commissaire, « cela ne suffit pas , tous « les fous prétendent n'être pas fous ; je ne puis donc non plus violer le « domicile d'un médecin respectable sur votre seule déclaration ; néan-« moins je la recois. l'en rendral compte. Mais il faut que la loi ait son « cours. » - Lorsque tantôt je voulais agir. » dit sourdement Dagobert. « est-ce que je n'avais pas prévu tout cela? Pourtant j'ai été assez faible pont vous écouter. - Mais, mon père, ce que tu voulais tenter était impossible... et tu t'exposais à de trop dangerenses conséquences, tu en es convenn. -Ainsi, « reprit le soldat sans répondre à son fils, « on t'a formellement dit. positivement dit, qu'il ne fallait pas songer à obtenir légalement ce soir, ou même demain matin, que Rose et Blanche me soient rendues? - Non, mon père, il n'y a pas urgence aux yeux de la loi; la question ne ponrra être décidée avant deux ou trois jours. - C'est tout ce que je voulais savoir, » dit Dagobert en se ievant et en marchant de long en large dans ia chambre. « - Pourtant, » reprit son iiis, « je ne me suis pas tenu pour battu. Désespéré, ne pouvant croire que la justice pût demeurer sourde à des réclamations si équitables..., j'ai couru au palais de justice... espérant que peut-être ià... je tronverais un juge... un magistrat qui accucillerait ma plainte et y donncrait suite... - Eh bien? » dit le soldat en s'arrétant. « - On m'a dit que le parquet du procureur du roi était tous les jours fermé à cinq henres et onvert à dix heures. Pensant à votre désespoir, à la position de cette pauvre mademoiselle de Cardoville, je vonlus tenter encore nne démarche; je suis entré dans un poste de troupes de ligne commandé par un lieutenant... je lui ai tout dit; il m'a vn si ému, je lui parlais avec tant de chaleur, tant de conviction, que je l'ai intéressé... « Lieutenant, » lul disais-je. « accordez-moi seulement une grâce; qu'un sous-officier et « deux hommes se rendent au couvent afin d'en obtenir l'entrée légale. On « demandera à voir les filles du maréchal Simon ; on leur laissera le choix

ede rester ou de rejaindre mon pêre qui les a amendes de Bussie... et 'On verra si es nêst pas courie tem grê quin les refeint... — Et que l'a-cli répondu, Agricol? » demanda la Mayeux pendant que Dagoleer, habassan le e-jaunels, continuit sa promerande. — Mos garçon, a mê-sil dit, « es que vous me demandre là est împossible; je conçeis vo raisons. mais je ne peur pas prendre sur mon inne mours et grave. Entre de force dans un couvent, il'y a de quoi me faire casser. — Mais alors, monsieur, que fauti-faire? c'est à en perdre la ter. — Mo fai, je ne sais rien. Le plus sâr est d'attendre, » me dit le lieutenant... Alore, non père, croyant rour fait humaimenent e qu'il était possible de faire ; sais recen... epérant que tu surais été plus heureux que mi milieuressenant, je ne unit rougé. C de disant, le lengerau, aceablé né faigue, mots d'Agricol, qui rainalent les deraileus esperances de ces trois personnes, muertes, a navinties sous le cour d'une incernéle faisilée.

Un nouvel incident vint augmenter le caractère sinistre et douloureux de cette seène.





# 90A23733 VII.

Biographic

La porte, qu'Agricol a'ixali pas songé à referaure, s'ouvrit pour ainsi dire tinidirement, et l'araçuès Busdoin, la fomme de Bugobert, pais, défail-lante, es soutemant à peine, parut sur le senil. Le sofiat. Agricol et la Mayeux élateit plongés dans un si sonera abatineauel, qu'auceurse des rivis personnes ne s'apereut d'abord de l'entirée de Françoise. Colle-ef di à dissat d'une visit, humble et failler. Non parver maire, partonne, a resunts, Agricol et la Mayeux, qui tournairent le don à la porte, se redournèment, et Bugober erber visitement la tôte.

« Na mêre!... » Sécria Agricol en courant ven Françoise. » — Na femmel » sécria Rugoleet en se levant et faisant ausoi un pas ven Tinfentunie. » — Bonne mêre!... toi à genoux! « dit Agricol en se courbant vers Françoise et l'embrasant avec éfission. » refeve-boi donc! » Non. moit canfant. « dit Françoise de son accont à la fois doux et lerme. « je ne me reféverai pas avant que ton père... miti pardonnie... Jai en de grands torts envers fait. " moitenant je le sais... " Fra parlometre... pasuve femme. »

dit le soldat ému en s'approchant. « Est-ce que je t'ai jamais accusée... sauf daus un premier mouvement de désespoir?... Non... non... ce sont de mauvais prêtres que j'ai accusés... et j'avais raison... Enfin , te voilà, » ajouta-t-il en aidant son fils à relever Françoise; « c'est un chagrin de moins... on t'a donc mise en liberté?... Hier je n'avais pu encore savoir où était ta prison... j'ai tant de soucis que je n'ai pas eu qu'à songer à toi... Voyons, chère femme, assieds-toi là... - Bonne mère... comme tu es faible... comme tu as froid... comme tú es pâle! - dit Agricol avec angoisse et les yeux remplis de larmes. « Pourquoi ne nous as-tu pas fait prévenir?» ajonta-t-il. «Nous anrions été te chercher... Mais comme tu trembles!... chère mère... tes mains sont glacées... » reprit le forgeron agenonillé devaut Françoise. Puis, en se tournant vers la Mayeux : « Fais donc un peu de feu tout de suite... - J'y avais pensé quand ton père est arrivé, Agricol ; mais il n'y a plus ni bois ni charbon... - Eli bien!... je t'en pric, ma bonne Mayenx. descends eu emprunter au père Loriot... il est si bon homme qu'il ne te refusera pas... Ma pauvre mère est capable de tomber malade... vois comme elle frissonne, « A peine avait-il dit ces mots, que la Mayeux disparut,

Le forgron se leva, alla prendre la couvertare du lit et reviat en envolopre signomenent les genoux et les pieds des amére; jusi, 'agronolitant de nouveau devant elle, il lui dit: " Fes nains, chère mère... » El Agricol, prenant les amiss déblès de sa mère dans les siennes, tiche a de les réclauffer de on haleine, like n'était just touchant que ce tubleum... que de svir ce robuste garvon à la figure énergique et resolue, alors current de la divisit de la parte vielle me pale et trembales divisit de la parte vielle me pale et trembale parte vielle me parte vielle mêter pale et trembale divisit de la divisit de la parte vielle met pale et trembale parte vielle met parte vielle met parte vielle met parte vielle met parte trembale que de la constant de la c

Dagolert, Ion coumes son III, alla prendre un occiller, l'apporta et dit à na famuer : l'encole-toi un pue en avant, je vais mettre et orciller derrière toi; tu sorsa miens, et cela te réchauffers accore. — Comme vous megiter tous deurs l'el dir Fançois en tichant de sourrier; et et du surtout, ce-tu bon., après tout le mal que je t'ai fait i -dit-elle à Dagolert. El désgoant une des sen mains d'entre celles de son III; elle prit I mani du soldat, sur laquelle elle appaya ses yeux resupis de larmes; puis elle dit à voit basse : Ra prison, je me suis bloes reportier. -32 set.

Le cour d'Agricol se brisil en songesat que sa mère avait du étre unmentamiente confondue dans sa prison avec tard en inérable créatures, elle, asinte et dipne femme... d'une puerde si angélique... Il albit, pour siani dire, facher de la consoler d'un pase si doulouress pour elle; mais reprison et le conformation pase si douloures pour elle partie reprison et la conformation de la conformation de la conformation de la conformation de prisque tu viene de le voir, donne nous de sen novelle... Depais non arrivée, « dit Prançoise en essayant ses yeax, « il est en refraite... ses supérieurs la ion répairemente déféndu de sortir... Bleuressament, il no la la vasient pas défendu de me recevoir... car ses paroises, consoils mott ouvert le syeax; c'est la vique m'a appris condition, anné le avoire, reprit Dagobert, « ... Dance lus dois penser que si je fai causé tant de chagrin, cu n'étail par meichanced. Le la te voyant si deseprée, je sonifiera à mon serment... Je voulais le tenir, croyant bien faire, croyant que c'était mon devoir... Pourtant... quelque chose me disait que mon devoir n'était pas de te désoler ainsi. « Hélas! mon Dien, éclairez-moi! » m'écrial-je dans ma prison, en m'agenouillant et en priant malgré les railleries des autres femmes; « comment une action juste et sainte qui m'a été ordonnée · par mon confesseur, le plus respectable des hommes, accable-t-elle mol « et les miens de tant de tourments? Avez pitié de moi, mon bon Dieu; · inspirez-moi, avertissez-moi si i'ai fait mal sans le vouloir... » Comme ie priais avec ferveur. Dieu m'a exaucée, il m'a envoyé l'idée de m'adresser à Gabriel... « Je vous remercie, mon Dieu, je vous obéirai, » me suis-je dit . . Gabriel est comme mon enfant... il est prêtre aussi ;... c'est un saint mar-« tvr... Si quelqu'un au monde ressemble au divin Sauveur par la charité, « par la bonté... c'est lui... Quand je sortirai de prison... j'irai le consul-« ter... et il éclaireira mes doutes. - Chère mère... tu as raison , » s'écria Agricol, « c'était une idée d'en baut... Gabriel... c'est un ange, c'est ce qu'il y a de plus pur, de plus courageux, de plus noble au monde! c'est le type du vrai prêtre, du bon prêtre. - Ah! panvre femme, » dit Dagobert avec amertume, « si tu n'avais jamais eu d'autre confesseur que Gabriel!... -J'y avais bien pensé avant ses voyages. « dit naïvement Françoise. « J'aurais tant aimé me confesser à ce cher enfant... Mais , vois-tu, j'ai craint de facher l'abbé Dubols et que Gabriel ne fût trop indulgent pour mes péchés.

Tes péchés, pauvre chère mère..., « dit Agricol, « en as-tu seulement jamais commis un seul? - Et Gabriel . que l'a-t-il dit? » demanda le soldat. « -- Hélas! mon ami, que n'ai-ie eu plus tôt un entretlen pareil avec lui!... Ce que je lui ai appris de l'abbé Duhois a éveillé ses soupçons ; alors il m'a interrogée, ce cher enfant, sur bien des choses dont il ne m'avait iamais parlé insque-là... Je lui ai ouvert mon eœur tout entier, lui aussi m'a onvert le sien, et nous avons fait de tristes découvertes sur des personnes que nous avions toujours crues bien respectables... et qui pourtant nous avaient trompés à l'insu l'un de l'autre... - Comment cela? - Oui, on lui disait à lni, sous le sceau du secret, des choses censées venir de moi, et à moi aussi, sous le sceau du secret, on me disait des choses comme venant de lui... Ainsi... il m'a avoué qu'il ne s'était pas d'abord senti de vocation pour être prêtre... Mais on lui a assuré que je ne croirais mon salut certain dans ce monde et dans l'autre que s'il entrait dans les ordres, parce que j'étais persuadée que le Seigneur me récompenserait de lui avoir donné un si excellent serviteur, et que pourtant je n'oserais jamais demander, à lui Gabriel, une pareille preuve d'attachement, quoique je l'eusse ramassé orphelin dans la rue et élevé comme mon fils. à force de privations et de travail... Alors, que voulez-vous! le pauvre cher enfant, croyant combler tous mes vœux... s'est sacrifié. Il est entré au séminaire. - Mais c'est borrible, » dit Agricol, « c'est une ruse infame, et pour les prêtres qui s'en sont rendus coupables, c'est un mensonge sacrilège... - Pendant ce temps-là , » reprit Françoise, « à moi , on me tenait un autre langage : on me disait que Gabriel avait la vocation, mais qu'il n'osait me l'avouer, de peur que je ne fusse jalouse à cause d'Agricol qui, ne devant jamais être qu'un ouvrier.



Pranquise Baudoin.



ne jouirait pas des avantages que la prétrise assurait à Gabriel... Aussi, lorsqu'il m'a demandé la permission d'entrer au séminaire (cher enfant! il n'y entrait qu'à regret, mais il crovait me rendre très-heureuse), au lieu de le détourner de cette idée, je l'ai, au contraire, engagé de tout mon pouvoir à la suivre... l'assurant qu'il ne pouvait mieux faire, que cela me causait une grande joie... Dame !... vous entendez bien, j'exagérais, tant je craignais qu'il ne me crùt jalouse pour Agricol. Quelle odieuse machination! » dit Agricol, stupéfait. « On spéculait d'une manière indigne sur votre dévouement mutuel ;... ainsi dans l'encouragement presque forcé que tu donnais à sa résolution, Gabriel voyait, lui, l'expression de ton vœu le plus cher... -- Peu à peu pourtant, comme Gabriel est le meilleur eœur qu'il y ait au monde, la vocation lui est venue. C'est tout simple : consoler ceux qui souffrent, se dévouer à cenx qui sont malheureux; il était né pour cela;... aussi ne m'aurait-il iamais parlé du passé sans notre entretien de ce matin... Mais alors, lui toujours si doux, si tîmide... je l'ai vu s'indigner... s'exaspèrer, surtout contre M. Rodin et une autre personne qu'il accuse... Il avait déin contre cux, m'a-t-il dit, de sérieux griefs :... mais ces découvertes comblaient la mesure, » A ces mots de Françoise, Dagobert fit un mouvement et porta vivement la main à son front, comme pour rassembler ses souvenirs. Depuis quelques minutes, il écoutait avec une surprise profonde et presque avec frayeur le récit de ces menées sonterraines, conduites avec une fourbe si habite et si profonde.

Françoise continua : « Enfin... quand j'ai avoué à Gabriel que, par les conseils de M. l'abbé Dubois , mon confesseur, j'avais livré à une personne étrangère les enfants qu'on avait confiés à mon mari... les filles dn maréchal Simon... le cher enfant, helas! bien à regret m'a blamee... non d'avoir voulu faire connaître à ces pauvres orphelines les douceurs de notre sainte religion, mais done pas avoir consulté mon mari, qui seul répondait devant Dieu et devant les hommes du dépôt qu'on lui avait confié... Gabriel a vivement censuré la conduite de M. l'abbé Dubois, qui m'avait donné, disait-il, des conseils mauvais et perfides ; puis ensuite ce cher enfant m'a consolée avec sa douceur d'ange en m'engageant à revenir tont te dire, mon pauvre mari! Il anrait bien voulu m'accompagner, car c'est à peine si j'osais penser à rentrer ici, tant j'étais désolée de mes torts envers toi; mais malheureusement Gabriel était retenu à son seminaire par des ordres trèssévéres de ses supérieurs : il n'a pu venir avec moi, et ... » Dagobert interrompit brusquement sa femme ; il semblait en proje à une grande agitation. - Un mot, Francoise, - dit-it, - car en vérité, au milien de tant de soucis, de traines si noires et si diaboliques, la mémoire se perd, la tête s'égape... Tu m'as dit, le jour où les enfants ont disparu, qu'en recueillant Gabriel, tu avais trouve à son cou une médaille de bronze, et dans sa poche un portefeuille rempli de papiers écrits en langue étrangère? - Oui... mon ami. -Que tu avais plus tard remis ces papiers et cette médaille à ton confesseur? - Oui, mon ami. - Et Gabriel ne t'a-t-il jamais parlé depuis de cette médaille et de ces papiers? - Non. » Agricol, en entendant cette révélation de samére, la regardait avec surprise et s'écria : « - Mais alors Gabriel a donc le même intérêt que les filles du maréchal Simon et mademoiselle de Cardoville... à se trouver demain rue Saint-François? - Certainement, » dit Dagobert; «et maintenant, le souvient-il qu'il nous a dit, lors de mon arrivée, que dans quelques jours il aurait besoin de nous, de notre appui pour une circonstance grave? - Oui, mon père. - Et on le retient prisonnier à son séminaire; et il a dit à ta mère qu'il avait à se plaindre de ses supérieurs! et il nous a demandé notre appui, t'en souviens-tu? d'un air si triste et si grave, que je lui ai dit... — Qu'il s'agirait d'un duel à mort qu'il ne nous parlerait pas antrement..., » reprit Agricol en interrompant Dagobert. « C'est vrai, mon père..., et pourtant, toi qui te connais en courage, tu as recumu la bravoure de Gabriel égale à la tienne ;... pour qu'il eraigne tant ses supérieurs, il faut que le danger soit grand, -- Maintenant que l'ai entendu la mère, je comprends tout..., » dit Dagobert, « Gabriel est comme Rose et Blanche, comme mademoiselle de Cardoville... comme ta mère, comme nous le sommes peut-être nous-mêmes, victimes d'une sourde maebination de mauvais prêtres... Tiens, à cette heure que je connais leurs movens ténébreux, leur persévérance infernale... je le vuis, » ajouta le soldat en parlant plus bas, « il faut être bien fort pour lutter contre eux... Non, je n'avais pas d'idée de leur puissance... - Tu as raison, mon pére... car eeux qui sont hypocrites et méchants peuvent faire autaut de mal, que eeux qui sont bons et charitables comme Gabriel... font de bien. Il n'y a pas d'ennemi plus implacable qu'un mauvais prêtre. - Je te crois... et cela ni épouvante, ear enfin mes pauvres enfants sont entre leurs mains... Faudrait-il les leur abandonner sans lutte?... Tout est-il done désespéré?... Oh! non... non... pas de faiblesse... et pourtant... depuis que ta mère nous a dévoilé ces trames diaboliques, je ne sais... mais je me sens moins fort... moins résolu... Tout ce qui se passe autour de nous me semble effrayant. L'enlèvement de ces enfants n'est plus une chose isolée, mais une ramification d'un vaste complet qui nous entoure et nous menace... Il me semble que moi et ceux que j'aime nous marchons la nuit, au milieu des serpeuts... au miljeu d'ennemis et de piéges qu'on ne peut ni voir ni combattre... Enfin, que veux-tu que je te dise?... noi, je n'ai jamais eraint la mort... je ne suis pas làche... eh bien! maintenant,.. je l'avoue... oui , je l'avoue... ces robes uoires me font peur... oui... j'en ai peur... >

Dagobert pronosque ors mois avec un accent si sincère que son fits tresssillit, ceri plartique ils amée impression. Det cal devait être; les caractères france, énergiques, résolus, hablinés à gir et à combattre su grand jour -ne prevont resentir qu'une creatite, etle d'étre enabest est prayés dans les ténêtres par des cancenis insaisissables; ainsi, Dagobert avait ving fois affrante la mort, et pourtant, cu entredunt as framme expore naivement ce sombre tissu de trahisons, de fourberies, de mensonges, de noirecurs, les oldet épouvait un vague effoi; et queique rien ne fui changé dans les conditions de son entreprise nouturne contre le couvent, etle lui apparaisant sons un jour plus naintre et plus dangervan.

Le silence qui régnait depuis quélques moments fut interronupu par le retour de la Mayeux. Celle-ei, sachant que l'entretien de Dagohert, de sa femme et d'Agricol ne devait pas avoir d'importun auditeur, frappa légèrement à la porte, restant en dehors avec le père Loriot. » Peut-on entrer. madame Françoise? » dit l'ouvrière, « Voici le père Loriot qui apporte du bois. — Oui, oui, entre, ma bonne Mayeux, » dit Agricol pendant que son père essuyait la sueur froide qui coulait de son front.

La porte s'ouvrit, et l'on vit le digne teinturier dont les mains et les bras étaient alors couleur amarante; il portait d'un côté un panier de bois, de l'autre de la braise allumée sur une pelle à feu. « Bonsoir la compagnie, » dit le père Loriot, « merci d'avoir pensé à moi, madame Francoise, vous savez que ma boutique et ce qu'il y a dedans sont à votre service... entre voisins, on s'aide, comme de juste : vous avez, je l'espère, été dans le temps assez bonne pour seu ma semme !... » Puis, déposant le bois dans un coin et donnant la pelle à braise à Agricol, le digne teinturier, devinant, à l'air triste et préoccupé des différents acteurs de cette scène, qu'il serait discret à lui de ne pas prolonger sa visite, ajouta : « Vous n'avez pas besoin d'autre chose, madame Françoise? - Non, père Loriot, merci. - Alors, bonsoir la compagnie... » Puis, s'adressant à la Mayeux, le teinturier ajouta : « N'oubliez pas la lettre pour M. Dagobert... je n'ai pas osé y toucher, j'y aurais marqué les quatre doigts et le pouce en amarante. Bonsoir la compagnie. » Et le père Loriot sortit, « -- M. Dagobert, voici cette lettre, » dit la Mayeux, Et elle s'occupa d'allumer le poèle, pendant qu'Agricol approchait du foyer le vieux fauteuil de sa mére, « - Vois ce que c'est, mon garcon, » dit Dagobert à son fils, « l'ai la tête si fatiguée que i'v vois à peine clair... » Agricol prit la lettre, qui contenait à peine quelques lignes, et lut avant d'avoir regardé la signature :

#### - En mer, le 25 décembre 1831.

- Je profite de la rencontre et d'une communication de quelques minutes
   avec un navire qui se rend directement en Europe, mon vicux camarade,
- pour t'écrire à la hâte ces lignes, qui te parviendront, je l'espère, par le
   Havre, et probablement avant mes dernières lettres de l'Inde... tu dois
- « etre maintenant à Paris avec ma femme et mon enfant... dis-leur... Je « ne puis finir... le canot part... un mot en hâte... j'arrive en France...
- « N'oublie pas le 15 février ;... l'avenir de ma femme et de mon enfant en « dépend...
  - « Adieu, mon ami, reconnaissance éternelle,

# « SIMON, »

« Agricol... ton père... vite...! » s'écria la Mayeux.

Dès les premiers mots de cette lettre, à laquelle les circonatances presentes dominist un si cruel à-preson, Dagobert était deveau d'une pâteur mortelle. L'écusion, la fuigue. Equisement, joints à ce dernier coup, le firent chancher. Son fisi courrit à lui, le souitir un instant entre ses bres, mais bientet cet accès de faiblesse ammentaine es dissipa, Dagobert passa la main sur ou front, redressa sa grande taille; sou requel étitecle, a reale ligare prit une expression de résolution déterminée, et il éveria avec une excilitation farouble » Nou, nou, je, ne seral pais testive, je ne seral pais lache. Le robes naires ne mé feront plus peur, et cette nait fisse et filsaches lines recont délivrées. »



### CHAPITEE VIII.

Le rode penal

Bugdert, un moumet jepouvanté des unelinations teindreuses é souterraines si dangereusement pourvaivies por les robes antés, comme il distin, contre des personnes qu'il aimait, avait pu hésiter un instant à tenter la délivrance de Rose et de Blanche; unis son indérission cessa aussitot après la beture de la lettre du narcheal Sismon, qui veusit si nopinement lui rappeler des devoirs sucrès. Al'abattement passager du sobdat avait succédé une résolution d'impe inergie calue et pour sinsi difer recueillé.

« Agricol, quelle heure est-il? « demanda-t-il à son fils, «— Neut heures not sonné tout à Heure, mon père. — Il faut me fabriquer tout de suite un crochet de fer solide... assez solide pour supporter mon poids et assez ouvert pour s'adapter au chaperon d'un mur. Ce poel de fonte sera la forçe et ton enclume; tu trouversa un marieau dans la maison... et... quant à du fer, « dit le solida en heistinat et en regardant autour de lni. « quant à du

fer..., tiens, en voiei... » Ce disant, le soldat prit auprès du foyer une paire de pincettes à très-fortes branches, les présenta à son fils, et ajouta : « Allons, mordieu! mon garçon, attise le feu, chauffe à blanc, et forge-moi ce fer... » A ces paroles, Françoise et Agricol se regardérent avec surprise ; le forgeron resta muet et interdit, ignorant la résolution de son père et les préparatifs que celui-ci avait déjà commencés avec l'aide de la Mayeux. « Tu ne m'entends donc pas , Agricol? » repeta Dagobert , tenant toniours la paire de pincettes à la main. « Il faut tout de suite me fabriquer un crochet avec cela... - Un crochet... mon père... et pour quoi faire? -- Pour mettre au bout d'une corde que j'ai là. Il faudro le terminer par une espèce d'œillet assez large pour qu'elle puisse y être solidement attachée. - Mais cette corde, ee erochet, à quui bou? - A escalader les nurs du couvent si je ne peux pas m'y introduire par une porte. - Quel convent? « demanda Françoise à son fils, « - Comment, mon père! » s'écria celui-ci en se levant brusquement, « tu penses encore... à cela? - Ah çá! à quoi veux-tu que je pense? -- Mais, mon père... c'est impossible... tu ne tenteras pas uné pareille entreprise. - Mais quoi done, mon enfant? » demanda Françoise avec anxiété; « où ton père veut-il donc aller? - Il veut, cette nuit, s'introduire dans le convent où sont renfermées les filles du maréchal Simon, et les enlever. - Grand Dieu!... mon pauvre mari!... un sacrilège!... » s'écria Françoise toujours fidèle à ses pieuses traditions. Et joignant les mains elle fit un mouvement pour se lever et se rapprocher de Dagobert.

Le soldat, pressentant qu'il allait avoir à subir des observations, des prières de toutes sortes, et bien résolu de n'y pas ceder, voulut tout d'abord couper court à ces supplications inutiles qui d'ailleurs lui faisaient perdre un temps précieux : il reprit donc d'un air grave , sévère, presque solennel, qui témoignait de l'inflexibilité de sa détermination : « Écoute, ma femme, et toi aussi, mon fils : quand, à mon age, on se décide à une chose, on sait pourquoi ;... et une fois qu'on est décidé, il n'y a ni femme ni fils qui tiennent ;... on fait ce qu'on doit... c'est à quoi je suis résolu... épargnez-vous donc des paroles inutiles ;... c'est votre devoir de me parler ainsi, soit ; ce devoir, yous l'avez rempli, n'en parlons plus. Ce soir, je veux être le maître chez moi... » Françoise, craintive, effrayée, n'osa pas basarder une parole; mais elle tonrna ses regards suppliants vers son fils. « — Mon pere!... » dit celui-ci, « un mot encore... un mot seulement. -- Voyons ce mot , » reprit Dagobert avec impatience. « -- Je ne veux pas combattre votre résolution, mais je vous prouverai que vous ignorez à quoi vous vous exposez... - Je n'ignore rien ! » dit le soldat d'un ton brusque. « Ce que je tente est grave ; mais il ne sera pas dit que j'ale négligé un moyen, quel qu'il soit, d'accomplir ce que l'ai promis d'accomplir... - Mon père, prends garde, encore une fois... tu ne sais pas à quel danger tu t'exposes !» dit le forgeron d'un air alarmó, « - Allons , parlons du danger, parlons du fusil du portier et de la faux du jardinier, » dit Dagobert en haussant les épaules dédaigneusement, « parlons-en et que cela finisse... Eh bien! après, supposons que je laisse ma peau dans ce couvent, est-ce que tu ne restes pas à ta mère? Voilà vingt ans que vous avez l'habitude de vous passer de moi... ca vous coûtera moins... - Et c'est moi, mon Dieu! c'est moi qui suis cause de tous

ces malbeurs !... » s'écria la pauvre mère. « Ah ! Gabriel avait bien raison de me blamer ! — Madame Françoise, rassurez-vous, » dit tout bas la Mayeux qui s'était rapprochée de la femme de Dagobert, - Agricol ne laissera pas son père s'exposer ainsi. »

Le forgrevu, après un moment d'heislation, reprit d'une voix énure : » le comais trop, mon père, pour noger à furrière par la peut d'un danger de mort. — De quel danger parles-ta alons? — Fun danger, "de-vant lequel tu reculeras, ". o.i., « devant lequel tu reculeras, " o.i., » is terveu., " dit le jeune homme d'un ton péatré qui frapps son père, de l'acque d'acque d'acque

Douloureusement ému de la sévérité de son père, mais ferme dans sa résolution dictée par son amour et par son respect, Agricol reprit, non sans un violent battement de cœur : « Pardonnez-moi si je vous desobéis, mon père;... mais dussiez-vous me haîr, vous saurez à quoi vous vous exposez en escaladant, la nuit, les murs d'un couvent... - Mon fils! vous osez,... » s'écria Dagobert le visage enflammé de colère. « -- Agricol!... » Sécria Françoise éplorée, « mon mari! - M. Dagobert, écoutez Agricol!... c'est dans votre intérêt à tous qu'il parle, » s'écria la Mayeux. « -- Pas un mot de plus..., » répondit le soldat en frappant du pied avec colère. « - Je vous dis.,. mon père... que vous risquez presque sùrement... les galères! » s'ècria le forgeron en devenant d'une pôleur effrayante. « - Malheureux! » dit Dagobert en saisissant son fils par le bras, « tu ne pouvais pas me cacher cela... plutôt que de m'exposer à être traître et làche! » Puis, le soldat répéta en frémissant : « Les galères! » Et il baissa la tête, muet, pensif, et comme écrasé par ces mots foudroyants. « - Oui, vous introduire dans un lieu habité, la nuit, avec escalade et effraction... la loi est formelle... ce sont les galères! » s'écria Agricol, à la fois heureux et désolé de l'accablement de son père : « oui , mon père... les galères si vous étes pris en flagrant délit; et il y a dix chances contre une pour que cela soit : car la Mayeux yous l'a dit, le couvent est gardé... Ce matin vous auricz tenté d'enlever en plein jour ces deux jeunes demoiselles, vous auriez été arrêté; mais au moins cette tentative, faite ouvertement, avait un caractère de loyale audace qui plus tard peut-être vous cht fait absoudre... Mais vous introduire ainsi la nuit avec escalade... je vous le répéte, ce sont les galères... Maintenant... mon père... décidez-vous... ce que vous ferez, je le ferai... car je ne vous laisserai pas aller seul... Dites un mot... je forge votre crochet; j'ai là au has de l'armoire un marteau, des tenailles... et dans une heure nous partous. »

Un profond silence suivit les paroles du forgeron, silence sculement interrompu par les sanglots étouffés de Françoise qui murmurait avec désespoir : « Hélas!... mon Dieu... voilá pourtant ce qui arrive... parce que j'ai écouté l'abbé Dubois. » En vain la Mayeux consolait Françoise; elle se sentait elle-même épouvantée, car le soldat était capable de braver l'infamie, et alors Agricol voudrait partager les périls de son père.

Dagobert, malgré son caractère émergique et déterminé, restait fragpié de suspeur. Selon se labitules militaires, il n'avait va dans son entreprise nocturne qu'une sorte de ruse de guerre autoritée par son bon droit d'abord, et ausait per l'accorabile lataité de sa position; mais les éfrayantes parelos de son fils le caucenaisent à la réalité, à une terrible atternative vou il lui faiblist tarbir le sonsience du narchail Simon et les denrières veux de la faiblist tarbir le sonsience du narchail Simon et les denrières veux de la hie, et surtout y expoer son fils... son fils i et cela même sans la ceritude de déliver les opseliencs.

Tout à coup Françoise, essuyant ses yeux noyés de larmes, s'écria comme frappée d'une inspiration soudaine ; « Mais, mon Dieu, j'y songe... il y a peut-être un moyen de faire sortir ees chères enfants du couvent sans violence. - Comment cela, ma mère? » dit vivement Agricol. « - C'est M. l'abbé Dubois qui les y a fait conduire ;... mais, d'après ce que suppose Gabriel, probablement mon confesseur n'a agi que par les conseils de M. Rodin... - Et quand eela serait, ma chère mére, on aurait beau s'adresser à M. Rodin, on n'obtiendrait rien de lui. -- De lui, non, mais pent-être de cet abbé si puissant, qui est le supérieur de Gabriel et qui l'a toujours protégé depuis son entrée au séminaire, - Ouel abbé, ma mère? -M. l'abbé d'Aigriguy. - En effet, chére mère, avant d'être prêtre il était militaire... peut-être serait-il plus accessible qu'un autre... et pourtant... - D'Aigriguy ! » s'écria Dagobert avec une expression d'horreur et de baine, « Il y a ici, mélé à ces trabisons, un homme qui, avant d'être prêtre, a été militaire, et qui s'appelle d'Aigrigny? - Oui, mon père, le marquis d'Aigrigny... avant la restauration... il avait servi en Russie... et, en 1815, les Bourbons lui ont donné un régiment... — C'est lui l » dit Dagobert d'une voix sourde, « encore lui! toujours lui! comme un mauvais démon... qu'il s'agisse de la mére, du père ou des enfants. - Que dis-tu, mon père? - Le marquis d'Aigrigny! » s'écria Dagobert, « Savez-vous quel est cet homme? Avant d'être prêtre, il a été le bourreau de la mère de Rose et de Blanche, qui méprisait son amour. Avant d'être prêtre... Il s'est battu contre son pays, et s'est tronvé deux fois face à face à la guerre avec le général Simon... Oul, pendant que le général était prisonnier à Leipzig, eriblé de blessures à Waterloo, l'autre, le marquis renégat, triomphait avec les Russes et les Anglais! Sous les Bourbons, le renégat, comblé d'honneurs, s'est encore retrouvé en face du soldat de l'empire persécuté. Entre eux deux, eette fois, il y a eu un duel acharné... Le marquis a été blessé; mais le général Simon, proserit et condamné à mort, s'est exilè... Maintenant le renégat est prêtre,.. dites-vous? Eh bien! moi, maintenant, je suis certain que c'est lui qui a fait enlever Rose et Blanche afin d'assouvir sur elles la haine qu'il a toujours eue contre leur mère et contre leur père... Cet infame d'Aigrigny les tient en sa puissance... Ce n'est plus seulement la fortune de ees enfants que j'ai à défendre maintenant... C'est leur vie... Entendezvous? leur vie!... - Mon père... croyez-vous cet hommo capable de...? -Un traître à son pays, qui linit par être un prêtre infâme, est capable de

tout ; je vous dis que peut-être à cette heure ils tuent ces enfants à petit feu.... » s'écria le soldat d'une volx déchirante. » car les séparer l'une de l'autre, c'est déjà commencer à les tuer... » Puis Dagobert ajouta avec une exaspération impossible à rendre : « Les filles du maréchal Simon sont au pouvoir du marquis d'Aigrigny et de sa bande... et j'hésiterais à tenter de les sauver... par peur des galères!... Les galères? » ajouta-t-il avec un éclat de rire convulsif, « qu'est-ce que ça me fait, à moi, les galères ? Est-ce qu'on y met votre cadavre? Est-ce qu'après cette dernière tentative, je n'aurai pas le droit, si elle avorte, de me brûler la cervelle?... Mets ton fer au feu, mon garçon... Vite, le temps presse... forge... forge le fer... - Mais... ton fils t'accompagne, « s'écria Françoise avec un cri de désespoir maternel. Puis se levant, elle se jeta aux pieds de Dagobert en disant : « Si tu es arrété... il le sera aussi... - Pour s'épargner les galères... il fera comme moi... j'ai deux pistolets. -- Mais moi..., » s'écria la malheureuse mère en tendant ses mains suppliantes, « sans toi... sans lui... que deviendrai-je?... — Tu as raison... j'étais égoïste... j'irai seul, » dit Dagobert. « — Tu n'iras pas seul... uron pére..., » reprit Agricol. « — Mais ta mère !... — La Mayeux voit ce qui se passe; elle ira trouver M. Hardy, mon bourgeois, et lui dira tout... c'est le plus généreux des hommes ;... ma mère aura un abri et du pain jusqu'à la fin de ses jours. - Et c'est moi... c'est moi qui suis cause de tout..., » s'écria Françoise en se tordant les mains avec désespoir. « Punissez-moi, mon Dieu... punissez-moi... c'est ma faute... j'ai llyré ces enfants... je serai punie par la mort de mon enfant. -- Agricol... tu ne me suivras pas! je te le défends, » dit Dagobert en pressant son fils contre sa poitrine avec énergie. « -- Moi... après l'avoir signalé le danger... je reculerais!... tu n'y penses pas, mon père. Est-ce que je n'ai pas aussi quelqu'un à délivrer, mol? Mademoiselle de Cardoville, si bonne, si généreuse, qui m'avait voulu sauver de la prison, n'est-elle pas prisonnière à son tour? Je te sulvrai, mon pére : c'est mon droit, c'est mon devoir, c'est ma volonté, » Ce disant, Agricol mit dans l'ardent brasier du poèle de fonte les pincettes destinées à faire un erochet.

« Hélas! mon Dieu! avez pitié de nous tous! » disait la pauvre mère en sanglotant, toujours agenouillée pendant que le soldat semblait en proje à un violent combat intérieur, « - Ne pleure pas ainsi, chère mère, tu me brises le cœur, » dit Agricol en relevant sa mère avec l'aide de la Mayeux, « rassure-toi. J'ai dù exagérer à mon père les mauvaises chances de l'entreprise; mais à nous deux, en agissant prudemment, nous pourrons réussir presque sans rien risquer, n'est-ce pas, mon père? » dit Agricol en faisant un signe d'intelligence à Dagobert. « Encore une fois, rassure-toi, bonne mère... je réponds de tout... Nous délivrerons les filles du maréchal Simon et mademoiselle de Cardoville... La Maveux , donue-moi les tenailles et le marteau qui sont au bas de cette armoire... » L'ouvrière , essuyant ses larmes, obeit à Agricol, pendant que celui-ci, à l'aide d'un soufflet, avitait le brasier où chauffaient les pincettes. « - Voiei tes outils... Agricol , » dit la Mayeux d'une voix profondément altérée, en présentant, de ses mains tremblantes, ces objets au forgeron qui, à l'aide des tenailles, retira bientôt du feu les pincettes chauffées à blane, qu'il commença de façonner en crochet à grands coups de marteau, se servant du poéle de fonte pour enclume. Dagobert était resté silencieux et pensif. Tout à coup il dit à Françoise en lui prenant les mains : « Tu connais ton fils : l'empêcher maintenant de me suivre, c'est impossible... Mais, rassure-toi... chère femme... nous réussirons... je l'espère... Si nons ne réussissons pas... si nous sommes arrètés, Agricol et moi , eh bien ! non... pas de làcheté... pas de suicide... le père et le fils s'en iront en prison bras dessus, bras dessous, le front haut, le regard fier, comme deux hommes de cœur qui ont fait leur devoir... jusqu'au bout... Le jour du jugement viendra ;... nous dirons tout... loyalement, franchement;... nous dirons que, poussés à la dernière extrémité... ne trouvant aucun secours, aucun appui dans la loi, nous avons été obligés d'avoir recours à la violence... Va. forge, mon garcon, « ajouta Dagobert en s'adressant à son fils qui martelait le fer rougi, forge... forge... sans crainte, les juges sont honnètes gens, ils absoudront d'honnètes gens, - Oui , brave père , tu as raison ; rassure-toi , chère mère ;... les iuges verront la différence qu'il y a entre des bandits qui escaladent la nuit des murs pour voler... et un vieux soldat et son fils qui, an péril de leur liberté. de leur vic, au risque de l'infamie, ont voulu délivrer de pauvres victimes. - Et si ce langage n'est pas entendu , » reprit Dagobert , « tant pis !... ce ne sera ni ton fils, ni ton mari qui seront déshonorés aux yeux des honnêtes gens... Si l'on nous met au bagne... si nous avons le courage de vivre... eh bien! le jeune et le vieux forcat porteront fiérement leur chaîne... et le marquis renegat... le pretre infame, sera plus hontenx que nous... Va, forge le fer sans crainte, mon garcon! Il y a quelque chose que le bagne ne peut flétrir : une bonne conscience et l'honneur... Maintenant, deux mots, ma bonne Maycux; l'heure avance et nous presse. Quand vous étes descendue dans le jardin, avez-vous remarqué si les étages du couvent étaient élevés? - Non, pas très-élevés, M. Dagobert, surtout du côté qui regarde la maison des fous où est enfermée mademoiselle de Cardoville... -- Comment avez-vous fait pour parler à cette demoiselle? - Elic était de l'autre côté d'une claire-voie en planches qui sépare à cet endroit les deux jardins. -- Excellent..., » dit Agricol en continuant de marteler son fer ; « nons ponrrons facilement entrer de l'un dans l'autre jardin :... peut-être sera-t-il plus facile et plus sur de sortir par la maison de fous... Malheurensement tu ne sais pas où est la chambre de mademoiselle de Cardoville, - Si .... » reprit la Mayeux en rassemblant ses souvenirs ; « elle habite un pavillon carré, et il v a an-dessus de la fenètre où je l'ai vue pour la première fois une espèce d'anvent avancé, peint coulenr de contil bleu et blanc, - Bon... je ne l'oublierai pas. - Et vous ne savez pas, à peu près,

Après un moment de réflexion, la Mayeux reprit « Elles sont en face du pavillon occupi par mademostère de Cantoville, cer et elle ure a fait depais deux jours des signes de sa fenêtre, et je me souviens maintenant qu'êlle m'a dit que leurs deux chambres, placées à des étages différents, se es trouvient l'une au rex-de-chaussée. Fautre au premier. — Be se fenêtres, sont-élles grillées? « demanda le forgreon. « — Je Tignore. — Il m'importe; merci, ma bonne fille qu'ex ces indications nous pouvons, mar-

où sont les chambres de mes pauvres enfants? » dit Dagobert.

eher, » dit Dagobert; » pour le reste. Jai mon plan. — Ma petite Mayeux, de l'eau, » dit Agricol, « afin que je refroidisse mon fer. » Puis s'adressant à son père: « Ce crochet est-il bien? — Oui, mon garçon; dès qu'il sera refroidi nous ajusterons la corde...»

Depais que'que temps Françoise Baudoin s'était agenouillée pour prier avec ferreurs; elle supliait Dieu d'avoir pité d'agricol et de Dagobert qui dans leur nailheureuse ignorance allaient commettre nu grand crime; elle conjurait surtout le Séqueur de faire retolmer sur elle seule son courroux cettest, puisqu'elle seule était le cause de la funcite résolution de son fils et de son marc. Dagobert et d'agricol terminaient en silence feur préparatifs; lous deux claient trée-pilée et d'une gravité solemente; ils sentient tout en qu'il y avait de dangerex dans leur entrepris désespérée.

An bout de quelques minutes, dix heures somérent à Saina-Nerry. Le timeneunt de l'horlèga arrira faille et à demi couver par le grondement des rafaise de vent et de pluie qui n'avainnt pas cessé. « Dix heures....» dit Dagobert en tressissillant, « il n' y a pas une minute à perdre... Agricol s'approche de la sec. — Oui, mon père...» En allant chercher le sac. Agricol s'approche de la Neyveux qui es sontenut ja jeuie et lui dit tout bas et rajdement : «Si mons ne sommer gas lei demain matin... j'e u reconservation de la comment de la comment de la comment de la comment de la companie de la comment de la companie de la comment de la comment de la comment de la comment de la companie de la comment de la commen

«—Alloss, mon vieux Ralus-Joie... en route. - dit Dagobert, - tan nous serviras de vociete... > Puis s'approchant de sa femme qui, s'étant relevée, serrait contre sa poitrine la tête de son fils, qu'elle couvrait de haisers no fondant en larmes, le soldat lai dit, affectant autant de cane que de évéritée : «Alloss, ma chère feume, sois raisonnable, fisi-nous hon feu... dans deux ou trois beures nous raménerous iei deux pauvres enfants et une helle demoielle... Enhanses moin... echa lue notre honheur... »

Françoise se jeta su con de son usari sams prononcer une parole. Ce delespoir muer, accentule par des sangoises sonsoi et convuisiós, étail déchirant. Dagobert fut obligé de s'arracher des bras de sa femme, et, cachant son einandion, il dit à son fis d'une vois altérier : Partons., peter tons., elle me fend le cours... Na bonne Mayeut, veillez sur elle... Agri-ctos... elle me fend le cours... Na bonne Mayeut, veillez sur elle... Agri-ctos... elle me fend le cours... Na bonne Mayeut, veillez sur elle... Agri-ctos... elle me fend le course me find i fillest ... Cet pet-elvet ne course i... que je l'embassus encoue me find l'iflest ... Cet pet-elvet ne dernière i s'étria la multicureuses mère, incapable de ne lever, et tendant mentale sea farmas à celle de sa nefere. cet il pleurist i assat, et aumentar d'une hais sea farmas à celles de sa nefere... Il seaure-tois... A bicatité... Puis se dévolont aux écritants de Françoise, il réjujent son petre ur frecaller. Françoise Baudein poussa un long gémissement et tomba presque inaminée catric les bras de la Mayeux.

Dagobert et Agricol sortirent de la rue Brise-Micheau milieu de la tourmente, et sedirigérent à grands pas vers le boulevard de l'Hôpital, suivis de Rabat-Joie.



Once heures et demis sommient lorque Digobert et son fils arrivérent sur le boulevand de Hilpolia. Le vent était
violent, la pluie buttante; mais malgré l'épisseur des noies pluvieuses, la
nuit parsissit seus claire, gaite en lever taréfi de la lune. Les grands
arbres noire et les murailles blanches du jardin du couvent se distinquaient su milleu de cette pale charité, du noin, nu réverbre agité par le
vent, et dont ou apercevait à peine la humière rengelaire à trevers la frause
de l'aprile. Le blanches it au des de la chausels bouvent de ce houlevait
le pluie, se blanches it au dessuré le pouve de ce louis de la
vient de l'aprile de l'aprile de la chausels bouvent de ce houlevait
le pluie, se blanches it au dessuré le pouve de ce houlevait
sourd roudement d'une voiture sitantée; puis tout retombait dans un morresilence.

Dugobert et son fils, depuis leur départ de la rue Brise-Miche, avaient à peine échangé quelques paroles. Le but de ces deux hommes de œur était noble, généreux; et pourtant résolus, mais pensifs, ils se glissaient dans 2. l'ombre comme des handits à l'heure des crimes nocturnes. Agricol portait sur ses épaules un sac renfermant la corde, le crochet et la barre de fer ; Dagobert s'appuyait sur le bras de son fils, et Rabat-Joie suivait son mattre.

« Le bane où nous nous soumes assis tantôt doit être par lei, « dit Dagobert eu s'arrêtant. « — Oui, » dit Agricol en clerchant des yeux, « le voilis, mon père. — Il n'est que onze heures et demie, il faut attendre minuit, » repeit Dagobert. « Asseyons-nous un instant pour nous reposer et convenir de nos faits... »

Au bout d'un moment de silence, le soldat reprit avec émotion, en scrrant les mains de son fils entre les siennes: « Agricol , mon enfant... il en est temps encore... je t'en supplie... laisse-moi aller seul... je saurai bien me tirer d'affaire;... plus le moment approche... plus je crains de te compromettre dans cette entreprise dangereuse. - Et moi, brave père, plus le mourent approche, plus je crois que je te serai utile à quelque chose; bon ou mauvais, ie partagerai ton sort... Notre but est louable... c'est une dette d'honneur que tu dois acquitter... j'en veux payer la moitié. Ce n'est pas maintenant que je me dédirai... Ainsi donc , brave père... songeons à notre plan de campagne. -- Allons, tu viendras, » dit Dagobert en étouffant un soupir, « -- Il faut done, brave père, » reprit Agricol, « réussir sans encombre, et nous réussirons... Tu avais remarqué tantôt la petite porte de ce jardin, là, près de l'angle du mur... c'est déjà excellent. - Par là , nous entrons dans le jardin et nous cherchons des bâtiments que sénare un mur terminé par une claire-voie. - Oui... car, d'un côté de cette clairevoie, est le pavillon où habite mademoiselle de Cardoville, et de l'autre la partie du couvent où sont enfermées les filles du général. » A ce moment Rabat-Joie, qui était accroupi aux pieds de Dagobert, se leva brusquement en dressant les oreilles et semblant écouter. « On dirait que Rabat-Joie entend quelque chose, » dit Agricol, «écoutons. » On n'entendit rien que le bruit du vent qui agitait les grands arbres du boulevard. « Mais , j'y pense, mon père, une fois la porte du jardin ouverte, enumenons-nous Rabat-Joie? - Oui ... oui ; s'il y a un chien de garde , il s'en chargera ; et puis, il nous avertira de l'approche des gens de ronde, et qui sait?... il a tant d'intelligence, il est si attaché à Rosc et à Blanche, qu'il nous aidera peut-être à découvrir l'endroit où elles sont ; je l'ai vu vingt fois aller les rejolndre dans les bojs avec un instluct extraordinaire, »

Un tintement leut, grave, sonore, dominant les siffements de la bire, commença de sonne minuit. Co hruit sculabs retenir doulorusement dans Finne d'Agricol et de son piere; muests, énus, ils tressalliterat...par un mouvement spontante, ils se prierent et se serrierat energlemente il muin. Malgré eux, chaque battement de leur cœur se réginit sur chacun des compa de cette horsége dont la ilvitation se prodonçait au militu du nomes siènce de la muit... Au demier intenent, Dagobert dit à son fils d'une voix forme s « Volla minni». (un brass-sem-du... et na rant. - le prère et le fils s'eullerastèreut. Le moment était décisif et solemed. « — Maintenant, mon père, d'ild agràci, « agisseus avec autant de ruse et d'audace que des handiss altont piller un coffrefert. » Ce disont, le forgeron piri dans le sac la rocole et le crocket. Dagobert s'arma de la pince de fer, et tous deux.

s'avançant le long du mur avec précaution, se dirigèrent vers la petite porte, située non loin de l'angle formé par la rue et par le boulevard, s'arrètant de temps à autre pour prêter forcille avec attention, tachant de distinguer les bruits qui ne seraient causés ni par la pluie ni par le grand vont.

La nuit continuant d'êtro assez claire pour que l'on put parfaitement distinguer les objets, le forgerou et le soldat attrignirent la petite porte ; les ais paraissaient vermonlus et peu solides. « Bon , » dit Agricol à son père , « d'un coup elle cédera. » Et le forgeron allait appuyer vigoureusement son épaule contre la porte en s'are-boutant sur ses jarrets , lorsque tont à coup Rabat-Joie grogna sourdement en se mettant pour ainsi dire en arrêt. D'un mot Dagobert fit taire le chien, et, saisissant son fils par le bras, il lui dit tout bas: « -- Ne bougeons pas... Rabat-Joie a senti quelqu'un... dans le jardin... » Agricol et son père restèrent quelques minutes immobiles , l'oreille au quet, et suspendant leur respiration... Le chien, obéissant à son maltre, ne grognait plus ; mais son inquiétude et son agitation se manifestaient de plus en plus. Cependant on n'entendait rien. « -- Le chien se sera trompé, mon père..., » dit tont bas Agricol. « — Je suis sur que non ;... ne bougeons pas... » Anrès quelques secondes d'une nouvelle attente, Rabat-Joie se coucha brusquement et allongea autant qu'il le put son museau sons la traverse inférieure de la porte en soufflant avec force. « On vient....» dit vivement Dagabert à son fils. « - Éloignons-nous..., » reprit Agricol. « - Non , » Ini dit son père ; « écoutons , il sera temps de fuir si l'on ouvre la porte... lei , Rahat-Joie , ici... » Le chien , obéissant , s'éloigna de la porte et vint se coucher aux pieds de son maître.

Quelques secondes après on enterdit sur la terre, détrempér par la plnie, une espèce de patagement ensié per des pas fourds dans not finques d'eur, puis un brait de parelse qui, emportées par le vent, s'arrivéerent pas jusqu'as sodate et au forgeron. «E ou foit les gens de rende dont unus a parê la Mayenx, « dit Agriced à son père. «— Tant miexx... ils mettreut un intervalle entre leur seconde tournée, ecch anou assure a unonin entre heure de tranquillité... maintenant... notre affaire est sière. » En effet, per à peu, le brait de sea de devint notine distinct, mis il expertité tout à fait...

Allons, vite, ne pordons pas de temps, - dit Bugoberi à son fits au bout de dix minutes; - its sont bin; maintenant, tiehons d'ouvrir cette porte, - àgricol y appuys as paissante épaules, pouss a ripouremente, et al porte ne ocia pas, malgré sa vétuelé. «— Malediction » dit Agricol, «elle est barrée en detabas, je ous sis rig: es mauvrises plantes à numirent pas sans ceta, résité au choc. — Comment faire? — Jo vais moûter sur le mur à l'aligé de la cerde et du ervochet. « at laire l'ouvrir en declans. »

Co disant, Agricol prit la corde, le crampon, ct, après plusieurs tentalives, il parvini à lancer le crechet sur le chaperon du nur. Naintenaut, mon père, fais-moi la courte cèchelle; je m'aiderai de la corde; mne fois à cheval sur la muraille, re-teuracerai le crampon, et il une sera facile de docecurire dans le principa. Le colesti s-dosso au mur, joignil ses deux maiss dans le creux desquelles son fils poss un pirel; puis, montant do là un les robustes; cajuales des on pires, où il prit un point d'aprui, i c'àlide de la corde et de quedques dégradations de la maraille, il en atteignit la erée. Malburenssemet, le fosperon ne s'était pas aperçu que les chapters du sur réaligarri de morceaux de verre de boutefilles cassées qui le blesséerat aux gesons et aux mains; mais de peur d'âlarmer Rogherit i refuit un premier eri de deudeur, replaça le crampon comme il failait, se lassa gilisser le long de la corde, et altriquit le sel; la perite était preche, il y courait : une forte de la corde, et altriquit le sel; la perite était preche, il y courait : une fort en unavais état, qu'elle ne résista pas à un violent cifort d'agricol; la porte s'avavri, Dogheric cater dans le perite dina vex l'abst-bies.

» Naintenant. « di le solut à sou fils. «girée à loi, le plus fort est fait... Voici un moyre de fuie assuré pour mes pourves enfantes t pour mademoiselle de Cardoville... Le lout, à cetto heure, est de les trouver... sans faire de mauvaire renotorte... Rabet - loi vou marcher devant en éclaireur. Va., va., non lon chien, » ajouta Dagobert, « et surtout... sois mnet... tati-si-ol. A assibili l'intelligant naimai s'avançe de quelque pas, fairant, c'evatant, éventant et marchat avec la prodence et l'attention circonspecte d'un limier en quête.

A la demi-cherté de la lune voilée par les mages, Dagobert et son fiaperçurent autour d'exu un quinconce d'arters sonners, auquet aboutisaient plusieurs allèes. Indécès sur cette qu'ils devaient autre, Agrieul d'it à son père s l'entone l'âlée qui coloie le mur, elle nous unierns arburent à un băiment. — Cest juste, alleus, et marchoss sur les hordures de gauon, an lieu de marcher dans Tallée bouseurs, en pas feront moiss de bruit. » Le pière et le fils, pécédès par Rabet. -loie, parcoururent pendant quelque terspu mes ente d'allée tourante, qui s'édigaint peu de la maraille; ils s'arrêtaient çi et là pour éconter... on pour se rendre prudemment compte, avant de centimer le tern marche, des mobiles aspects des arbres et des broussailles qui, agités par le vent et éclairés par la pâle çarrêt de la lune, facticales souve clus formes migratific.

Minut et demi somati Inesque Agricol et son piere arrivèrent à une large grille de fer qui de reivait de cidettre au piralle niere de la supérieure de couvert, riverve dans laquelle la Stypeux c'était interduile le matin, après avoir va lines Simon évanteure avec Adrienne de Cardoville. A trevers les avoir va lines Simon évanteure avec Adrienne de Cardoville. A trevers les une ferneture en planches à claire- voir a abustissant à îne chapelle on construction, est au dels un preit possible carret. Voille aus doute le pavillon de la maisen de fous occupé par mademoische de Cardoville, « dit Agricol. « » El le bistinenci só sont les clambres de floor et llanche, mais que nous ne pouvons aperceveir d'ici, tui înit foes ann doute, « dit Dagobert. » Parves equits, clies sont la., pourtant, dans les larmes et le désuppir, « ajouta-t-il avec une ciunities profunde. » Pour que cette titude à l'adictiver. » A va avons doucereurs.

En quelques pas, Dagobert et son lils atteignirent la grille, seulement fermée par le pène de la serrure. Dagobert allait l'ouvrir, lorsque Agricol lui dit : - Prends garde de la faire crier sur ses gonds... — Faut-il la pousser douceuent ou brusquement? — Laisse-moi, je u/en charge, » dit Agricol. Bi il ouvris si brusquement le lustant de la grille, qu'il ne gripa que filiblement; nais rependant ce bruit fut asser distinct pour être entendu au milieu du silence de la mit produat un des intervalles que les rafales de vent hissaient entre elles. Agricol et son père restèrent un moment immobiles, inquies, pretant frorsille. n'ossunf franche i sesuil de cette grille sind de so un'engre une retraite. Bien ne bouges, tout deuseure caluse, tranquille. Agricol et son père, resuntes, peletrèrerent des je infun gérorire,

À pine le claien fist-li ratré dans oct endreit, qu'il donne tous les signes d'une joie extraordinaire; les oreilleur derassies, la queue bottant ses fancs. Doudissant publé que courant, il ent hiematé abrier la signaration en chirevies, oi le malhi la les Simon édicit an indicati cartecture avec melocules vice, oi le malhi la les Simon édicit an indicati cartecture avec melocules de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda del commanda de la commanda de la commanda de la commanda de la commanda del commanda del commanda del commanda del commanda del commanda

Au bout de quelques secondes, le chêm tourra la tête du cété de Dagabert, et partit au again, se dirigeant veu une porte situe en rea-de-chansée du bâtiment qui fisish fice au pavillon occupé par Adrienne; puis, arrivé à cette porte, le chien es cousées, semihant atteure Bagoder. « Pint de doute! c'est bien dans ce bâtiment que sont les enfants! « dit Dagabert ne en altant répinier. Balat-blei; « c'est la q'ora nara tandêt renferre Boas. — Nous altons voir si les fenétres sont ou non grillées, « dit Agricol en suivant son piere.

Tous deux arrivérent augrés de Rabat-Joie. « En bien ! mon vieux, » lui dit tout bas le sobate en lis montreule le bâtiment. « Base et Blanche sont done là ? » Le chien redressa la tête et répondit par un hognement de joie, accompagné de deux ou trois jappeacents. Dagobert n'eut que le temps de saisir la gueute du chien entre ses mains. « — Il va tout perfett. » « Sérvia le fongreno. « On l'a entendu, pent-étre? ». — Non.... » dit Dagobert. « Mais. pilos de doute. " es grafinst sont lix. »

A cet instant, la grille de fer par laquelle le soldat et son fils s'étaient introduit dans le prâmi réservé, et qu'ills avaient laissée ouverte, se reforma avec fracas. « On nous cuferme...., « dit vivement Agricol., « et pas d'autre issue... » Pendant un instant le père et le fils se regardèrent atterrés; mais Agricol reprit tout à coup : » l'eut-tre le lattant de la grille se sert-i-lifermé en roulant sur ses gonds par son proper poist; ... je cours m'en assurer... et la rourris si puist... » L'ay, viie, l'examineral les fonétres. »

Agrico se dirigea en hate vers la grille, tandis que Dagobert, se glissant le long du mur, nariva devant les fenêtres du rez-de-tanasée; efici estient au nombre de quatre; deux d'entre elles n'étaient pas grillèes; il regarda au premièr étage, il était peu étece, ét auteune de ses fenêtres n'était garnie de barreaux; celle des deux sœurs qui habitait est diage pourrait donc, une fois prévenue, attacher un drap à la barre d'appui de la fenêtre et se laisser giisser, comme l'avaient fait les orphelines pour s'évader de l'auberge du Faucon blane; mais il faliait, chose difficile, savoir d'abord quelle chambre elle occupial. Dogober pense qu'il pourrait en être instruit par celle des dens sœurs qui habitait le rez-de-chaussée; mais ia, autre difficulté; parnic ess quarte fenéres, à la quadel devait-il françor?

Agricol revint précipitamment, « C'était le vent, sans doute, qui avait fermé la grille , » dit-il ; « j'ai ouvert de nouveau le battant et je l'ai calé avec une pierre ;... mais il faut nous hâter. - Et comment reconnaître les fenètres de ces pauvres enfants? » dit Dagobert avec angoisse. « -- C'est vrai, " dit Agricol inquiet, « que faire? - Appeler an hasard, » dit Bagobert, « c'est donner l'éveil si nous nons adressons mal... -- Mon Dieu, mon Dieu, » reprit Agricol avec une angoisse eroissante, « être arrivés ici, sous leurs fenètres... et ignorer...! - Le temps presse, » dit vivement Dagobert en interrompant son fils, « risquons le tout pour le tout, - Comment, mon pére? - Je vais appeter Rose et Blanche à haute voix ; désespérées comme elles le sont, elles ne dorment pas, j'en suis sùr ;... elles seront debout à mon premier appel... Au moyen de son drap, attaché à la barre d'appui, en cinq minutes celle qui habite au premier sera dans nos bras. Quant à celle du rez-de-chaussée... si sa fenêtre n'est pas grillée, en nne seconde elle est à nons... Sinon, nous avons bien vite descellé un barreau. - Mais, mon père... cet appel à voix haute? - Peut-être ne l'entendra-t-on pas... -Mais si on l'entend, tout est perdu. - Qui sait? Avant qu'on ait eu le temps d'aller chercher les hommes de ronde et d'ouvrir plusieurs portes, les enfants peuvent être délivrées; nous gagnons l'issue du boulevard et nous sommes sauvés,... - Le moven est dangereux... mais je n'en vois pas d'autre. - S'il n'y a que deux hommes, moi et Rabat-Joie nous nous chargeons de les maintenir s'ils accourent avant que l'évasion ne soit terminée, et pendant ce temps-là tu enlèves les enfants. - Mon père, un moyen,... et un moyen sur, » s'écria tout à coup Agricol. « D'après ce que nous a dit la Mayeux, mademoiselle de Cardoville a correspondu par signes avec Rose et Blanche, - Oui, - Elle sait done où elles habitent, puisque les pauvres enfants lui répondaient de leurs fenêtres. - Tu as raison... il n'y a donc que cela à faire... allons au pavillon... Mais comment reconnaître...? -La Maveux me l'a dit : il v a une espèce d'auvent au-dessus de la eroisée de la chambre de mademoiselle de Cardoville... - Allons vite, ce ne sera rien que de briser une claire-voie en planches... As-tu la pince? - La voilà. - Vite, allons ... .

En quelques pas, Dagobert et son fils arrivèrent auprès de cette faible séparation; trois planehes arrachées par Agricol lui onvrirent un facile passage. « Reste là , mon père... et fais le guet. » dit-il à Dagobert en s'introduisant dans le iardin du docteur Baleinier.

La fenêre signalée par la Mayeux était facile à reconnaître : elle était baute et large; use sorte d'auseut la surmonital, car cette croisée avait été précédemment une porte, murée plus tard jissqu'au tiers do sa hauteur; des barreaux de fer sacer spacies la défendairen. Despuis quelques instants, la pluie avait cessé; ja lune, dégagée des mages qui l'obscuréassient, jumplere, échistic en plein le pavilien Agricol. \*suppochant des carreaux, magère, échistic en plein le pavilien Agricol. \*suppochant des carreaux. vit la chambre plongée dans l'obscurité; mais au fond de cette pièce, une porte entre-baillée laissait échapper une assez vive elarté. Le forgeron, espérant que mademoiselle de Cardoville veillait encore, frappa légèroment aux vitres. Au bout de quelques instants, la porte du fond s'ouvrit tout à fait ; mademoiselle de Cardoville, qui ne s'était pas encore couchée, entra dans la seconde chambre, vêtue comme elle l'était lors de son entretien avec la Mayeux : une bougie qu'Adrienne tenait à la main éclairait ses traits enchanteurs; ils exprimaient alors la surprise et l'inquiétude... La jeune fille posa son bougeoir sur une table, et parut écouter attentivement en s'avançant vers la fenétre... Mais tout à coup elle tressaillit et s'arrêta brusquement. Elle venait de distinguer vaguement la figure d'un homme regardant à travers ses carreaux. Agricol, craignant que mademoiselle de Cardoville, effrayée, ne se réfugiát dans la pièce voisine, frappa de nouveau, et risquant d'être entendu au dehors , il dit d'une voix assez baute : « C'est Agricol Baudoin. » Ces mots arrivèrent jusqu'à Adrienne. Se rappelant aussitôt son entretien avee la Mayeux, elle pensa qu'Agricol et Dagobert s'étaient introduits dans le couvent pour enlever Rose et Blanche; courant alors vers la croisée, elle reconnut parfaitement Agricol à la brillante clarté de la lune et ouvrit sa fenètre avec précaution, « Mademoiselle , » lui dit précipitamment le forgeron, » il n'y a pas un instant à perdre ; le comte de Montbron n'est pas à Paris; mon père et moi nous venons vous délivrer. - Merci, merci, M. Agricol, » dit mademoiselle de Cardoville d'une voix accentuée par la plus touchante reconnaissance; « mais songez d'abord aux filles du maréchal Simon... - Nous y pensons, mademoiselle; je venais aussi vous demander où sont leurs fenêtres. - L'une est au rez-de-chaussée, c'est la dernière du côté du jardin : l'autre est située absolument audessus de celle-ci... au premier étage. - Maintenant elles sont sauvées! » s'écria le forgeron. « -- Mais j'y pense, » reprit vivement Adrienne, le premier étage est assez élevé; vous trouverez là, près de cette chapelle en construction, de très-longues perches provenant des échafaudages; cela pourra peut-être vous servir. - Cela me vaudra une échelle, pour arriver à la fenètre du premier. Maintenant il s'agit de vous, mademoiselle. - Ne songez qu'à ces chéres orphelines, le temps presse... Pourvn qu'elles soient libres cette nuit, il m'est indifférent de rester un jour ou deux de plus dans cette maison. - Non. mademoiselle. \* s'écria le forgeron : « il est, au contraire, ponr vous de la plus haute importance de sortir d'ici cette nuit... il s'agit d'intérêts que vous ignorez ; je n'en doute plus maintenant. - Que voulez-vous dire? - Je n'ai pas le temps de m'expliquer davantage; mais je vous en conjure, mademoiselle... venez ; je puis desceller deux barreaux de cette fenètro ;... je cours chercher une pinee... -- C'est inutile. On se contente de fermer et de verrouiller en dehors la porte de ce pavillon, que j'habite senle ; il vous sera done facile de briser la serrure. - Et dix minutes après, nous serons sur le boulevard, » dit le forgeron. « Vite, mademoiselle, apprêtez-vous; prenez un châle, un ehapeau, ear la nuit est bien froide; je reviens à l'instant. - M. Agricol, » dit Adrienno les larmes aux yeux. « je sais ce que vous risquez pour moi. Je vous prouverai, je l'espère, que l'ai aussi bonne mémoire que vous... Ah!... vous et votre sœur adoptive. vous étes de nobles et vaillantes créatures... Il m'est doux de vous devoir lant à vous deux... Mais ne revenez me chercher que lorsque les filles du maréchal Simon scront délivrées. — Grace à vos indications, c'est chose faite, mademoiselle; je cours rejoindre mon père et nous revenons vous chercher.

Agricol, suivant l'excellent conseil de mademoiscile de Cardoville, alla prender, le long des murs de la leagleil, une de ces longues et fortes perches servant aux constructions. Fenleva aur ses robustes épaules et rejoignit lestement ton piere. A poine Agricol avaité dispase le claire-voie pour se diriger vers la chapelle, noyée fondere, que mademoistelle de Carloville crut aperceuvir une fone humaine sortir d'un des massifs la périt du couvent, travevers repidement l'altée et disparaître derrière une hante charmille prévenir. Il ne pourant plus returnelle, réglé ai avait répaint son père, qui, dévoié d'impatience, aliait, écoutant d'une fenêtre à l'autre, avec une angoise creissants.

« Nous sommes sauvés! » hi dit Agricol à vois lasses, « voici les fentères de tes pauves entaits s'edleci an read-echaussée... eclle-à un premier. — Eafai! » dit Dagobert avec un chan de pic impossible à rendre. Et il cournt causiner les fentères. « Elle se sont pas griffest « s'écris-all. » — Assurous-nous d'abord al l'une des enfants est là. « dit Agricol ; ensaite, « na popusa ette percele le long du mur ; je me historis juavqi à fentère du premièr... « qui n'est pas haute. — Bien, mon garpon, uno fois là trappersa sau carraman, ta papellera Bone ou Blancher quand elle traur répondu, tu relescendras; nous appuierons la perche à la harre d'appui de la fentère, et la pauve enfant se laissera glaser; … ciel son l'estes et ha-dies... Vite... vite à l'ouvrage. — El ensuite nous irons délivrer undemisselle de Cardoville.

Pendant qu'Agricol, soulevant la perche, la plaçait convenablement et se disposait à y monter, Dagobert, frappant aux carreaux de la dernière fenètre du rez-de-ehaussée, dit à voix haute: « C'est moi... Dagobert... »

Rose Sisson habitait en efte cette chamber, La unilheureuse enfant, desesperier d'es sauer, chiat en preie a une fêver brâhante, ne dormani pas, et aerosait son chevet de sea larmes. Au bruit que fit Bugo-bert en frappant aux viteres, elle tressilli d'abord de freyeur; pais, entendant la vois du soblat, cette voix si chêre, si connue, la jeune fille se dressa sur son cient, pasa sea mains sur son front commue pour fasuere qu'elle uvièni pas le jueut d'un songe, pais enveloppé de son long pérgoni blane, elle courrit à la fendère en poussant un cri de joie. Mai tout à coup... et avant qu'elle elle ouvert à la renière, deux coupes de feu retentirent, accoun-préfisée d'épouvante, le sy vant meditalement fixés ser la fordere, à l'averse baquelle elle vit confusiement, à la clarié de la lune, plusieurs hommes lutter avec achamentent, tantis que les absiences the freuent de flatable dominaient ess eris incessamment répétés : « A la garde!... Au voleur! A Fassassin!...»



### 90251703 3.

La trille d'un grand pur

Environ deux heures avant que les faits prévidents se fussent passés au convent de Saint-Marie, Rolfie et le pier d'Aigrigay Scient réunis dans le cabinet où on les a déjà vus rue du Milieu des Unios. Depuis la révolution de juillel, le ples d'Aigrigay avait en devoir transporter maneutanément dans cette habitation temporaire les archives secréise et la correspondance de son ordre: masure prudente, car il divasti ceniarde de voir les récérends pères equales par l'Etat du magnifique établissement dont la restauration les vasti libéralement eratifiés !

2.

<sup>1</sup> Cette erainte était vainc, eur ou lit dans le Constitutionnel du 1 et février 1832 (il y a denue aux de cela) :

a Lorsqu'en 1822, M. de Corbière anéantit brutalement cette brillante école normale qui en queriques années d'existence a créé ou déretoppé tant de taleuts divers, il fait décidé que pour fiure compensation ou achêterait l'hôtel de la rue des Postes où elle siègeait et qu'un en gratifierait in congrégation du Suint-Eupril. Le ministre de la marine fit les fonds de cette.

Rodin, toujours vêta d'une manière sordide, toujours sale et crasseux éverivait modestement à son bureau, diéte à son humble role de secretaire, qui caelait, on fa vu, une fonction bien autrement importante, cetle de socias, fonction qui, sclon les constitutions de Porte, consiste à ne pasquitter son supérieur, à surveiller, à épier ses moindres actions, ses plus legères impressions, et à en readre compte à financ.

Malge on habituelle impassibilité, Rodin sembalt vialhéement inquiet el précessept il réponsait d'une manière encore plas hérvée que de contume aux orders on aux questions du père d'Aigriggs, qui venait de rentere.

\* Y s-él en quelque chose de nouveau pendant non abmoner? d'emmals-l'il à Rodin. « Les rapports se sont-ils succèdé forurables? — Tre-él-toven-less. — Lince-le sont. — Avant d'em rendre compte à Varie Reivierne. « Lince-les sont. — Avant d'em rendre compte à Varie Reivierne. « Lince-le sont de l'aigrique par controlle de l'aigrique de l'aigrique de l'aigrique avec surprése. » de revysis qu'en quiltant l'Allemagne el 18 sisses, al avait recué de Fribourg Tourit de de dirigir que de Fribourg Tourit de de dirigir entre de dirigir entre de de dirigir entre dirigir entre de dirigir

requisities, et le best fat mis li h disputation de la société qui réganit alors une la Prance. Disput cette frapue de la point destre paux de particular de la publicate et desput de la publicate de la point de la publicate de la publica

Vaili ce qu'un lissit dans le Constitutionne en ISSZ, un sujet de l'hôri de la rur des Postes; moss igneros guelles sortes de transcrition sur les ties depais cette époque carte les Bil. PP, et le pouvernouvest, unis nous retreserons, dans un article poblié révenancest par un journal sur l'organisation de la société de Fésus, l'hôted de la rur des Postes comme fisiant partie des immedibles de la congrégation.

Étons unviennes fourturest de cet sarticle:

« Voici la liste des bieus qu'on counait à cette partie de la société de Jésus :

| . La maison de la re |        |      |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  |         |
|----------------------|--------|------|------|--------|------|-----|--|---|---|--|--|--|---------|
| « Celle de la rue d  |        |      |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  |         |
| « Une propriété à de | ux li  | euc  | s d  | e Par  | ris. |     |  | - |   |  |  |  | t50,000 |
| . Une maison et un   | ار خوا | lise | àl   | lour   | ges. |     |  |   |   |  |  |  | t00,000 |
| « Notre-Dome de Lie  | sse,   | dos  | fa   | it eu  | 18   | 15. |  |   |   |  |  |  | 60,000  |
| . Snint-Acheul, pai  | soa d  | lu s | novi | iciat. |      |     |  |   |   |  |  |  | 400,000 |
| . Nantes, une mais   | on.    |      |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  | 100,000 |
| « Ouimper, idem.     |        |      |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  | 40,000  |
| . Lavel, maison et   | église | e.   |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  | t50,000 |
| · Rennes, maison.    |        |      |      |        |      |     |  |   | - |  |  |  | 20,000  |
| . Vanues, idem.      |        |      |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  | 40,000  |
| . Metz. idem         |        |      |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  | 40,000  |
| « Strasbourg, idem.  |        |      |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  | 60,000  |
| « Bouen, ident       |        |      |      |        |      | -   |  |   |   |  |  |  | 15,000  |
|                      |        |      |      |        |      |     |  |   |   |  |  |  |         |

Ou voit que ces diverses propriétés forment à peu de ebose près deux millions.
 L'ensequement est, en outre, pour les jésuites une source importante de revenns. Le seul collège de Brugnette leur rapporte deux cent mille frances.

<sup>«</sup> Les deux provinces de France (le général des jésuites à Rome a partagé la France en deux

le Midi. A Nimes, à Avignon, dans ce moment, il aurait pu être un intermédiaire utile... car les protestants s'agitent, et l'on craint une réaction contre les catholiques. - Fignore, » dit Rodin, « si Morok a eu des raisons particulières de changer son itinéraire. Quant à ses raisons apparentes, il m'a appris qu'il allait donner ici des représentations. - Comment cela? -Un agent dramatique l'a engagé, à son passage à Lyon, lui et sa ménagerie, pour le théâtre de la Porte-Saint-Martin, à un prix très-élevé. Il n'a pas cru devoir refuser cet avantage, a-t-il ajouté. - Soit, » dit le père d'Aigrigny en haussant les épaules, « mais par la propagation des petits livres, par la vente des chapelets et des gravures, ainsi que par l'influence qu'il aurait certainement exercée sur des populations religieuses et peu avancées, telles que celles du Midi ou de la Bretagne, il pouvait rendre des services qu'il ne rendra jamais à Paris. - Il est en bas avec une espèce de géant qui l'accompagne; car, en sa qualité d'ancien serviteur de Votre Révèrence, Morok espérait avoir l'honneur de vous baiser la main ce soir. - Impossible... impossible... Vous savez combien cette soirée est occupée... Est-on allé rue Saint-François? - On y est allé... Le vieux gardien juif a été, dit-il, prévenu par le notaire... Demain, à six heures du matin, des maçons abattront la porte murée, et, pour la première fois depuis cent cinquante ans, cette maison sera ouverte. »

Le père d'Aigrigny resta un moment pensif, puis il dit à Rodin : « A la veille d'un moment si décisif, il faut ne rien négliger, se remettre tout en mémoire. Relisez-moi la copie de cette note, insérée dans les archivés de la société, il y a un siècle et demi, au sujet de M. de Rennepont. »

Le secrétaire prit une note dans un casier, et lut ce qui suit :

« Cejourd'hui, 19 février 1682, le R. P. provincial Alexandre Bourdon a envoyé l'avertissement suivant, avec ees mots en marge: extrémement considérable pour l'avenir.

riconomispilina, celle de Lyon et celle de Paris) produient en outre en lanes sur le triour, en actions sur les mistillages d'Autries, pars de deux ent mille fernance è renut des marches propagation de la fai formit su moins de quaranté à ricoquante mille fernance; peur prédicteures recibient laine de leurs arressures cent ciaquante aim fernance; peur prédicteures recibient laine de leurs arressures cent ciaquante mille fernance; peut prédicteures recibient la fernance de la fernan

Chappe planels revised, dends of gravers compris, is in cents frome, a post tiere dat mille compilere qui criented, triger et point, caracter fromes landi. Cre, no post paper à l'éclière re repossable deux cent cioquate l'enues; donc, sur chappe mille, loidiere net i deux cent dat fromes. Notes en pais majorit 20 no pais majorie ne equite quisibile une cele s'écoule! Les juters nois en anobiece les commis vergueurs de la maisse, et il serait ne de s'écoule! Les juters nois ensoitece les commis vergueurs de la maisse, et il serait ne centaite par les els centaites que l'est le lois entendage qu'elle foliere et un bennuit en centaites par les els les entendages par les desires et un bennuit en centaite par l'est le lois entendage par les définers et un bennuit en centaite par les els les les entendages l'estificares et un bennuit en centaite par les est les les entendages et les les series de procureur XV, Y.P.\*C. de sons autiq qu'elles freitunes (expostatal la frante taloité en tien l'estima de sur moure plater establique les finiters de sur les des les surces propriét de cette industrie, les reclientes total et eups des servantes; l'élème visible par en moure de cette industrie, les réclientes total et eups de servantes; l'alleme d'utilité par en moure de cette industrie, les réclientes total et eups de servantes plater entait processes de la maisse de maisse la protection de la maisse de maisse de maisse de maisse de la maisse de maisse aprest à devier.

- On vient de découvrir, par les aveux d'un mourant qu'un de nos pères a assisté, une chose fort scerète.
- N. Marius de Rennepout, l'un des chrés les plus remusants et les plus reclustables de la religion réforaré, l'un des ennueis les plus aclararés de notre sainte compagine, était apparement rentré dans le giron de notre maternelle glésie, à la seufet et unique fin de sauver est beins unencés de la conficezition à cause de ses déportements trivilgiens et damusables; les preuves ayant été fournies par efficierente personnes de notre compagine coume quoi la conversion du sieur de Rennepont n'était pas sincère et cachit un leurers serilege, les bians duit sieur, de lous condictée coume raispa, ant été ce parquoi confisqués par So aligned notre roil aons XIV. que de la conversion de la conversion de sieur de l'entre de la conversion de la viel rentre de la conversion de la viel raispa par une mort violentaire, camité enquel crime aboutantable il a été trataé sur la claie, et son corps abandonné aux chiens de la vielrie.
  - Ces prémisses exposées, l'on arrive à la chose secrète, si extrémement considérable pour l'avenir et l'intérêt de notre société.
- Sa Majesté Louis XIV. dans sa paternelle et eatholique bonté pour l'Église et eu particulier pour nutre ordre, nous avait accordé le profit de cette confiscation, en gratitude de ce que nous avions concouru à dévoiler le sieur de Rennepont comme relaps infame et sacrilège...
- « Nous venons d'apprendre assuninant qu'à cette confiscation, et conséquemment à notre société, ont été soustraits une maison, sise à Paris, rue Saint-Francois, n° 3, et une somme de cinquante mille écus en or.
- « La maison a été cédée avant la confiscation, moyennant une vente simulée, à un ami du sieur de Rennepont, très-bon catholique cependant et bien malheureusement, car on ne peut sévir contre lui.
- Cette maison, grâce à la connivence coupable mais inattaquable de cet aui, a été murée, et ne doit être ouverte que dans un siècle et demi, selon les dernières volontés du sieur de Rennepont.
- Quant aux cinquante millé écus en or, ils out éée placés en mains malheureusement inonnues jouspiré, à cette fin d'être equitalisée et exploités durant cent cinquante ans, pour être partagie, à l'expirazion doudites cent cinquante années, entre les descendants alors, estimants du sieur de Benandont, somme qui, moyenante tant d'accumulations, sern devenue énorme et attéciaira nécessairement le chiffre de quarante ou cinquante millions de livres tourquis.
- « Par des molifs demourés inconnus, et qu'il a consignés dans un testament, le sieur de Renuepont acaché à sa famille, que les citile contre les protestants ont chassée de France et exifée en Europe, a caché le placement des éliquante millé ewe; conviant serollment ses parents à perpéture dans leur lignée de génération en génération la recommandation aux derniers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Louis XIV, le grand roi, punissait des galères perpétuelles les protestants qui, après s'êter convertis, souvent forcément, revenairent à leur première crayance. Quant aux protestants qui restaient en France malgré la rigueur des édits, ils étaient privés de sépulture, trainés sur la claie et livrés aux chiens.

survivants de se trouver réunis. à Paris. chas cent cinquante ans., rae Saint-Français, la 17 rivaiant 8152, et pour que cette recommandation au c'oublité pas, il a chargé an homme clear l'état est inconnu. mois dont le signalement est couns. de faire fantique et se médialité de brouse où ce vaux et cette daie sont gravés, et d'en faire parrenir mue à chaque personnte de la commandation d

L'homme inconnu qui est parti pour distribuer ess mécalités aux nemers de la famille Rennepont, est un homme de treeté ê trente-sit aux, de mine fière et triste, de batte stature; il a les sourcils noirs, épais et singuifierement rejoints; il se fait appeter Joseph; ou soupcome fort ex oupcome fort ex partie d'étre un actif et dangereux émissaire de ces forcenés républicains et réformés des sept provinces unies.

« De ce qui précède il résulte que cette somme, confée par ce relaps à une main inconnue d'une façon subreptice, a échappé à la confiscation à nous octroyée par notre bien-simé roi; ¿ ést donc un dommage énorme, un dol monstrueux, dont nous sommes tenus de nous récupérer, sinon quant au présent, du moins quant à l'avenir.

Noter compagnie etual, pour la plus grande gloire de Dieu et de notre saint-pire, juspirisable, il sur ne facie, grice aux relations que nous avons par toute la terre, au moyen des missions et autres établissements, de suivre de la présenta la filiation de crite finalité Remopetot de génération en génération, de ne jamais la pordre de vue, sifia que dans ecut cinquante ans, au monent du partigué de cette inmense fortune accumulet, notre compagnie puisse rentrer dans ce bien qui lui a été à irraltenuement derobe, et y renter per fas en affe, par querleue move que ce ce du, même par ruse ou par violence, notre compagnie n'étant tenue d'égir autrement l'érobe, et y renter per fas entre de nouve par ce qu'il n'en anticleus-menta larrantes par cer re-lapi inflame et ascrileges... paur ce qu'il net entre la giffaim et describes.

 Jusqu'à restitution complète, cette famille de Rennepont sera donc dannable et réprouvée, comme une lignée maudite de ce Cain de relaps, et il sera bon de la toujours furieusement surveiller.

« Pour ce faire, il sera urgent que chaque année, à partir de cejourd'hui, l'on établisse une sorte d'enquête sur la position successive des membres de cette famille. »

Rodin s'interrompit, et dit au pére d'Aigrigny : « Suit le compte rendu, année par année, de la position de cette famille depuis 1682 jusqu'à nos jours, Il est inutile de le lire à Votre Révèrence? — Très inutile, « dit l'abbé d'Aigrigny; « cette note résume parfaisencent les faits… Pais, après un moment de sèlence, Il reprit avec une capression d'orgent iriomphast « Combirm est grande la puissance de l'association, appuyée sur la tradition et un la prépriétuiel... Grâce à cette note insérée dans nos arrêlevs depuis

un siècle et deml... cette famille a été surveillée de génération en génération ;... toujours notre ordre a eu les veux fixés sur elle, la snivant sur tous les points du globe où l'exil l'avait disséminée... Enfin, demain, nous rentrerons dans cette créance, pen considérable d'abord, et que cent cinquante ans ont changée en une fortune royale... Oui... nous réussirons, car je crois avoir prévu toutes les éventualités... Une seule chose pourtant me préocenpe vivement. - Laquelle? » demanda Rodin. « - Je songe à ces renseignements que l'on a déjà, mais en vain, essayé d'obtenir du gardlen de la malson de la rue Saint-François. A t-on tenté encore une fois, ainsi que i'en avais donné l'ordre? - On a tenté... - Eh bien? - Cette fois, comme les autres, ce vieux juif est resté impénétrable; il est, d'ailleurs, presque en enfance, et sa femme ne vaut guère mieux que lui. - Onand je songe . » reprit le père d'Aigrigny, » que depuis un siècle et demi que cette maison de la rue Saint-François a été murée et fermée, sa garde s'est perpétuée de génération en génération dans cette famille de Samuel! Je ne puis eroire qu'ils aient tous ignoré qui ont été et qui sont les dépositaires successifs de ces fonds devenus immenses par leur accumulation. - Vous l'avez vu , » dit Rodin, « par les notes du dossier de cette affaire que l'ordre a tonjours très-soigneusement suivie depuis 1682. A diverses époques, on a tenté d'obtenir quelques renseignements à ce sujet, que la note du père Bourdon n'éclaireissait pas. Mais cette race de gardiens juifs est restée muette, d'où l'on doit conclure qu'ils ne savaient rien. - C'est ee qui m'a toujours semblé impossible... car enfin... l'aïeul de tous ces Samuel a assisté à la fermeture de cette maison il v a cent einquante ans. Il était, dit le dossier, l'homme de confiance ou domestique de M. de Rennepont. Il est impossible qu'il n'ait pas été instruit de blen des choses dont la tradition se sera sans doute perpétuée dans sa famille. - S'il m'étalt permis de basarder une petito observation, a dit bumblement Rodin, « - Parlez... - Il v a très-peu d'années qu'on a eu la certitude, par une confidence de confessionnal, que les fonds existaient, et qu'ils avaient atteint un chiffre énorme. - Sans doute; c'est ee qui a rappelé vivement l'attention du révèrend père général sur cette affaire... - On sait done ce que probablement tous les descendants de la famille Rennepont ignorent, l'immense valeur de eet béritage? - Oui, » répondit le père d'Aigrigny, « la personne qui a certifié ce fait à son confesseur est digne de toute eroyanee... Derniérement encore elle a renouvelé cette déclaration ;... mais malgré toutes les instances de son directeur, elle a refusé de faire connaître entre les mains de qui étaient les fonds, affirmant toutefois qu'ils ne pouvaient être placés en des mains plus loyales. -Il me semble alors, » reprit Rodin, « que l'on est certain de ce qu'il y a de plus important à savoir. - Et qui sait si le détenteur de cette somme énorme se présentera demain, malgré la loyauté qu'on lui prête? Malgré moi, plus le moment approche, plus mon anxiété augmente... Ah! » reprit le père d'Aigrigny après un moment de silence, « e'est qu'il s'agit d'intérêts si immenses, que les conséquences du succès seraient incalculables... Enfin, du moins... tout ee qu'il était possible de faire aura été tenté. »

A ces mots, que le père d'Aigrigny adressait à Rodin, comme s'il cut demandé son adhésion, le socius ne répoudit rien. L'abbé, le regardant avec surprise, Jul dit. . N'étec-tous pas de cet avis l'Pouvail-en ces d'avastage! N'ext-on pas allé peugle l'extrème limite de possible l'es Bouls infecilie avec pettureunent, mais resta muet. . Si vous penses que l'on a onis quelque précaution , s'écorie le pire d'Aignigay avec une serie d'impaisence inquiète, « dilex-le... Il est temps encorte... Escore une fois, cruyex-vous que tout en qu'il cail possible de linie ai tété fait? Tous les descendants cafin écartés, Gabriel eus se préventant demain me Saint-François ne sers-t-il pas le seul représentant de cette inamente fortune! Or, d'après na renoncissien et d'après nos mines, on autrement? Parler fanchement... — le se pui ne prenette d'émettre une opinion à ce sujet, » reprit humblement Rodin en inclinant de nouveux, le bono u le marsies succès répondant à Vorte Révérence...

Lo père d'Aigrigny haussa les épaules et se reprocha d'avoir demandé quelque conseil à cette machine à cerire qui lui servait de secrétaire, et qui n'avait, selon lui, que trois qualités : la mémoire, la discrétion et l'exactitude.





### ena20783 R1.

L'étrangles

Après un moment de silence, le pére d'Aigrigny reprit : « Lisez-noi les rapports de la journée sur la situation de chacune des personnes signalées. 
« Vuici celui de ce soir ;... on vient de l'apporter. » Voyons, »

Rodin lut ce qui suit : « Jacques Rennepont, dit Couche-tout-Nu, a été « ru dans l'intérieur de la prison pour dettes, à huit heures, ce soir... »-Celui-ci ne nous inquiétera pas demain... Et d'un... Continuez. -- « Madame · la supérioure du couvent de Sainte-Marie, avertie par madame la prin-« cesse de Saint-Dizier, a cru devoir enfermer plus étroitement encore les « demoiselles Rose et Blanchr Simon, Ce soir, à neuf heures, elles ont été « enfermées soigneusement dans leur cellule, et des rondes armées veille-« ront la nuit dans le jardin du couvent, » - Rien non plus à craindre de ce côté, grâce à ces précautions, » dit le père d'Aigrigny, « Continuez, --« M. le docteur Baleinier, aussi prévenu par madame la princesse de « Saint-Dizier, continue de faire très-rigoureusement surveiller mademoi-« selle de Cardoville ; à huit heures trois quarts la porte de son pavillon a « été verrouillée et fermée. » -- Encore un sujet d'inquiétude de moins... - Quant à M. Hardy, « reprit Rodin , « j'ai reçu ce matin de Tonlouse un hillet de M. de Bressae, son ami intime, qui nous a servi si heureusement à éloigner ee manufacturier depuis quelques jours ; ce billet contient une lettre de M. Hardy adressée à une personne de confiance. M. de Bressac a ern devoir détourner cette lettre de sa destination et nons l'envoyer comme une preuve nouvelle du succés de ses démarches, dont il espère que nous Init timefroms compte, ear., ajunte-til. pour nous servir. Il trahii son ami intime de la mainte e la plas infigure en jounnt une officuse considie. Aussi ministenant, M. de Bressar en doute pas qu'après ses excellents offices on no lin remette les pièces qui le pheces d'ann notre déprachance shooles, puis que ces pièces peuven pruf en de la proprie de la proprieda de la proprie de la proprieda del la proprie de la proprieda de la proprieda de la proprieda del la proprieda de la proprieda de la proprieda del la proprieda de la proprieda de la proprieda del la proprieda de la proprieda de la proprieda del la proprieda de la proprieda de la proprieda del la proprieda de la proprieda de la proprieda del la proprieda de la proprieda de la proprieda del la proprieda de la proprieda de la proprieda del la proprieda de la proprieda del la proprieda del la proprieda de la proprieda del la proprieda del la proprieda del la proprieda de

Et Rodin lut ce qui suit :

### Toulouse, 10 février.

« Enfin jo trouve le moment de vous écrire, mon cher monsieur, et de vous expliquer la cause de ce départ si brusque qui a dù, non pas vous inquiéter, mais vous étonner; je vous écris aussi, pour vous demander un service; en deux mots, voici les faits; Je vous al bien souvent parlé de Félix do Bressae, un de mes camarades d'enfance, pourtant birn moins àgé que moi; nous nous sommes toujours aimés tendrement, et nous avons mutuellement échangé assez de preuves de sérieuse affection pour pouvoir compter l'un sur l'autre. C'est pour moi un frire. Vous savez ce que j'entends par ces paroles. Il y a plusieurs jours, il m'a écrit de Toulouse, où il était allé passer quelque temps : « Si tu m'aimes, viens, j'ai besoin de toi... Pars à l'instant... Tes consolutions me donneront pent-être le courage de vivre... Si tu arrivais trop tard... pardonne-moi et pense quelquefois à celui qui seru jusqu'à la fin ton meilleur ami. » Vous jugez de ma douleur et de mon épouvante; ie demande à l'instant des chevaux : mon chef d'ateller, un vieillard que j'estime et que je révère, le père du général Simon, apprenant que j'allais dans le Midi, me prie de l'emmener avec moi ; je devais le faisser durant quelques jours dans le département de la Creuse où il désirait étudier des usines récemment fondées. Je consentis d'autant plus volontiers à ce voyage, que je pouvais au moins épancher le chagrin et les angoisses que me causait la lettre de Bressae.

« Jarvice à Toulouse; on m'apprend qu'il est part la veille, empertant des arues, et en preie au plus violent désespoir. Impossible de sarrie d'abord où il est allé; au hout de deux jours apréques indications recueililes à grandpoine ne mettent sur se traces; enfia, après mille recherche; je le découvre dans un misérable village, Janués, non jamués je av is un désespair pareir : rive de violent, mus un abatteneur distrier, un ailence d'éceptair pareir : rive de violent, mus un abatteneur distrier, un ailence vicé son coulde, se dévenité par à jour, et au hout d'au quart c'hourr i il toulou dans une brace n fondatte ni bresse... Près de loi c'incient se sarrou-

mannin Congle

chargées. In jour plus tant, pontétre, set était fait de lais. Le ne guistous apprendre la rause de son désepoir affenca; que secret n'est pas le mirus, mais son désepoir ne n'a pas étounés. Que vous dirai-jet écts un cure complète à faire Maintenau l'il faut colleurs, suigner, cientriser ortet pauvre sane, si eruellement dévitire. L'amitié seule pout entrependre cett àche déciset, et pi lon esquème. Le l'ai dévide partire à faire un voyage de guelque temps; le mouvement, la distraction, lui seront favorables. Le le mira à l'aire, denain mons partons. Si l'au prologue cette veursian, nons la prologyeous, car mes affaires ne me rappelleront pas impérimentent à Paris avant la fin du mois de mars.

« Quant au service que je vous demande, il est conditionnel, Voici le fait : « Selon quelques papiers de famille de ma mère, il parait que l'aurais eu nu certain intérêt à me trouver à Paris le 13 février, rue Saint-François, nº 3. Je m'étais informé ; je n'avais rien appris, sinon que cette maison de très-antique apperence était fermée depuis cent cinquante ans, par une bizarrerie d'un de mes aïeux maternels, et qu'elle devait être ouverte le 13 de ce mois en présence des cohéritiers, qui, si j'en ai, me sont inconnus. Ne pouvant y assister, j'ai écrit au père du général Simon, mon chef d'atelier, en qui j'ai toute confiance, et que j'avais laissé dans le département de la Creuse, de partir pour Paris, afin de se trouver à l'ouverture de ectte maison, non comme mon mandataire, eela serait inutile, mais comme eurieux, et de me faire savoir à Nice ce qu'il aviendra de cette volonté romanesque d'un de mes grands parents. Comme il se peut que mon chef d'atelier arrive trop tard pour accomplir cette mission, je vous serais mille fois obligé de vous informer chez moi, au Plessis, s'il est arrivé, et, dans le cas contraire, de le remplacer à l'ouverture de la maison de la rue Saint-François,

« Je crois hien n'avoir fait à mon pauvre ami Bressac qu'un insignifiant sartillee en ne me trouvant pas à Paris ce jour-là; mais ce sacrifice eût-li été immense, je m'en applaudirais encore, car mes soins et mon amitié étaient nécessaires à celui que je regarde comme un frère.

 Ainsi, allez à l'ouverture de cette maison, je vuus en prie, et soyez assez bon pour m'écrire poste restante, à Nice, le résultat de votre mission de enrieux, etc.

- FRANÇOIS HAROY. »

Quodque sa présence ne puisse avoir aneum ficheuse importance, il servial préférable que le pére du meréal Sisman n'assistal pas demain à l'ouverture de cette maison, -dit le péré d'Aigrigny, « mais il n'importe; N. Handy est sinevant écloiges il le a- Sigli plun que du jeune Indient. Quant à hii, « repri-II d'am air pessif, « on a fait sagement de laisor partir M. Navral, porteur des péreints de mademaiére de carbantile pour period. La mééchen qui secunigue de maison de la carbantile pour period. La métal de la compagne de la compagne de la carbantile pour period. La conference de la compagne de la carbantile pour le carbantile que de la carbantile pour de la carbantile pour le carbantile que de la carbantile pour le carbantile de la carbantile pour le carbantile de la carbantile pour le carbantile de la ca

vous or marin pour obleair de Votre Recérence l'entretien qu'il sollicitvainnement depair treis jours; il est affecté de la rigueur de la paulifica qu'on lui a infligée en lui déémant dequis ellas jours de sortir de notre maison. — Demais, on le consolitant ne Salet-Prançois, je l'écoutrait. il erat temps... Almi done à cette heure; , dit le père d'Agriquey d'un air de estaffaction triespanter, évin les descendants de cette familie, dont le cette de staffaction triespanter, et l'autre descendants de cette familie, dont le tentin quarte midi rue s'aint-Prançois; tandis que Gabriel soul y sera. Lefin nous toucheron as lott. -

Deux coups discrétement frappès interrungirent le père d'Aigrigny. « En trex., « diél. (l. n. ivens servitent veu due mie se présente ét dit : « — Il y a cu bus un homme qui dérier parler à l'instant à M. Bodin pour affaire trèsurgente. « Son mons "è entantale le père d'Aigrigny. « Il n'a pas dit son non, mais il dit qu'il vient de la part de M. Jossel., nègociant de l'îté de Java. » Le père d'Aigrigny et Rolloni chenagieret une conjectie des arprèse, presque de frayent. « — Voyer et que c'est que cet homme..., « dit le père une non de mais de l'aigrigne et Rolloni et des arprèses de l'aigrigne et Rolloni et de l'aigrigne et de l'aigrigne et de l'aigrigne et de l'aigrigne et d'aigrigne et de l'aigrigne et de l'aigrigne et perit distrèse. « Ce disant, le père d'Aigrigny, après avoir échangé un signe expressif avec Rolloni, disparat par une porte listrèse.

Turn minute sprés, Faringhea, l'ex-chef de la secte des Étrangleurs, parut devant Rodin, qui le reconnut aussidt pour l'avair un ac nédamu de Zardovillé. Le neine tressaillé, mais il ne vuolta pas paraître se souvenir de ce personage. Cependant, toujours courbé aurs no luverne, et ne semidar pas voir Paringhea, il écrivit aussibit quedques nonté à la latée sur nue feuilide papier placee devant lui. A Sonderen, ..., repris éconscique étoune de de papier placee devant lui. A Sonderen, ..., repris éconscique étoune de de papier placee devant lui. A Sonderen, ..., repris éconscique étoune de élévrire présipitament et dit su servitour ... Faitre porter voir dévire présipitament et dit su servitour ... Faitre porter voir dévire, présipitament ét dit su servitour ... Faitre porter voir dévire. On mispoteren la réponse. Le doussitégre abant et soriél. Abordores. On mispoteren la réponse. Le doussitégre abant et soriél. Abor-Rodin, sons se lever, attache se petite yeux de repille sur Faringhee et lui dit coursionement ... A qui, monitour. si-je l'hommer de parder?





## SERVICEGE

Les deux frères de la bonne muste.

Faringhea, né dans l'Inde, avait, on l'a dit, beaucoup voyagé et fréqueuté les comptoirs européens des différentes parties de l'Asie; parlant bien l'anglais et le français, rempli d'intelligence et de sagacité, il était parfaitement civilié.

An lieu de répondre à la question de Rodin. Il attachait sur lui un regard face et pinérérant je souise, impuisenté de ce silence, or presentant avec une vague inquiétude que l'arrivée de Faringhea avait quelque rapport diferce ou indirect au cindirect au cindirect au cindirect au cindirect au cindirect au cindirect avec la desinée de Diplan. «pert le naféciant le plus grand sang-froid : « A qui, monsieur. » i-jer homeur de parfer? — Yous ne me recomnisses part » dif Faringhea. I estat deux pas vers la chiaix de Rodin. « — Je ne creis pas avoir jumnis eu Pomeur de vous vers le chiaix de Rodin. « — Je ne crisi pas avoir jumnis eu Pomeur de vous vier. » répandir froidement erduit « . » Et au dip e vous recomniss. » di Faringhea. « Il Faringhea. » di Faringhea. « Je ne de l'archive de l'arc



Rede





temps est venu... jc viens vous demander heaucoup. - Non eher monsieur, » dit Rodin toujours impassible, « avant de coutinuer cet entretien, jusqu'ici passablement obseur, je désirerais savoir, je vous le répète, à qui j'ai l'avantage de parler... Vous vous êtes întroduit ici sous prêtexte d'une commission de M. Josué Van Dael... respectable négociant de Batavia, et... - Vous connaissez l'écriture de M. Josué? - dit Faringhea en interrompant Rodin, « - Je la connais parfaitement. - Regardez... » Et le métis, tirant de sa poche (il était assez pauvrement vétu à l'européenne) la longue dépèche dérobée par lui à Mahal, le contrebandier de Java, après l'avoir étranglé sur la grève de Batavia, mit ees papiers sous les yeux de Rodin. sans cependant s'en dessaisir. « -- C'est en effet de l'écriture de M. Josné. » dit Rodin. Et il tendit la main vers la lettre que Faringhea remit lestement et prudemment dans sa poche, « Vous avez, mon eher monsieur, persuettez-moi de vous le dire, une singulière manière de faire les commissions.... » dit Rodin. « Cette lettre étant à mon adresse... et vous ayant été confiée par M. Josué... vous devriez... - Cette lettre ne m'a pas été confiée par Josué, » dit Faringhea en interrompant Rodin. « -- Comment l'avez-vous entre les mains? - Un contrebandier de Java m'avait trahi ; Josuć avait assuré le passage de cet houme pour Alexandrie et lui avait remis eette lettre qu'il devait porter à bord, pour la malle d'Europe. J'ai étranglé le contrebandier, j'ai pris la lettre, j'ai fait la traversée... et me voici... » L'étrangleur avait prononcé ces mots avec une jactance farouche; son regard fauve et intrépide ne s'abaissa pas devant le regard perçant de Rodin, qui, à cet étrange avru, avait redressé vivement la tête pour observer ce personnage.

Faringhea erovait étonner ou intimider Rodin par cette espèce de forfanteric féroce; mais, à sa grande surprise, le socius, toujours impassible eomme un cadavre, lui dit simplement : « Ah !... on étrangle ainsi... à Java ? - Et ailleurs aussi,... » répondit Faringhea avec un sourire amer. « - Je ne veux pas vous eroire;... mais je vous trouve d'une étonnante sineérité, monsieur... Votre nom ?... - Faringhea. - Eh bien! M. Faringhea, où voulez-vous en venir?... Vous vous êtes emparé, par un crime abominable, d'une lettre à moi adressée; maintenant vous hésitez à me la remettre... -Parce que je l'ai lue,.., et qu'elle peut me servir. - Ah!... vous l'avez lue? » dit Rodin un instant troublé. Puis il reprit : « Il est vrai que, d'après votre manière de vous charger de la correspondance d'autrui, on ne peut s'attendre à une extrême discrétion de votre part... Et qu'avez-vous appris de si utile pour vous dans cette lettre de M. Josué? - J'ai appris, frère... que vous étiez comme moi un fils de la bonne œuvre. - De quelle bonne œuvre voulez-vous parler? » demanda Rodin assez étonné. Faringhea répondit avec une expression d'ironie amère : « - Dans sa lettre Josué vous dit : « Obrissance et courage, secret et patience, ruse et audace, vaion entre nous, « qui avons pour patrie le monde, pour famille ceux de notre ordre, et pour « reine Rome, » - Il est possible que M. Josue m'ecrive ecci. Mais qu'en concluez-vous, monsieur? - Notre œuvre a, comme la vôtre, frère. le monde pour patrie; comme vous, pour famille nous avous nos complices, et pour reine Bhowanie. Je ne commis pas cette sainte, » dit humblement Rodin. » — C'est notre Rome à nous, » répondit l'étrangleur. Et il poursuivit : « Josné vous parle encore de ceux de voire ouvre qui, répandus sur toute la terre, travaillent à la gloire de Rome, votre reine. Ceux de notre œuvre travaillent ainsi dans divers pays à la gloire de Bhowanie.

 Et quels sont ces fils de Bhowanie . M. Faringhea? — Des hommes résolus, audacieux, patients, rusés, opiniâtres, qui, pour faire triompher la bonne œuvre, sacrifient pays, père et mère, sœur et frère, et qui regardent comme ennemis tous ceux qui ne sont pas des leurs! - Il me parait y avoir beaucoup de bon dans l'esprit persévérant et religieusement exclusif de cette œuvre , « dit Rodin d'un air modeste et béat. « Seulement , il faudrait connaître ses lins et son but, - Comme vons, frère... nous faisons des eadavres. - Des cadavres! » s'écria Rodin. « - Dans sa lettre., » reprit Faringhea, « Josné vous dit : « La plus grande gloire de notre ordre est de « faire de l'homme un cadavre 1. » Notre œuvre fait aussi de l'homme un cadavre... La mort des hommes est douce à Bhowanie. - Mais, monsieur, » s'écria Rodin , « M. Josné parle de l'ànie... de la volouté , de la pensée qui doivent être anéanties par la discipline. - C'est vrai, les vôtres toent l'ame... nous tuons le coros. Votre main , frère : vous êtes , comme nous , chasseurs d'hommes. - Mais, encore une fois, monsieur, il s'agit de tuer la volonté, la pensée, « dit Rodin, « - Et que sont des coros privés d'àme, de volonté, de pensée, sinon des cadavres?... Allez, allez, frère, les morts que fait notre lacet ne sont pas plus inanimés, plus glacés, que ceux que fait votre discipline. Allons, touchez là, frère... Rome et Bhowanie sont sœurs. >

Malgré son calme apparent, Rodin ne voyait pas sans une secréte frayeur un misérable de l'espèce de Faringhea détenteur d'une longue lettre de Josné, où il devait être nécessairement question de Djalma. A la vérité, Rodin se erovait certain d'avoir mis le jeune Indien dans l'impossibilité d'être à Paris le lendemain; mais, ignorant les relations qui avaient pu se nouer depuis le naufrage entre le prince et le métis, il regardait Faringhea comme un homme probablement fort dangereux. Plus le socius était intérieurement inquiet, plus il affecta de paraltre calme et dédaigneux. Il reprit done : « Sans doute ce rapprochement entre Bome et Bhowanie est fort piquant... Mais, qu'en concluez-vous, monsieur? - Je veux vous montrer, frère, ce que je suis, ce dont je suis capable, afin de vous convaincre qu'il vaut mieux m'avoir pour ami que pour eunemi. - En d'autres termes, monsieur, » dit Rodin avec une ironie méprisante, « vous appartenez à une secte meurtrière de l'Inde, et vous voulez, par une transparente allégorie, me donner à réfléchir sur le sort de l'homme à qui vous avez dérobé les lettres qui m'étaient adressées; à mon tour, je me permettrai de vous faire observer en toute humilité. M. Faringhea, qu'ici on n'étrangle personne, et que si vous aviez la fantaisie de vouloir changer quelqu'un en cadavre pour l'amour de Bhowanie, votre divinité, on vous couperait le cou pour

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rappelous su lecteur que la doctrine de l'obéissance passive et absolue, principal levier de la compagnie de Jésus, se résume par ces mots terribles de Loyala mouenat: Que tout membre de l'ardre soit dans les mains de ses supérieurs conne en endanne, prannet ac endane.

l'amour d'une autre divinité vulgairement appelée la justice. - Et que me ferait-on si l'avais tenté d'empoisonner quelqu'un? - Je vous ferai encore humblement observer, M. Faringhea, que je n'ai pas le loisir de vous professer un cours de jurisprudence criminelle. Seulement, croyez-moi, résistez à la tentation d'étrangler ou d'empoisonner qui que ce soit. Un dernier mot : voulez-vous ou non me remettre les lettres de M. Josué ? -Les lettres relatives au prince Djalma? » dit le métis. Et il regarda fixement Rodin, qui, malgré une vive et subite angoisse, demeura impénétrable et répondit le plus simplement du monde : « -- Ignorant le contenu des lettres que vous retenez, monsieur, il m'est impossible de vous rénondre. Je vous prie, et au besoin je vous requiers, de me remettre ces lettres... ou de sortir d'ici, - Vous allez dans quelques minutes me supplier de rester, frère. - J'en doute. - Quelques mots feront ce prodige... Si tout à l'heure je vous parlais d'empoisonnement, frère, e'est que vous avez cuvoyé un médecin... au château de Cardoville pour empoisonner... momentauément, le prince Djalma. » Rodin, malgré lui, tressaillit imperceptiblement, et reprit : « - Je ne comprends pas... - Il est vrai ; je suis un pauvre étranger qui ai sans doute beaucoup d'accent; pourtant je vais tacher de parler mieux. Je sais, par les lettres de Josué, l'intérêt que yous avez à ce que le prince Djalma ne soit pas iei... demain, et ce que vous avez fait pour cela, M'entendez-vous? - Je n'ai rien à vous répondre, »

Deux coaps frappès à la porte interrompirent la conversation . Satrez. « dit flodin » — La lettra e dét porte à son adresse, monieur, « di un visus domestique en s'inetimat, « voici la réponse. » flodin pril le pajeré qu'on la précentair, « d. vant de l'ouvrir, « dit contrôlement à Fariquete » de la précentair. « Le vois pérez pas, « dit le métis. — l'outre de la précentair de la comment de l'experiment de la comment de la précentair » de la comment de la précentair de la comment de la précentair de dit un démostique en la lui remettair ; » flentvoyer cet à la métue adresse. « Le domestique s'anclina respectateurement et disparse de l'active de la précentair de l'active de la la mética duries de la précentair de la mética de la précentair de la mética de l'active de la la mética duries de la précentair de la mética duries de la mética duries de la précentair de la mética duries de la mé

« Puis-je continuer? « demanda le métis à Rodin. » -- Parfaitement. -- Je continue done, » reprit Faringhea... « Avant-hier, au moment où, tout blessé qu'il était, le prince allait, par mon conseil, partir pour Paris, est arrivée une belle voiture avec de superbes présents destinés à Dialma par un ami înconnu. Dans cette voiture il v avait deux hommes : l'un envoyé par l'ami inconnu ; l'autre était un médecin... envoyé par vous pour donnor des soins à Djalma et l'accompagner jusqu'à son arrivée à Paris... C'était charitable, n'est-ce pas, frère? - Continuez votre histoire, monsieur. --Djalma est parti hier... En déclarant que la blessure du prince empirerait d'une manière très-grave s'il ne restait pas étendu dans la voiture pendant tout le voyage, le médeein s'est ainsi débarrassé de l'envoyé de l'ami inconnu qui est reparti pour Paris de son côté; lo médecin a voulu m'éloigner à mon tour; mais Djalma a si fort insisté, que nous sommes partis, le médecin, le prince et moi, Ilier soir, nous arrivons à moitjé chemin; le médeein trouve qu'il faut passer la nuit dans une auberge : nous avious , disait-il, tout le temps d'être arrivés à Paris ce soir, le prince avant annoncé qu'il lui fallait absolument être à Paris le 12 au soir. Le mèdeciu avait braucoup insisté pour partir seul avec le prince. Je savais, par la lettre de Josué. qu'il vnus importait beaucoup que Djalma ne fût pas ici le 15; des sonpcons me sont venus; j'ai demandé à ce médecin s'il vous connaissait; il m'a répondu avec embarras;..., alors au lieu de sonpeons, j'ai eu des certitudes... Arrivé à l'auberge, pendant que le médecin était auprès de Dialma, je suis monté à la chambre du docteur, j'ai examiné une botte remplie de plusieurs flacons qu'il avait apportés ; l'un d'enx contenait de l'opium... J'ai deviné. - Qu'avez-vous deviné, monsieur? - Vons allez le savoir... Le médecin a dit à Djalma , avant de se retirer : « Votre blessure « est en bon état, mais la fatigue du voyage pourrait l'enflammer; il sera « bon demain dans la journée de prendre une potion calmante que je vais « préparer ce soir afin de l'avoir toute prête dans la volture... » Le calcul du médecin était simple, » ajouta Faringhea, « le lendemain (qui est anjourd'hui) le prince prenait la potion sur les quatre ou cinq heures du soir... bientôt il s'endormait profondément... Le médecin inquiet faisait arrêter la voiture dans la soirée... déclarait qu'il y avait danger à continuer la route... passait la nuit dans une auberge, et s'établissait auprès du prince dont l'assoupissement n'aurait cessé qu'à l'heure qui vous convenait. Tel était votre dessein; il m'a paru babilement projeté, j'ai voulu m'en servir pour moimême, et l'ai réussi. - Tout ec que vous dites là, mon cher monsieur, » dit Rodin en rongeant ses ongles, - est de l'hébreu pour moi, - Toujours, sans doute, à cause de mon accent... Mais dites-moi... connaissez-vous l'arraymore? - Non. - Tant pis, c'est une admirable production de l'île de Java. si fertile en poisons. -- Eh! que m'importe? » dit Rodin d'une voix brève et pouvant à peine dissimuler son anxiété eroissante. « -- Cela vous importe beaucoup. Nous autres fils de Bhowanie, nous avons horrrur de répandre le sang, « reprit Faringhea ; « mais pour passer impunément le lacet autour du cou de nos victimes, nous attendons qu'elles soient endormies... Lorsque leur sommeil n'est pas assez profond, nous l'augmentons à notre gré; nons sommes très-adroits dans notre œuvre; le serpent n'est pas plus subtil , le lion plus audacieux. Djalma porte nos marques..., L'array-mow est une poudre impalpable; en en faisant respirer quelques pareelles pendant le sommeil, ou en le mélant au tabae d'une pipe pendant qu'on veille, on jette sa victime dans un assoupissement dont rien ne peut la tirer. Si l'on craint de donner une dose trop forte à la fois, on en fait aspirer plusieurs fois durant le sommeil, et on le prolonge ainsi sans danger antant de temps que l'homnic peut rester sans boire ni manger... trente ou quarante heures environ... Vous vovez combien l'usage do l'opium est grossier auprès de ce divin narcotique... J'en avais apporté de Java une certaine quantité... par simple curiosité... sans oublier le contre-poison, - Ah! il v a un contrepoison? « dit machinalement Rodin. « -- Comme il y a des gens qui sont tout le contraire de ce que nous sommes, frère de la bonne œuvre... Les Javanais appellent le suc de cette racine le touboe; il dissipe l'engourdissement cause par l'array-mow, comme le soleil dissipe les nuages,.. Or, hier soir, étant certain des projets de votre émissaire sur Dialma, j'ai attendu que ce médeciu fût couché, endormi... Je me suis introduit en rampant dans sa chambre... et je lui ai fait aspirer une telle dosc d'array-mow... qu'il doit dormir encore... - Malheureux! » a'écria Rodin de plus en plus effrayé de ce récit, car Faringhea portait un coup terrible aux machinations du socius et de ses amis. « Mais vous risquiez d'empoisonner ce médecin. -Frére... comme il risquait d'empoisonner Djalma. Ce matin nous sommes donc partis, laissant votre médecin dans l'auberge, plongé dans un profond sommeil. Je me suis trouvé seul dans la voiture avec Djalma. Il fumnit, en véritable Indien ; quelques parcelles d'array mow, mélangées au tabac dont j'ai rempli sa longue pipe, l'ont d'abord assoupi... Une nouvelle dose qu'il a aspirée l'a endormi profondément, et à cette heure il est dans l'anberge où nous sommes descendus. Maintenant, frère... il dépend de moi de laisser Dialma plongé dans son assoupissement, qui durera jusqu'à demain soir... ou de l'en faire sortir à l'instant... Ainsi, selon que vons satisferez ou non à ma demande. Dialma sera ou ne acra pas demain rue Saint-François, nº 3. » Ce disant, Faringhea tira de sa poche la médaille de Djalma, et dit à Rodin en la lui montrant : « Vous le voyez, je vous dis la vérité... Pendant le sommeil de Djalma, je lui ai enlevé cette médaille, la seule indication qu'il ait de l'endroit où il doit se tronver demain... Je finia donc par où j'ai commencé en vous disant : « Frère, je viens vous de-mander beancoup! •

Depuis quelques moments, Rodin, selon son habitude lorsqu'il était en proie à un accès de rage muette et concentrée, se rongeait les ongles jusqu'au sang. A ce moment, le timbre de la loge du portier sonna trois coups espacés d'une facon particulière. Rodin ne parut pas faire attention à ee bruit, et nourtant tout à coup une étincelle brilla dans ses petits veux de reptile, pendant que Faringhea, les bras croisés, le regardait avec une expression de supériorité triomphante et dédaigneuse. Le socius baissa la tête, garda le silence, prit machinalement une plume sur son bureau, et en máchonna la barbe pendant quelques secondes, en ayant l'air de réfléchir profondément à ce que venait de lui dire Faringhea, Enfin, ictant la plume snr le bureau, il se retourna brusquement vers le métis, et lui dit d'un air profondément dédaigneux : « Ah cà. M. Faringhea, est-ce que vous prétendea vous moquer du monde avec vos histoires?» Le métis, stupéfait, malgré son audace, recula d'un pas. « Comment, monsieur! » reprit Rodin, vons venez ici, dans une maison respectable, vous vanter d'avoir dérobé une correspondance, étranglé celui-ci, empoisonné ceux-là avec nn narcotique ? Mais c'est du délire, monsieur ; j'ai voulu vous écouter jusqu'à la fin, pour voir jusqu'où vons pousseriez l'andace... car il n'y a qu'un monstrueux scélérat qui puisse venir se targuer de si éponyantables forfaits; mais je veux bien croire qu'ils n'existent que dans votre imagination. »

En prononçant ess mois suven une sorte d'animation qui ne lui c'âtil pas shabituelle, Rolin se leva, et, tout on marchant, a'reprocha pou à pue de la cheminée, pendant que Faringhen, ne revenant pas de sa surprise, le regardati en silence; pourtant, an bout de quelques instants, il reprit d'un air sombre et favouche : » Prenez garde, frère... ne me force pas à vous prouvre que juid ils révité. « Allons done, monièer. Il flat veriur des natipodes pour croire les Français si faciles à daper. Vous aver, ditesvous, la praislence du serport et le courage du lion. Tignores si vous têre.

un lion conrageux ; mais pour serpent prudent... ie le nie. Comment? vous avez sur vous une lettre de M. Josué qui peut me compromettre (en admettant que tont ceci ne soit pas une fable); le prince Dialma est plongé dans une torpeur qui sert mes projets et dont vous seul pouvez le faire sortir : vous pouvez enfin, dites-vous, porter un coup terrible à mes intérêts, et vous ne réfléchissez pas, lion terrible, serpent subtil, qu'il ne s'agit pour moi que de gagner vingt-quatre heures. Or, vous arrivez du fond de l'Inde à Paris; vous êtes étranger et inconnu à tous; vous me crovez aussi seélérat que vous, puisque vous m'appelez frère, et vous ne songez pas que vous êtes ici en mon pouvoir; que cette rue est solitaire, cette maison écartée; que je puis avoir ici sur-le-champ trois ou quatre personnes capables de vous garrotter en une seconde, tout étrangleur que vous étes?... Et cela seulement en tirant le cordon de cette sonnette ! » ajouta Rodin en le prenant en effet à la main. « N'ayez donc pas peur, » ajouta-t-il avec un sourire diabolique en voyant Faringhea faire un brusque mouvement de surprise et de frayeur; « est-ce que je vous préviendrais si je voulais agir de la sorte?... Voyons, répondez... Une fois garrotté et mis en lieu de sûreté pendant vingt-quatre heures, comment pourriez-vous me nuire? Ne me serait-il pas alors facile de m'emparer des papiers de Josué, de la médaille de Djalma qui , plongé dans son assoupissement jusqu'à demain soir, ne m'inquiéterait plus?... Vous le vovez donc bien , monsieur, vos menaces sont vaines... parce qu'elles reposent sur des mensonges, parce qu'il n'est pas vrai que le prince Dialma soit ici et en votre pouvoir... Allez... sortez d'ici, et une autre fois, quand vous voudrez faire des dupes, adresser vous mieux. »

Faringhea restait frappé de stupeur : tout ce qu'il venait d'entendre lui semblait très-probable; Rodin pouvait s'emparer de lui, de la lettre de Josué, de la médaille, et, en le retenant prisonnier, rendre impossible le réveil de Djalma, et pourtant Rodin lui ordonnaît de sortir, à lui Faringhea qui se croyait si redoutable. A force de chercher les motifs de la conduite inexplicable du socius, le métis s'imagina, et en effet il ne pouvait penser autre chose, que Rodin, malgré les preuves qu'il lui apportait, ne croyait pas que Djalma fût en son ponvoir; de la sorte, le dédain du correspondant de Josué s'expliquait naturellement. Rodin jouait un coup d'une grande hardiesse et d'une grande habileté; aussi, tout en ayant l'air de grommeler entre ses dents d'un air courroucé, il observait en dessous, mais avec une anxiété dévorante, la physionomie de l'étrangleur. Celui-ci, presque certain d'avoir pénétré le secret motif de la conduite de Rodin, reprit : « Je vais sortir... mais un mot encore;... vous croyez que je mens... -l'en suis certain, vous m'avez débité un tissu de fables; j'ai perdu beaucoup de temps à les écouter; faites-moi grâce du reste... Il est tard, veuillez me laisser seul. - Une minute encore... vous êtes un homme, ie le vois, à qui... l'on ne doit rien cacher, » dit Faringhea; « à cette beure . ie ne puis attendre do Dialma... qu'une espèce d'aumône et un ménris écrasant, car du caractère dont il est, lui dire : « Donnez-moi beaucoup , « parce que pouvant vous trahir, je ne l'ai pas fait... » ce sorait m'attirer son courroux et son dédain... l'aurais pu vingt fois le tner... mais son jour n'est pas encore venu, « di l'étrangieur d'un air sombre, « et pour attendre ce jour, « et d'autres funetse jours, ; li me faut de l're, beaucqui d'or., vons seul pouvez m'en donner en payant ma trahison envers Djaina, parce qu'à vous seul dei protife. Vous r'insteate de n'entendre, parce que vous me cruyez menteur... Fai pris fadresse de l'auberge où nous sommes descenures de la commentation de la commenta

Ge dissat, Faringhea offirst ik Rodin une adresse imprimér; le sociul qui, savivait, du cein de l'enil, tous les mouvements de Faringhea, 8 tesmbiar d'être profundément absorbé, de ne pas l'entendre, et ne répondit rien. - Percue cette denésse… et assurez-vois que je ne mess pas , reprit Faringhea en tendant de nouveau l'adresse à Rodin. «— Hefin... qu'est-ce? « dit celul-ci en jetant à la dérebde un repide regard un l'adresse qu'il la videment, mais sans y toncher, «— Liec cette adresse, » répêta le méts, et vous pourer vous assurer que. — En vérlét, nomaieur, » écrei Rodin en repoissant l'adresse de la main », votre impudence me condond. de vous répète que le ne veux avoir rein de commun avez vous. Pour la dernière fois je vous somme de vous referre. Le ne sais pas ce que c'est vous sour de la main » (votre impudence me condond. de vous refèter, au mis pour l'amour de ci el certe étal, « de Giasta, Rodin sonna violenament. Faringhea fit un mouvement comme s'il oùt vouls se mettre cu défense.

Un vieux domestique à Sgure débonnière et placide se présents aussilot. 
La pièrere. « échieire monière, » lui dit Roiline en lui montant du goste 
Faringhen. Celui-di, épouvanté du calme de Rodin, hévitait à sortir. » Nais, 
monièrer, » lui di Roilin, renarraquitos to touble et non hévitation, « qu'au 
tende-vous ? le désire étre seul... — Almi, monièrer, » lui dit Faringhèn 
ens reritants lemment et à reculous, » vous reissers une offers? Precue 
garde... densité il seru trop tard. — Monièrer, jui l'honneur étre votre 
qu'el... densité il seru trop tard. — Monièrer, jui l'honneur étre votre 
vous densité il seru trop tard. — Monièrer, jui l'honneur étre votre 
vous de l'autre de l'a

Aussido, le père d'Algrigoy parut sur le seuil de la pièce voisine. Sa figure édat plué et bouleverée. « Ou'vere-vous fair " s'érria-t-il en a s'udressant à Bodin. « J'ai tout entendu. .. Ce misérable. ¡ f'en suis multeuresument extrait, dissit la vérite. I'Indica est en son pouvoi; il va le régiondre. ... — de ne le preus pas, « dit humbhement Bodin en s'incliannt et reprenant sa physionomie more et souninée. « E Ju qui empéchera et homme de rejeindre le prince? — Permetteu. .. Lorsqu'on a introduit icl cet afferus sciéries, je l'ai reconnu; assud, avant de n'eutretein avec lui, ju prodesment écrit quedques lignes à Morol, qui attendait le lon loisir de Votre Révèrence dans la sule bases avec foliath; plus rul, perdant et cours de la conversation. Inerqu'on n'a apporte la réposse de Morol, qui tour que presainel les choses. — El a que los not et cet, pulsque et humme vient de settir de cette maisont — Vetre Révèrence disqueres poné-tre remarquer qui l'incita seri n'ai suria mivori donn'e l'attence de libéle de si marquer que l'arctis seri n'ai nyes mivori donn'e l'attence de libéle de si marquer que l'arctis est n'ai avrise mivori donn'e l'attence de libéle de si marquer que l'arctis est n'ai avrise mivori donn'e l'attence de libéle de si l'Indien, grace à mon innocent stratagème de dédain... S'il eut manqué . Faringhea tombalt toujours entre les mains de Goliath et de Morok, qui l'attendalent dans la rue à deux pas de la porte. Mais nous cussions été trèsembarrassés, car nous ne savions pas où habitait le prince Dialma...-Encore de la violence ! » dit le père d'Aigrigny avec répugnance. « -- C'est à regretter, très à regretter.... » reprit Rodin, « mais il a hien fallu aujvre le avstème adopté jusqu'ici. - Est-ce un reproche que vous m'adressez? » dit le père d'Aigrigny qui commençait à trouver que Rodin était autre chose qu'une machine à écrire, « -- Je ne me permettrais pas d'en adresser à Votre Révérence, » dit Rodin en s'inclinant presque jusqu'à terre; « maia il s'agit seulement de retenir cet homme pendant vingt-quatre heures. -- Et ensuite? Ses plaintes...? - Un pareil bandit n'osera pas se plaindre; d'ailleurs il est sorti lihrement d'ici. Morok et Goliath lui banderont les yenx après s'être emparés de lui. La maison a une entrée dans la rue Vieille des Ursins. A cette heure et par ce temps d'ouragan, il ne passe personne dans ce quartier désert. Le trajet dépaysera complétement ce misérable; on le descendra dans une cave du bâtiment neuf, et demain, la nuit, à pareille heure, on lui rendra la liberté avec les mêmes précautions... Quant à l'Indien , on sait maintenant où le trouver ... il s'agit d'envoyer auprès de lui une personne de confiance, et s'il sort de sa torpeur... il est un moyen très-simple et surtout aucunement violent, selon mon petit jugement, » dit modestement Rodin, «de le tenir demain éloigné toute la jonrnée de la rue Saint-François, »

Le même domestique à figure débonnaire qui avait introduit et éconduit Faringhea, rentra dans le cahinet après avoir discrètement frappé; il tensit à la main une espèce de petite gibeclère en peau de daim qu'il remit à Rodin en lui disant : » Voici ce que M. Morok vient d'apporter · il est entré par la rue Veille. » Le domestique sortit.

Rodin ouvrist le suc et dit an père d'Aigriquy en lui montrant ces objets : La médaille et la bettre de loune. 'Rodu a été habite et crybetils'. Emcure un danger évilé, « dit le unrquis; « Il est facheux d'en venir à de tels moyens...— A qui les reproches; hanno an misirable qui nous met dans la nécessité d'y avoir recenur?... le vais à l'instant dépether quelqu'un à l'hétie d'et l'aduce. El sa opt heure et l'ais la l'instant d'epchere quelqu'un à l'hétie d'et l'aduce. El sa opt heure et l'ais l'ais les distants d'abrelle et l'ais l'instantent depuis l'ais l'ais renrière de l'aduce. El sa opt heure et la l'ais l'ais

----

The same of Greek

Nous conduirons le lecteur à la maison de la rue Saint-François.



La maison de la rija St -Promijais





# Neuvieme Salue,

# ODA21733 ZIIL

La maison de la rue Saint-Franç

En entrant dans la rus Saint-Gervois par la rus Doré ( au Maruis), on se trouvait, à l'époque de ce récit, en face d'un mur d'une hauteur éuorme. aux pierres noires et vermiculées par les années; ce mur, se prolongeaut dans presque toute la longueur de cette rue solliaire, servait de contrefort à une terrasse ombragée d'arbers centenaires ainsi plantés à plare querante pieds su-dessus du pavé; à travers leurs égais branchages apparaissiente le fronton de pierres, le toil aigue et les grandes cheminales principales de la contraction de pierres, le toil aigue et les grandes cheminales en priques et une antique maison, dont l'entrée était altuée rue Saint-François, n° 3, non loin de l'anude de la rue Saint-Gervais.

Rien de plus triste que les debors de cette demeure; c'était encore de ce cidé une muralle tive-devée, percée de de van ut rois jour de souffance, sortes de meurtrières formidablement grillagées. En porte cochère en chène massif, hardie de fer, constelle d'informas t'étés de clous; et dout la couleur primitive disparaissait depuis longtemps sous une couche épaisse de boue, de poussiere de de roulle; Arrondissait par le haut, et s'adaptait à la voussure d'une baie clairée, resemblant à une arcade profonde, tant les nurailles avaient d'épaisseur; dans 1m des larges battaits de cetto porte massitre, «ouvrait une seconde petite porte, servant d'entrée au juif Samuel, gazilein de cette soubre demeare.

Le seuil franchi, on arrivait sous une voûte, formée par le bâtiment donnant sur la rue. Daus ce bâtiment était pratiqué le logement de Samuel ; les fenètres s'ouvraient sur une cour intérieure, très-spacicuse, coupée par une grille, au delà de laquelle on voyait un jardin. Au miljeu de ce jardin s'élevait une maison de pierre de taille à deux étages, si bizarrement exbaussée, qu'il fallait gravir un perron ou plutôt un double escalier de vingt marebes pour arriver à la porte d'entrée murée depnis cent cinquante ans. Les contrevents des croisées de cette habitation avaient été remplacés par de larges et épaisses plaques de plomb hermétiquement soudées et maintenues par des chássis de fer seellés dans la pierre. De plus, afin d'intercepter complétement l'air, la lumière, et de parer de la sorte à toute dégradation intérieure ou extérieure, le toit avait été recouvert d'épaisses plaques de plomb, ainsi que l'ouverture des hautes cheminées de briques, préalablement bouchées et maconnées. On avait usé des mêmes procédés pour la clôture d'un petit belvédère carre situé au faite de la maison, en recouvrant sa cage vitrée d'une sorte de chape soudée à la toiture. Seulement, par suite d'une fantaisie singulière, chacune des quatre plaques de plomb qui masquaient les faces de ce belvédère, correspondant aux quatre points cardinaux, était percée de sept petits trous ronds, disposés en forme de croix, que l'on distinguait facilement à l'extérieur. Partout ailleurs, les panneaux plombés des croisées étaient absolument pleins. Grâce à ces précautions, à la solide construction de cette demeure, à peine quelques réparations extérieures avaient été nécessaires, et les appartements, complétements soustraits à l'influence de l'air extérienr, devalent être, depuis un siècle et demi, aussi intacts que lors de leur fermeture. L'aspect de murailles lézardées, de volets vermoulus et brisés, d'une toiture à demi effondrée, de croisées envahies par des plantes pariétaires, cût été pent-être moins triste que la vue de cette maison de pierre bardée de fer et de plomb, conservée comme un tombeau. Le jardin, complétement abandonné, et dans lequel le gardien Samuel eutrait seulement pour faire ses inspections hebdomadaires, offrait, surtout pendant l'été, une incroyable confusion de plantes parasites et de brosssilles. Les arbres, livrés à vax-andense, avaient poussée na tout sense et entermellé eurs branches que qu'espec vignes folites, reproduites par rejetons, rampant d'abord sur le sol jusqu'au plei des arbres, y avaient consulté graipée, neuroile leurs treuse, q'iété sur les branchages les plus élevis l'inettricable réseau de leurs sarments. L'on ne pouraitt traverser cette fort éverge qu'en suivant un soutier praîqué par le gardiere pour aller de 1 grille à la maison dont les abords, métagés en penté douce pour l'encolument des ouxs, étaient solgementent dailes un autour des murs d'encolent, était chaque nuit battu par deux ou trois éromess chienc des Pyrinées, dont la rene fidéle était l'aubitation destinée à servir de rendervous aux descendants de la famille Rennéport.

La nuit qui séparait le 12 février du 12 aliait bienté finir. Le calme succéand à la tournemente, la pluis avait cessé; le cié citait par, étaité; la lune, à son décliu, brillait d'un doux éclat, et jetait une charté mélancolique sur cette demenre abandonnée, silencièuse, dont aucun pas bumain abrait franchi le suil depuis tant dannées. Le nvive louer, écheppont à travers une des fenètres du logis du gardien, annonçait que le juif Samuel veillait encere.

Que l'on se figure une assez vaste chambre, lambrissée du baut en bas en vicilles boiseries de noyer, devenues d'un brun presque noir à force de vétusté; deux tisons à demi éteints fument dans l'âtre au milieu des cendres refroidies; sur la tablette de cette cheminée de pierre peinte couleur de granit gris, on voit un vieux flambeau de fer garni d'une maigre chandelle, coiffée d'un éteignoir, et auprès une paire de pistolets à deux coups et un couteau de chasse à lame affilée, dont la poignée de bronze ciselé appartient au xvii siècle; de plus, une lourde carabine était appuyée à l'un des pilastres de la cheminée, Quatre escabeaux saus dossier, une vieille armoire de chêne et une table carrée à pieds tors, meublaient seuls cette chambre. A la boiserie étaient symétriquement suspendues des clefs de différentes grandeurs; leur forme annoncait leur antiquité; divorses étiquettes étaient fixées à leur anneau. Le fond de la vieille armoire de chêne, à secret et mobile, avait glissé sur une coulisse, et l'on apercevait, scellée dans le mnr, une large et profonde caisse de fer, dont le battant ouvert montrait le merveilleux mécanisme de l'une de ces serrures florentines du xviº siècle, qui, mieux que toutes les inventions modernes, défiaient l'effraction, et qui de plus, selon les idées du temps, grâce à une épaisse doublure de toile d'amiante, tendue assez loin des parois de la caisse sur des fils d'or, rendait incombustibles, en cas d'incendie, les objets qu'elle renfermait. Une grande cassette de bois de cédre, prise dans cette caisse et déposée sur un escabeau, contenait de nombreux papiers soigneusement rangés et étiquetés.

A la lueur d'une lampe de cuivre, le vieux gardien Samuel est occupé à écrire sur an petit registre, à mesure que sa femme Bethsabée dicte en lisant un caruet. Samuel avait alors environ quatre-vingt-deux ans, et malgré et àge avancé, une forêt de cheveux gris et crépus couvrait sa téte; il étil petit, maigre, nerveux, et la pétulanee involoniaire de ses mouvements provait que les années avaivante pas affaible son énergie et son activité, quotique dans le querière, où il apparaissalt d'ailleurs trèsremennet, il afectuit de paraitre presque en enfance, a sinq que l'avait dit Rodin au père d'Algrigge, the vicilie robe de chambre de boursean matron, à larges manches, enveloppatie entièrement le vigletilent, et tomabil jusqu'à ses pieds. Les traits de Samuel officient le type pur et oriental de sa race: son tétric della mat el jusaitive, son nexa quitin, son mention nontre de l'archive de l'archive, son exa quitin, son mention nontre de l'archive, son examine le partie d'archive, son examine de l'archive, de l'archive, son examine de l'archive, son examine de l'archive, son examine de l'archive, de l'archive de l'archive, son examine de l'archive de l'archive de l'archive, son examine de l'arc

Sa femme Bethsabée, de quinze ans moins âgée que lui, était de haute taille et entiérement vêtue de noir. Un bonnet plat, en linon empesé, qui rappelait la sévére coiffure des graves matrones hollandaises, encadrait son visage pâle et austére, autrefois d'une rare et fière beauté, d'un caractère tout biblique; quelques plis du front, provenant du froncement presque continuel de ses sourcils gris , témoignaient que cette femme était souvent sous le poids d'une tristesse profonde. A ee moment même, la physionomie de Bethsabée trahissait une douleur inexprimable : son regard était fixe, sa tête penchée sur sa poitrine; elle avait laissé retomber sur ses genoux sa main droite dont elle tenait un petit carnet; de son autre main, elle serrait convulsivement une grosse tresse de cheveux noirs comme le jais qu'elle portait au cou. Cette natte épaisse était garnie d'un fermoir en or d'un pouce carré; sous une plaque de cristal qui le recouvrait d'un côté comme un reliquaire, on voyait un morceau de toile plié carrément et presque entièrement couvert de taches d'un rouge sombre, couleur du sang depuis longtemps séché.

Après un moment de silence pendant lequel Samuel écrivit sur son registre, il dit tout haut en relisant ce qu'il venait d'écrire : « D'autre part, cinq mille métalliques d'Autriche de mille florins, et la date du 19 octobre 1826, » Ensuite de cette énumération. Samuel ajouta en relevant la tête et s'adressant à sa femme : « Est-ce bien cela , Bethsabée? Avez-vous comparé sur le carnet? » Bethsabée ne répondit pas. Samnel la regarda , et , la voyant profondément accablée, Ini dit avec une expression de tendresse inquiète : « Qu'avez-vous?... mon Dieu, qu'avez-vons? - Le 19 octobre... 1826..., » dit-elle lentement, les yeux toujours fixes, et en serrant plus étroitement encore dans sa main la tresse de cheveux noirs qu'elle portait au cou. « C'est une date funeste... Samuel... bien funeste... e'est celle de la dernière lettre que nous avons reçue de... » Bethsabée ne put continner, elle poussa un long gémissement et cacha sa figure dans ses mains. « - Ah!... je vous entends, » reprit le vieillard d'une voix altérée, « un père peut être distrait par de graves préoccupations , mais , hélas ! le cœur d'une mére est toujours en éveil, « Et jetant sa plume sur la table, Samuel appuya son front sur ses mains avec aecablement.

Bethsabée reprit bientôt, comme si elle se fût douloureusement complu

dans ces cruels souvenirs : « Oui... ce jour est le dernier où notre fils, notre Abel, nous a écrit d'Allemagne en nous annonçant qu'il venait d'employer, selon vos ordres, les fonds qu'il avait emportés d'ici... et qu'il allait se rendre en Pologne pour une autre opération... - Et en Pologne... il a trouvé la mort d'un martyr, « reprit Samuel, « Sans motif , sans preuve, car rien n'était plus faux , on l'a injustement accusé de venir organiser la contrebande... et le gouverneur russe, le traitant comme on traite nos frères dans ees pays de cruelle tyrannie. l'a fait condamner à l'affreux supplice du knout... sans vouloir le voir ni l'entendre... A quoi bon... entendre un juif?... Ou'est-ce qu'un juif? une créature encore hien au-dessous d'un serf... Ne leur reproche-t-on pas, dans ee pays, tous les vices qu'engendre le dégradant servage où on les plonge? Un juif expirant sous le bâton! Qui irait s'en inquiéter? - Et notre pauvre Abel, si doux, si loyal, est mort sous le fouet... moitié de honte, moitié de douleur, » dit Bethsabée en tressaillant, « Un de nos frères de Pologne a obtenu à grand'neine la permission de l'ensevelir... Il a compé ses beaux cheveux noirs... et ces cheveux avec ce morceau de linge, taché du sang de notre cher fils, c'est tout ce qui nous reste do lui! » s'écria Bethsabée. Et elle convrit de baiscrs convulsifs la tresse de cheveux et le reliquaire. « -- Ilélas!» dit Samuel en essuyant ses larmes qui avaient aussi coulé à ce souvenir déchirant, « le Seigneur, du moins, ne nous a retiré notre enfant que lorsque la tàche que notre famille poursuit fidèlement depuis un siècle et demi touchait à son terme... A quoi bon désormais notre race sur la terre? « aiouta Samuel avec une profonde amertume, a notre devoir n'est-il pas accompli?... Cette caisse ne renfermet-elle pas une fortune de roi? Cette maison, murée il v a ceut cinquante ans, ne sera-t-elle pas ouverte ce matin aux descendants du bienfaiteur de mon aïeul?... » En disant ees mots, Samuel tourna tristement la tête vers la maison, qu'il apercevait de sa fenètre,

A ce moment, l'aube allait paraitre. La lune venait de se concher; le bévédére, ainsi que le toit et les cheminées, se découpeit en noir sur le Deus sombre du firmament étoité. Tont à coup Samuel pâtit, se leva Peusquement et dit à se feume d'une vois tremblatele, en lui moterant lunson : a Béthabète... les sept points de l'unifere, comane il y a trente ann... forme de croix, autrefaip paraquées dans les pluques de plomb qui recuvarient les croixées du belvédére, étineclérent en sept points lumineux, comme si quégleur, fult nomé inferierement au faite de la maison murée.





# 00a21733 31V.

Beit et avoir.

Pendant quelques instants, Sanuel et Bethsabée restérent immobiles, les year attaéhés avec une frayeur inquiète sur les sept points lumineux qui rayonnaient parmi les dernières ténèbres de la nuit au sommet du bebédère, pendant qu'à l'horizon, derrière la maison, une lueur d'un rose pâle annoneait l'abbe naissante.

Samuel rompit le premier le silence et dit à sa femme en passant la main sur son front : La douleur que vient de nous causer le souvenir de note y aves re front : La douleur que vient de nous causer le souvenir de note pauvre enfant, nous a empéchés de refléchir et de nous rappeter qu'après tout, il ne devait y aveir pour nous rein d'effenyant dans se qui se passe. — Que dites-vous, Samuel? — Mon père ne m²x-li pas dit que lui et mon audi avairent piasieure fois aprevu des dartets pareilles de la propriet de la comme de l'entre de la complex que nous x'es piagner qu'une issue income de l'out renappe, comme chief-reix encore du nôter, donne passage à des personnes qui ont aussi quelque devoir mayiérieux à rempiir dans cette demuser. Encre une fois, mon pire «in prévenu de ne pas m'inquièter de ces sireconstances étrages». qu'il m'avait prédites... et qui, depois trent ens, se renouvellet pour la second fois... — Il n'in-



Gabriel



porte, Samuel... cela éponyante commo si c'était quelque chose de surnaturel. - Le temps des miraeles est passe, » dit le juif en secouant mélaucoliquement la tête, « bien des vieilles malsons de ce quartier ont des communications souterraines avec des endroits éloignés; quelques-unes, dit-on, se prolongent même jusqu'à la Seine et jusqu'anx catacombes... Sans doute cette maison est dans une condition pareille, et les personnes qui y viennent si rarement s'y introduisent par ce moyen. -- Mais ce belvédére ainsi éclairé... - D'après le plan annoté du bâtiment, vous savez que ce belyédère forme le faite ou la lanterne de ce qu'on appelle la grande salle de deuil, située au dernier étage de la maison. Comme il y règne une complète obsentité, à cause de la fermeture de tontes les fenètres, nécessairement on se sert de lumière pour monter jusqu'à cette sulle de deuil, plèce qui renferme, dit-on, des choses bien étranges, bien sinistres..., » ajouta le juif en tressaillant. Bethsabée regardait attentivement, ainsi que son mari, les sept points lumineux, dont l'éclat diminuait à mesure que le jour grandissait. « -- Ainsi que vous le dites, Samuel, ce mystère peut s'expliquer de la sorte..., » reprit la femme du vieillard. « D'ailleurs ce jour est un jour si important pour la famille de Rennepont, que, dans de telles eirconstances, cette apparition ne doit pas nous étonner. -- Et penser, » reprit Samuel . « que depuis un siècle et demi ces clartés ont apparu plusieurs fois! Il est donc une autre famille qui, de génération en génération, s'est vouée, comme la nôtre, à accomplir un pieux devoir... - Mais quel est ce devoir? Peut-être aujourd'hui tout s'éclaireira-t-il... -- Allons, allons, Bethsabée, » reprit tout à coup Samuel en sortant de sa réverie, et comme s'il se fût reproché son pisiveté, « voici le jour, et il faut qu'avant buit heures eet état de caisse soit mis au net, ces immenses valeurs classées, » et il montra le grand coffret de cèdre , « afin qu'elles puissent être remises entre les mains de qui de droit. - Vous avez raison, Samnel; ce jour ne nous appartient pas... c'est un jour solennel... et qui serait beau, oh! bien beau pour nous... si maintenant il pouvait y avoir de beaux jours pour nous . » dit amérement llethsabée en songeant à son fils. « - Bethsabée . » dit tristement Samuel en aupuvant sa main sur la main de sa femme, « nous serons du moins sensibles à l'austère satisfaction du devoir accompli,.. Le Seigneur ne nous a-t-il pas été bien favorable, quoiqu'en nous éprouvant eruellement par la mort de notre fils? N'est-ee pas grâce à sa providence que les trois générations de ma famille ont pu commencer, continuer et achever cette grande œuvre? - Oui, Samuel, « dit affectneusement la juive, « et du moins pour vous, à cette satisfaction se joindront le calme et la quiétude, car lorsque midi sonnera vons serez délivré d'une bien terrible responsabilité. » Et ce disant, Bethsabée indiqua du geste la caisse de cèdre. « -- Il est vrai, » reprit le vieillard, « j'aimerais mieux savoir ces immenses richesses entre les mains de eeux à qui elles appartiennent qu'entre les miennes; mais anionrd'hui je n'en serai plus dépositaire... je vais done contrôler une dernière fois l'état de ces valeurs, et ensuite nous le collationnerons d'après mon registre et le carnet que vous tenez. » Bethsabée lit un signe de tête affirmatif. Samuel reprit sa plume et se livra très-attentivement à ses calculs de hanque ; sa femme s'abandonna de nonveau, malgré elle, aux souvenirs cruels qu'une date fatale venait d'éveiller en lui rappelant la mort de son fits.

Exposos rapidement l'histoire très-simple, et pourtant en apparence si romanseque, si mercillenue, de ces cinquates mille deus qui, grées d'ens qui, grées de l'accumulation et à une gestion sage, intelligente et fidèle, a'étaient naturellement, no plutiol ferrément transformés au bout frus séclec et domi en une soume bien autrement importante que celle de quovante mallous, faixèe par le pare d'algriquy qui, très-inomplétement renscipie à co sajet, et avoir sougeant d'ailleurs anx éventualités désastreuses, aux pertes, aux baquapertouse, qui, pendant tant d'années, avanier pu atteindre les dépositaires successifs de ces valeurs, trouvait encore énorme... le chiffre de quarante millions.

L'histoire de cette fortune se trouvant nécessairement liée à celle de la famille Samuel qui faisait valoir ces fonds depuis trois générations, nous en dirons deux mots. Vers 1670, plusieurs années avant sa mort, M. Marius de Rennepont, lors d'un voyage en Portugal, avait pu, grâce à de trèspuissants intermédiaires, sauver ta vie d'un malheureux juif condamné au bûcher par l'inquisition pour cause de religion... Ce juif était Issue Samuel, l'alcul du gardien de la maison de la rue Saint-François. Les hommes généreux s'attachent souvent à leurs obligés au moins autant que les obligés s'attachent à lours bienfaiteurs. S'étant d'abord assuré qu'Isaac, qui faisait à Lisbonne un petit commerce d'échange, était probe, actif, laborieux, întelligent, M. ile Rennepont, qui possedait alors de grands biens en France, proposa au juif de l'accompagner et de gérer sa fortune. L'espèce de réprobation et de méfiance dont les Israélites ont toujours été poursuivis était alors à son comble. Isaac fut donc doublement reconnaissant de la marque de confiance que lui donnait M. de Rennepont. Il accepta et se premit dès ee jour de vouer son existence tout entière au service de celui qui, après lui avoir sauvé la vie, avait foi en sa droiture et en sa probité, à Jui juif, appartenant à une race si généralement soupeonnée, haie et méprisée, M. de Rennepont, homme d'un grand cœur, d'un grand sens et d'un grand esprit, ne s'était pas trompé dans son choix. Jusqu'à ce qu'il fût dépossédé de ses biens, ils prosperèrent merveilleusement entre les mains d'Isane Samuel qui, doué d'une admirable aptitude pour les affaires, l'appliquait exclusivement aux intérêts de son bienfaiteur. Vinrent la persécution et la ruine de M. de Rennepont, dont les biens furent confisqués et abandonnés aux révérends pères de la compagnic de Jésus, ses délateurs, quelques jours avant sa mort. Caché dans la retraite qu'il avait choisie pour y finir violemment ses jours, il y fit mander secrétement Isaac Samuel, et lui remit cinquante mille écus en or, seul débris de sa fortune passée ; ce fidèle serviteur devait faire valoir cette somme, en accumuler et en placer les întérèts; s'il avait un fils, lui transmettre la même obligation; à défaut de fils, il chercherait un parent assez probe pour continuer cette gérance, à laquelle scrait d'ailleurs affectée une rétribution convenable; cette gérance devait être ainsi transmise et perpétuée de proche en proche jusqu'à l'expiration d'un siècle et demi. M. de Rennepont avait en outre prié Isane d'être pendant sa vie le gardieu de la maison de la rue Saint-François, où il scrait

grataitement logé, et de léguer ces fonctions à sa descendance, si cela était possible.

Lors même qu'issae Samuel n'aurait pas eu d'enfants, le nuissant esneit

de solidarité qui unit souvent certaines familles juives entre elles, aurait rendu praticable la dernière volonté de M. de Rennepont. Les parents d'Isaae se seralent associés à sa reconnaissance envers son bienfaiteur, et eux, ainsi que leurs générations successives, eassent accompli religieusement la tâche imposée à l'un des leurs : mais Isaac eut un fils plusienes années après la mort de M. de Rennepont, Ce fils, Lévi Samuel, né en 4689. n'avant pas eu d'enfants de sa première femme, s'était remarié à l'âge de près de soixante ans, et en 1750, il ini était né un fils : David Samuel , le gardien de la maison do la ruo Saint-François, qui, en 1832 (époque de ce récit), était àgé de quatre-vingt-deux ans, et promettait de fonrair une carrière anssi avancée que son pére mort à quatre-vingt-treize ans ; disons enfin qu'Abel Samuel, le fûs que regrettait si amèrement Bethsabée, né en 1790, était mort sous le knout russe à l'âge de vingt-six ans. Cette humble génealogio établie, on comprendra faeilement que la longévité successive de ces trois membres de la famille Samuel, qui s'étaient perpétués comme gardiens de la maison murée, et reliaient ainsi le x1xº siècle au xvuº, avait singulièrement simplifié et facilité l'exécution des dernières volontés de M. de Rennepont, ce dernier avant d'ailleurs formellement déclaré à l'aïeul des Samuel qu'il désirait que la somme qu'il laissait ne fût augmentée quo par la seule capitalisation des intérêts à 5 p. 1/2, afin que cette fortune arrivât jusqu'à ses descendants pure de toute spéculation délovale. Les coreligionnaires do la famille Samuel, premiers inventeurs de la lettre de ehange, qui leur servit, au moyen age, à transporter mystérieusement des valeurs considérables d'un bout à l'autre du monde, à dissimuler leur fortune, à la mettre à l'abri de la rapacité de leurs ennemis; les juifs, disonsnous, avant fait presque seuls le commerce du change et de l'argent jusqu'à la fin du xym" siècle, aidérent beaucoup aux transactions secrètes et aux opérations financières de la famille Samuel, qui, jusqu'en 1820 environ, placa toujours ses valeurs, devenues progressivement immenses, dans les maisons de banque on dans les comptoirs israélites les plus riches de l'Europe. Cette manière d'agir, sure et occulte, avait permis au gardien actuel de la ruo Saint-François d'effectuer, à l'insu de tous , par simples dépôts ou par lettres de change, des placements énormes, car é'est surtout lors de sa gestion que la somme capitalisée avait acquis, par le seul fait de l'accumulation, un développement presque incalculable, son père, et surtout son grand-père, n'ayant eu, comparativement à lui, que peu de fonds à gérer. Quoiqu'il s'agit simplement de trouver successivement des placements assurés et immédiats, afin que l'argent ne restat pas pour ainsi dire un jour sans rapporter d'intérêt, il avait fallu une grande capacité finaneière pour arriver à ce résultat, surtout lorsqu'il fut question de cinquantaines de millions; cette capacité, le dernier Samuel, d'ailleurs instruit à l'école de son père, la déploya à un haut degré, ainsi que le démontreront des résultats prochainement cités.

Rien ne semble plus touchant, plus noble, plus respectable que la cou-

duie des membres de cette famille ismelle qui, solidaires de l'engagement de gratitude pis par un des lours, sovuem pendant des i longus samies, de gratitude pis par un des lours, sovuem pendant de si longus samies, avec untant de desintéressement que d'intelligence et de proluié, au tent qui, grace à cux, doit arriver purc et immense sux mains des descendants du bienfaiteur de leur sicul. Rice moit n'est plus bonable pour le present qui fait le dépôt et pour le juit qui le reçoit, que ce simple échange de parvies doméres, sams autre grantier qu'une confiance et une estim reite proques, lorsqu'il ségit d'un résultat qui ne doit se reproduire qu'au bout de cett cinqueste ains.

Après avoir relu attentivement son inventaire. Stanuel dit à sa femme : 
-è e sus certain de l'exactitude de mes additions; voolez-voos mainenant 
collationner sur le carnet que vous avez à la main l'éconocé des valueurs que 
je viens d'écrire sur ce registre; je m'assurerai en même temps que les 
titres sont classies par ordre dans ettle cassette, car je dois ce main remettre le tout au notaire, torqu'on ouvrira le testament. — Commencez, 
mos mai, je vous suis. « dit Bethashèn.

Samuel lut l'état suivant, vérifiant à mesure dans sa caisse.

monar. Résuné du compte des béritiers de N. de Remepont remis par David Samuel. Commente.

| P. P. Martiner, and R. de Samopouler, 2005, per Samo Samor, 2005, per Samo Samor, 2005, per Samo Samor, 2005, per Samo Samor, 2005, per Samor, |             | It is a second to the control of the | 20, NW0,000<br>23,373,000<br>9,300,000<br>3,343,600<br>9,420,600 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 23 ir par av ater.  1.300,000 Berius en 2 1/2 % beitandain  8 60 fr = 28.800,000 Berius 8 2 fr. 10 c. par Beriu des Pays fas.  Annainta en bilitat de banome, or el av-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,606,000                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212,175,000 | gred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 533,230<br>212,173,000                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Paris, le 12 février 1832.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |

Cest hier cela, r repri Sauuel après avoir vérifié les lettres renfermées dans la castet de cèdere, a l'reste en caine, f. la disposition des héritiers de la famille Itennepont, la somme de parx cart nocue munavas cent soitante et quinne mille france. El le vieillard regards as femme avec une expression de hén ligitime orgati. « Celà n'est pas recyable! » éveris Bethosbee, frappée de stupeur; ; je savais que d'innacases valeurs éclaient entre vos moiss; mais je n'avais jaunis er que cent cirupaute.



Bethsab:

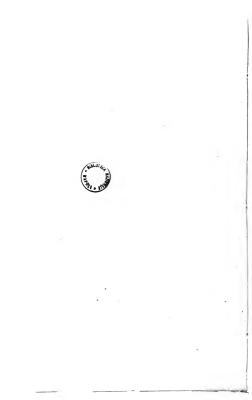

mille francs laissés il y a cent cinquante ans fussent la seule source de cette fortune incroyable. - Et c'est pourtant la seule, Bethsabée..., » reprit fièrement le vieillard. « Sans doute, mon grand-père, mon père et moi nous avons toujours mis autant de fidélité que d'exactitude dans la gestion de ces fonds : sans doute il nous a fallu beaucoup de sagacité dans le choix des placements à faire lors des temps de révolution et de erises commerciales : mais cela nons était faeile, grâce à nos relations d'affaires avec nos coreligionnaires de tous les pays; mais jamais ni moi ni les miens nous ne nous sommes permis de faire un placement, non pas usuraire... mais qui ne fût pas même un peu au-dessous du taux légal... Les ordres formels de M. de Rennepont, recueillis par mon grand-père, le voulaient ainsi, et il n'y a pas au monde de fortune plus pure que celle-ci... Sans ce désintéressement, et en profitant seulement de quelques ei reonstances favorables, ce chiffre de deux cent douze millions aurait peut-être de beaucoup augmenté. -- Est-ce possible? mon Dieu! - Rien de plus simple, Bethsabée... tout le monde sait qu'en quatorze ans un capital est doublé par la seule accumulation et composition de ses intérêts à einq pour cent; maintenant, réfléchissez qu'en eent einquante ans il y a dix fois quatorze ans... que ces cent cinquante premiers mille francs ont été ainsi doublés et martingalés; ce qui vous étonne vous paraîtra tout simple : en 1682, M. de Rennepont a confié à mon grand-père cent cinquante mille francs; eette somme, capitalisée ainsi que je vous l'ai dit, a dù produire en 1696, quatorze années après, trois cent mille francs. Ceux-et, doublés en 1710, ont produit six cent mille francs. Lors de la mort de mon grand-père, en 1719, la somme à faire valoir était déjà de près d'un million ; en 1724, elle aurait dù monter à douze cent mille francs; en 1738, à deux millions quatre cent mille francs; en 1752, deux ans après ma naissance, à quatre millions huit cent mille francs; en 1766. à neuf millions six cent mille francs; en 1780, à dix-neuf millions deux cent mille francs; en 1794, douze ans après la mort de mon père, à trentehuit millions quatre cent mille francs; en 1808, à soixante et seize millions huit cent mille francs; en 1822, à cent cinquante-trois millions six cent mille francs; et aujonrd'hui, en composant les intérêts de dix années, elle devrait être au moins de deux cent vingt-cinq millions environ. Mais des pertes, des non-valenrs et des frais inévitables, dont le compte est d'ailleurs iel rigoureusement établi, ont réduit cette somme à deux cent douze millions cent soixante et quinze mille francs, en valeurs renfermées dans cette caisse. - Maintenant, je vous comprends, mon ami, » reprit Bethsabée pensive; « mais quelle incroyable puissance que celle de l'accumulation! et que d'admirables choses on pourrait faire pour l'avenir avec de faibles ressources au temps présent! - Telle a été, sans doute, la pensée de M. de Rennepont; car, au dire de mon père, qui le tenait de mon aïeul, M. de Rennepont était un des plus grands esprits de son temps, « répondit Samnel en refermant la cassette de bois de cèdre, « -- Dieu veuille que ses deseendants soient dignes do cette fortuno de roi, et en fassent un noble emploi ! » dit Bethsabée en se levant.

Le jour était complétement venu, sept heures du matin sonnèrent. « Les maçons ne vont pas tarder à arriver, » dit Samuel en replacant la boite de echtre dans sa caisse de for, dissimulée derrière la vieille armoire de chêre.

Comme vons, Belhabbée, repril-il, je suis currieux et inquiet de vavoir
quels sont les descendants de N. de Rennepont qui vont se présenter lei...

Deux ou trois comps vigoureusement frappés avec le marteau de le l'épaisse porte cochère, retentirent dans la maison. L'aboiement des chiens
de gardo répondit à ce bruit.

Samuel dit à sa femme : « Ce sont sans doute les maçons que le notaire envoie avec un elerc; je vous en prie, réunissez tontes les elefs en trousseau avec leurs étiquettes; je vais revenir les prendre, »

Ce disant, Samuel descendit assez lestement l'escalier, malgré son âge. «apprecha de la porte, cuvrit predemment un guichet, et it trois maneuvres en costume de maçon, accompagnés d'un jenne bomme vêtu de noir. « Que vauler-vous, messieurs? « dite juif avant d'avarri sind se "sauverencere de l'identité de ces personnages. « — le viens de la part de malter Dumanni, botter « réposité le celt pour passais sons aprendent la maison. — C'est moi, monieur, « dit le juif, » veuilles jeter estte lettre dans la botte, je via la prendere. »

Le elerc fit ee que désirait Samuel, mais il haussa les épaules. Rien ne lui semblait plus ridicule que cette demande du soupconneux vieillard. Le gardien ouvrit la bolte, prit la lettre, alla à l'extrémité de la vonte afin de la lire au grand jour, compara soignousement la signature à celle d'une autre lettre du notaire qu'il prit dans la poehe de sa houppelande; puis, après ces précautions, ayant mis ses dogues à la chaine, il revint enfin ouvrir le battant de la porte au clerc et aux maçons. « Que diable! mon hrave homme, » dit le clerc en entrant, » il s'agirait d'ouvrir la porte d'un château fort qu'il n'y aurait pas plus de formalités... » Le juif s'inelina sans répondre. » Est-cc que vous êtes sourd, mon cher? » lui cria le clerc aux oreilles. » - Non , monsieur ,» dit Samuel en souriant doucement et faisant quelques pas en dehors de la voûte. » Il ajouta en montrant la maison : » Voici, monsieur, la porte maconnée qu'il faut dégager : il faudra anssi desceller le chàssis de fer et de plomh de la secondo croisée à droite. - Pourquoi ne pas ouvrir toutes les fenêtres? » demanda le clerc, « - Parce que tels sont les ordres que j'ai reçus comme gardien de cette demeure . monsleur. - Et qui vous les a donnés, ces ordres? - Mon père... monsieur, à qui son père les avait transmis de la part du maître de cette maison... Une fols que je n'en serai plus le gardien, qu'elle sera en possession de son nouveau propriétaire, celui-ci agira comme bon lui semblera. - A la bonne houre . » dit le clere assez surpris. Puis s'adressant aux macons, il aiouta : » Le reste vous regarde, mes braves, dégagez la porte et descellez les châssis de fer seulement de la seconde croisée à droite. » Pendant que les maçons se mettaient à l'ouvrage sous l'inspection du elere de notaire, une voiture s'arrêta devant la porte cochère, et Rodin, accompagné de Gabriel, entra dans la maison de la rue Saint-François.



# CHAPITRE RV.

1 bentie

Samuel vint ouvrir la porte à Gabriel et à Rodin, Ce dernier dit au juif ; « Vous étes, monièure, le gardien de cette maion? » Oni, monièure, reréponit Samuel. « » N. Tabbé Gabriel de Rennepont que voici, » dit. Redin en montane son compagnon, « et l'un des decendants de la fumilie de Rennepont. » Abt tant mieux, monièure, « dit presque involutairement le juif, frappé de Tangelique physionomie de Gabriel, car la noblesse et la sévrialé de l'aime du joune prêtre se l'issient dans son regard d'auchange et us son font pur et blanc, déjà couvrande de Jurarde de matryte.

Samuel reganlait Galeiel avec une curiosité remplie de bienveillance et d'intérêt; mais, sentant bientôt que cette contemplation silencieuse devenait embarrassante pour Gabriel, il lui dit « Le notaire, M. Tabbé, ne doit venir qu'à dix beures. « Gabriel le regardà d'un air aupris et répondit : Quel notaire... monsieur? — Le pêre d'Aigrigny vous expliquera ecci, » se hits de dire Rodin. Rt Sadressant à Samuel, il ajouta : Nous sommes ma peu en avance... Ne pourrison-sons pas attendre quelque part l'arrivée du notaire? — Si vous voulex vous donner la peine de venir chetz moi, « di Saunel, » je vais vous conduire... — le vous remerée, mondieur, et jàccupie., « répondit Rodin. » — Veuiller donc me nivre, mensieurs, » dit le visilland. Unedques momenta però, » le journe prêve et le accius, précéde de Samuel, « rairierent de la monte de pièces que ce d'erriere occupita annai au «— M. Tabblé d'Ajeriq dans inne des pièces que ce d'erriere occupita annai au « — M. Tabblé d'Ajerique, qui a servi de tatter a M. Galiriel, doit bientoir ve nir nous demander, » ajouts Rodin; « aurez-vous la bonté, monsieur, de l'inriendaire ici »... — Le p's manquerajes, noussieur, « di Sauned en sortant.

Le socius et Gabriel restèrent seuls. A la mansuétude adorable qui donnait habituellement aux beaux traits du missionnaire un charme si touchant. succèdait, à ce moment, une remarquable expression de tristesse, de résolution et de sévérité. Rodin, n'ayant pos vu Gabriel depuis quelques jours, était gravement préoccupé du changement qu'il remarquait en lui ; aussi l'avait-il observé silencieusement pendant le trajet de la rue des Postes à la rue Saint-François. Le jeune prêtre portait, comme d'habitude, une longue soutane noire qui faisait ressortir davantage encore la paleur transparente de son visage. Lorsque le juif fut sorti, il dit à Rodin d'une voix ferme : « M'amprendrez-vous enfin, monsieur, pourquoi, depuis plusieurs jours, il m'a été impossible de parler à Sa Révérence le père d'Aigrigny? pourquoi il a choisi cette maison pour m'accorder cet entretien? - Il m'est impossible de répondre à ces questions, » reprit froidement Rodin, » Sa Révèrence ne peut manquer d'arriver bientôt, elle vous entendra. Tout ce que je puis vous dire, c'est que notre révérend père a autant que vous cette entrevue à cœur : s'il a choisl cette maison pour cet entretien, c'est que vous avez un intérêt à vous trouver ici... Vous le savez bien,.. quoique vous ayez affecté quelque étonnement en entendant le gardien parler d'un notaire. » Ce disant, Rodin attacha un regard scrutateur et inquiet sur Gabriel, dont la figure n'exprima rien autre chose que la surprise, « -- Je ne vous comprends pas, » répondit-il à Rodin. « Quel intérêt puis-je avoir à me trouver iei, dans cette maison? - Encore une fois, il est impossible que vous ne le sachiez pas, » reprit Rodin observant toujours Gabriel avec attention. « - Je vous ai dit, monsieur, que je l'ignorais, » répondit celui-ci, presque blessé de l'insistance du socius, « - Et qu'est donc venue vous dire hier votre mère adoptive? Pourquoi vous êtes-vous permis de la recevoir sans l'autorisation du révérend père d'Aigrigny, ainsi que je l'ai appris ee matin? Ne vous a-t-elle pas entretenu de certains papiers de famille trouvés sur vous lorsqu'elle vous a recneilli? - Non, monsieur, » dit Gabriel, « A cette époque, ces papiers unt été remis au confessenr de ma mère adoptive; et, plus tard, ils ont passé entre les mains du révérend père d'Aigrigny. Pour la première fois, depuis bien longtemps, l'entenils parler de ces papiers. - Ainsi... vous prétendez que ce n'est pas à ce sujet que Françoise Baudoin est venue vous entretenir hier?» reprit opiniatrément Rodin en accentuant lentement ses paroles, « -- Voilà, monsienr, la seconde fois que vous semblez douter de ce que j'affirme, « dit doncement le jeune prêtre, réprimant un mouvement d'impatience. « Je vous assure que je dis la vérité. - Il ue sait rien, » pensa Rodin ; car il connaissait assez la sincérité de Gabriel pour conserver des lors le moindre doute après une déclaration aussi positive. « Je vous crois, » reprit le sorius. « Cette idée m'était venue en cherchant quelle raison assez grave avait pu vous faire transgresser les ordres du révérend père d'Aigrigny, au sujet de la retraite absolue qu'il vous avait ordonnée, retraite qui exclusit toute communication avec le debors... Bien plus, contre toutes les règles de notre maison, vous vous êtes permis de fermer votre porte, qui doit toujours rester ouverte ou entr'onverte, afin que la mutuelle surveillance qui nous est ordonnée entre nous puisse s'exercer plus facilement... Je ne m'étais expliqué vos fautes graves contre la discipline que par la nécessité d'une conversation très-importante avec votre mère adoptive. -C'est à un prêtre et non à son fils adoptif que madame Baudoin a désiré parier, » répondit gravement Gabriel, « et j'ai eru pouvoir l'entendre ; si j'ai fermé ma porte, c'est qu'il s'agissait d'une confession. - Et qu'avait done Françoise Baudoin de si pressant à vous confesser? - C'est ce que vous saurez tout à l'houre, lorsque je le dirai à Sa Révèrence, s'il lui plait que vous m'entendiez, » reprit Gabriel. Ces mots furent dits d'un ton si net par le missionnaire, qu'il s'ensuivit un assez long silence.

Rappelons au lecteur que Gabriel avait jusqu'alors été tenu par ses supérieurs dans la plus complète ignorance de la gravité des intérêts de famille qui réclamaient sa présence rue Saint-François, La veille, Françoise Baudoin, absorbée par sa douleur, n'avait pas songé à lui dire que les orphelines devaient aussi se trouver à ce même rendez-vous, et y eût-elle d'ailleurs songé, les recommandations expresses de Dagobert l'eussent empêchée de parler au jeune prêtre de cette circonstance. Gabriel ignorait donc absolument les liens de famille qui l'attachaient aux filles du maréchal Simon, à mademoiselle de Cardovillo, à M. Hardy, au prince Djalma et à Couchetout-Nu ; en un mot, si on lui eût alors révélé qu'il était l'héritier de M. Marius de Rennepont, il se scrait cru le seul descendant de cette famille. Pendant l'instant de silence qui succéda à son entretlen avec Rodin, Gabriel examinait à travers les fenètres du rez-de-chaussée les travaux des maçons occupés à dégager la porte des pierres qui la muraient. Cette première opération terminée, ils s'occupérent alors de desceller les barres de fer qui maintenaient une plaque de plomb sur la partie extérieure de la porte.

A ce moment, le père d'Aigrigny, conduit par Sanuel, entrait dans la chambre. Avant que Gabriel se fût retourné, Rodin ent le temps de dire tout bas au révérend père : «Il ne salt rien, et l'Indien n'est plus à craindre.»

Malgré son calme affecté, les traits du père d'Aigrigny étaient pales et contractès, comme ceux d'un joucur qui est sur le point de voir se décider une partie d'une importance terrible. Tout jusqu'alors favorisait les desseins de sa compagnie; mais il ne pensait pas sans effori aux quatre heures uni restaient encore pour attendre le terme fatal.

Gabriel s'étant retourné, le père d'Aigrigny lui dit, d'un tou affectueux et cordial, en s'approchant de lui le sourire aux l'evres et la main tendue : « Mon cher fils, il m'en a coûté beaucoup de vous avoir refusé jusqu'à ce moment l'entretien que vous désiriez depuis votre retour; il m'a été non moins petible de vons obliger à une retraite de quelques jours. Quoique je n'aie aucune explication à vous donner au sujet des choses que je vous ordonne, je veux hien vous dire que je n'ài agi ainsi que dans votre intèrêt. — le dois criver Votre Révérence, « répondit Gabriel en s'incliner.

Le jeune prêtre ressentait malgré lui une vague émotion de craînte ; car. jusqu'à son départ pour sa mission en Amérique, le père d'Aigrigny, entre les mains duquel il avait prété les vœux formidables qui le liaient irrévocablement à la société de Jésus, le père d'Aigrigny avait excreé sur lui une de ces influences effrayantes qui, ne procédant que par le despotisme, la compression et l'intimidation, brisent toutes les forces vives de l'àme, et la laissent inerte, tremblante et terrifiée. Les impressions de la première jeunesse sont ineffacables, et c'était la première fois, depuis son retour d'Amérique, que Gabriel se retrouvait avec le père d'Aigrigny; aussi, quoiqu'il ne sentit pas faillir la résolution qu'il avait prise, Gabriel regrettait de n'avoir pu, ainsi qu'il l'avait espéré, prendre de nouvelles forces dans un franc entretien avec Agricol et Dagobert. Le père d'Aigrigny connaissait trop les hommes pour n'avoir pas remarqué l'émotion du jeune prêtre et ne pas s'être rendu compte de ce qui la causait. Cette impression lui parut d'un favorable augure; il redoubla donc de séduction, de tendresse et d'aménité, se réservant, s'il le fallait, de prendre un autre masque. Il dit à Gabriel, en s'asseyant, pendant que celui-ci restait, ainsi que Rodin, respectneusement debout : « Vous désirez , mon cher fils , avoir un entretien très-important avec moi? - Oui, mon père, » dit Gabriel en baissant malgré lui les yeux devant l'éclatante et large prunelle grise de son supérieur. « - l'ai aussi, moi, des choses d'un grand intérêt à vous apprendre; écoutez-moi done d'abord... vous parlerez ensuite. - Je vous écoute, mon pére,.. - Il y a environ douze ans, mon cher fils, » dit affectueusement le père d'Aigrigny, « que le confesseur de votre mère adoptive, s'adressant à moi par l'intermédiaire de M. Rodin, appela mon attention sur vous en me pariant des progrès étonnants que vous faislez à l'école des Frères; l'appris en effet que votre excellente conduite, que votre earactère doux et modeste, votre intelligence précoce étaient dignes du plus tendre intérêt; de ce moment, on eut les yeux ouverts sur vous : an bout de queique temps, voyant que vous ne déméritiez pas, il me parut qu'il y avait autre chose en vous qu'un artisan ; on s'entendit avec votre mère adoptive, et par mes soins vons fûtes admis gratuitement dans l'une des écoles de notre compagnie : ainsi une charge de moins pesa sur l'excellente femme qui vous avait recueilli, et un enfant qui faisait déjà concevoir de hautes espérances recut par nos soins paternels tous les bienfaits d'une éducation religieuse... Cela n'est-il pas vrai, mon cher fils ? - Cela est vrai, mon père, » répondit Gabriel en baissant les yeux. « - A mesure que yous grandissiez. d'excellentes et rares vertus se développaient en vous : votre obéissance, votre douceur surtout étaient exemplaires ; vous faisiez de rapides progrès dans vos études. J'ignorais alors à quelle carrière vous voudriez vous livrer un jour. Mais j'étais toutefois certain que, dans toutes les conditions de votre vie, vous resteriez toujours un fils bien-aimé de l'Église. Je ne m'étais

pas trompé dans mes espérances, ou plutôt vous les avez, mon cher fils, de beaucoup dépassées. Apprenant par une confidence amicale que votre mère adoptive déstrait ardenment vuus voir eutrer dans les ordres, vous avez généreusement et religieusement répondu au désir de l'execliente femme à qui vous deviez tant... Mais comme le Seigneur est toujours juste dans ses récompenses, il a voulu que la plus touchante preuve de gratitude que vuus pussiez donner à votre mère adoptive vous fût en même temps divinement profitable, puisqu'elle vous faisait entrer parmi les membres militants de notre sainte Église. » A ees mots du père d'Aigrigny, Gabriel ne put retenir un mouvement en se rappelant les amères confidences de Françoise; mais il se contint pendant que Rodin, debout et accoudé à l'angle de la ebeminée, continuait de l'examiner avec une attention singulière et opiniatre. Le père d'Aigrigny reprit : « Je ne vous le eache pas, mon cher tils, votre résolution me combla de joie; je vis en vous une des futures lumières de l'Église et je fus jaloux de la voir briller au milieu de notre compagnie. Nos épreuves, si difficiles, si pénibles, si nombreuses, vous les avez courageusement subjes : vous avez été jugé digne de nous appartenir. et après avoir prété entre mes mains un serment irrévocable et sacré qui vous attache à jamais à notre compagnie pour la plus grande gtoire du Seigneur, vuus avez désiré répondre à l'appel de notre saint-père aux àmes de bonne volonté, et aller précher ', comme missionnaire, la foi catholique ebez les barbares. Quoiqu'il nous fût pénible de nous séparer de notre cher fils, nous dûmes accèder à des désirs si pieux : vous êtes parti humble missionnaire, vous nous êtes revenu glorieux martyr, et nous nous enorgueillissons à juste titre de vous compter parmi nous. Ce rapide exposé du passé étalt nécessaire, mou cher fils, pour arriver à ce qui suit; car il s'agit, si la chose était possible... de resserrer davantage encore les liens qui vous attachent à nous. Écoutez-moi donc bien, mon cher fils, eeci est confidentiel et d'une haute importance, non-seulement pour vous, mais encore pour notre compagnie... - Alors... mon père..., » s'écria vivement Gabriel en interrompant le père d'Aigrigny, « je ne puis pas,... ie ne dois pas vous entendre! » Et le jeune prêtre devint pâle; on vit, à l'altération de ses traits, qu'un violent combat se livrait en lui; mais reprenant bientôt sa résolution première, il releva le front, et, jetant un regard assuré sur le père d'Aigrigny et sur Rodin, qui se regardaient muets de surprise, il reprit : « Je vous le répète, mon père, s'il s'agit de choses coufidentielles sur la compagnie... il m'est impossible de vous entendre. --En vérité, mon eber fils, vous me causez un étonnement profond. Qu'avezvous? mon Dieu!... Vos traits sont altérés, votre émotiou est visible... Voyons... parlez... sans erainte... Pourquoi ne pouvez vous pas m'entendre davantage? - Je ne puis vous le dire, mon père, avant... de vous avoir, moi aussi, rapidement exposé le passé... trl qu'il m'a été donné de le juger depuis quelque temps... Vous comprendrez alors, mon père, que je n'ai plus droit à vos confidences, car bientôt un abime va nous séparer sans doute...>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les jésuites reconnissent au seul endroit des missions l'initiative du pape sur leur compagnie.

A ces mots de Gabriel, il set impossible de peindre le regard que Rodin et le prier d'Aigriny c'hampérent rapidement ; le acciae commença de ronger ses ongles en attachant son ceil de repitle irrité sur Gabriel; le père d'Aigriny devint livide; son front se couvrit d'une sueur froide. Il se demandul avec épouvante al, an amoment de toucher au but, l'Obstacle viendrait de Gabriel, en faveur de qui tous les obstacles avaient dé écartés. Cette renées étut désespérante l'ouvrants le révérend père se continu

admirablement, resta calme, et répondit avec une affectueuse onction : « li m'est impossible de croire, mon cher fils, que vous et moi soyons jamais séparés par un abime... si ce n'est par l'abime de douleur que me causerait quelque grave atteinte portée à votre salut ;... mais... parlez... je vous écoute... - Il y a, en effet, douze ans, mon père, » reprit Gabriel d'une voix ferme, et en s'animant peu à peu, « que, par vos soins, je suis entré dans un collège de la compagnie de Jésus... J'y entrai aimant, loval et confiant... Comment a-t-on encourage tout d'abord ces précieux instincts de l'enfance?... Le voici... Le jour de mou arrivée, le supérieur me dit en me désignant deux enfants un peu plus âgés que moi : « Voitá les com-« pagnens que vous préférerez; vous vous promènerez toujours tous trois « ensemble ; la règle de la maison défend tout entretien à deux personnes ; - la règlo veut aussi que vous écoutiez attentivement ce que diront vos « compagnons, afin de pouvoir me le rapporter, car ces chers enfants peu-« vent avoir, à leur insu, des pensées mauvaises, ou projeter de commettre « des fautes; or, si vous aimez vos camarades, il faut m'avertir de leurs « fâcheuses tendances, afin que mes remontrances paternelles leur épar-« gnent la punition en prévenant les fautes ;... il vaut mieux prévenir le « mai que de le punir. » - Tels sont, en effet, mon cher fils, » dit le père d'Aigrigny, « la règle de nos maisons et le langage que l'on tient à tous les élèves qui s'y présentent. - Je le sais, mon père..., » répondit Gabriel avec amertume; « aussi , trois jours après , pauvre enfant soumis et crédule , j'épiais nalvement mes camarades, écoutaut, retenant leurs entretieus, et allant les rapporter au supérieur qui me félicitait de mon zèle... Ce que l'on me faisait faire était indigne... et pourtant, Dieu le sait, je croyais accomplir un devoir charitable ; l'étais heureux d'obéir aux ordres d'un supérieur que je respectais, et dont j'écoutais, dans ma foi enfantine, les paroles comme j'aurais écouté celles de Dicu... Plus tard... un jour que je m'élais rendu coupable d'une infraction à la règle de la maison, le supérieur me dit : « Mon enfant, vous avez mérité une punition sévère ; mais « elle vous sera remise si vous parvenez à surprendre un de vos camarades - dans la même faute que vous avez commise 1,... » Et de peur que, malgré ma foi et mon obéissance aveugles, cet encouragement à la délation basée sur l'intérêt personnel ne me parût odieux , le supérieur ajouta : « Je vous - parle, mon enfant, dans l'interet du salut de votre camarade : car s'il échap-

<sup>-</sup> just à la punition, il s'hubiturent au mal par l'impanité; or, en le surprenant en faute et en attirant sur lui un chitiment solutaire, vous aurez l'Ces obligations d'esplonagge et ces abominables incitations à la délation sont la base de l'éducation dounée pur les révérents aires.

« donc le double avantage d'aider à son salut, et de vous soustroire, vous, « à une punition méritée, mais dont votre zèle envers le prochaiu vous gagnera « la rémission.» - Sans doute, » reprit le père d'Aigrigny de plus en plus effrayé du langage de Gabriel, « et en vérité, mon cher fils, tout eeci est conforme à la règle suivie dans nos collèges et aux habitudes des personnes de notre companagnie, out se dénoncent mutuellement sans préjudice de L'AMOUR ET DE LA CHARITÉ RÉCIPROQUES, ET POUR LEUR PLUS GRAND AVANCEMENT SPIRITUEL, SURTOUT QUAND LE SUPÉRIEUR L'A ORDONNÉ OU DEMANGÉ POUR LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU 1. - Je le sais..., » s'écria Gabriel. « je le sais ; c'est au nom de ce qu'il y a de plus saint et de plus sacré parmi les hommes, qu'ainsi l'on m'encourageait au mal. - Mon cher fils, » dit le père d'Aigrigny en tâchant de eacher sous une apparence de dignité blessée sa terreur secréte et croissante, « de vous à moi... ces paroles sont au moins étranges. « A ce moment, Rodin, quittant la cheminée où il s'était accoudé, commença de se promener de long en large dans la chambre, d'un air méditatif, sans discontinuer de ronger ses ongles. « Il m'est cruel, » ajouta le père d'Aigrigny, « d'être obligé de vous rappeler, mon cher fils, que vous nous devez l'éducation que vous avez recue. - Tels étaient ses fruits, mon père, « reprit Gabriel. « Jusqu'alors... j'avais épié les autres enfants avec une sorte de désintéressement... mais les ordres du supérieur m'avalent fait faire un pas de plus dans cette voie indigne... J'étais devenu délateur pour échapper à une punition méritée... Et telles étaient ma foi. mon humilité, ma confiance, que je m'accoutumai à remplir avec innocence et candeur un rôle doublement odieux ; une fois, cependant, je l'avoue, tourmenté par de vagues scrupules, derniers élans des aspirations généreuses qu'on étouffait en moi, je me demandai si le but charitable et religieux que l'on attribuait à ces délations, à cet espionnage continuel, suffisait pour m'absoudre; je fis part de mes craintes au supérieur; il me répondit que je n'avais pas à discerner, mais à obéir, et qu'à lui seul appartenait la responsabilité de mes actes. - Continuez, mon cher fils, « dit le père d'Aigrigny, cédant malgré lui à un profond accablement; « hélas! j'avais raison de vouloir m'opposer à votre voyage en Amérique. - Et la Providence a vontu que ce fût dans ce pays neuf, fécond et libre, qu'éclairé par un basard singulier sur le présent et sur le passé, mes yeux se soient eufin ouverts, » s'écria Gabriel, « Qui, c'est en Amérique que, sortant de la sombre maison où j'avais passé tant d'années de ma jeunesse, et me trouvant pour la première fois face à face avec la majesté divine, au milieu des immenses soljtudes que je parcourais... c'est là qu'accablé devant tant de magnificence et tant de grandeur, j'ai fait scrment... » Mais Gabriel, s'interrompant, reprit: « Tout à l'heure, mon père, je m'expliquerai sur ce serment; mals croyez-moi . » ajouta le missionnaire avec un accent profondément douloureux, « ce fut un jour bien fatal, bien funeste, que celui où j'ai dù redouter et accuser ce que j'avais béni et vénéré pendant si longtemps... Oh! je vous l'assure, mon père..., « ajonta Gabriel les yeux humides, « ce n'est pas sur

<sup>1</sup> Tout ceci est textuellement extrait des Constitutions des Jáseppes, Examen général. T. II, page 29. (Édit. Paulin, 1845.)

uois scal qu'alors jai pleure. — Je connais la bonté de votre coure, naucher fiss..., respir le pier d'Aigriginy, renaissant à une leure d'espire en voyant l'émission de Gabriel, » je crains que vous n'ayez été égarie mais confice-sous à nou comme à von pères spirituries, « 1, je l'expère, nous rafférantisses votre foi malheureusement ébranilee, nous dissiperous les techers qui sont venues observér votre vou... car, habit aimon cher fisdente les productions de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de des de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de l'espire de de l'espire de de l'espire de de l'espire de l'espir

Gabriel était de plus en plus pâle et ému ; il lui fallait un grand courage pour parler ainsi qu'il parlait, car, depuis son voyage en Amérique, il avait appris à connaître le redoutable pouvoir de la compagnie ; mais cette révélation du passé, envisagée au point de vue d'un présent plus éclairé, étant nour le ieune prêtre l'excuse ou plutôt la cause de la détermination ou'il venaît signifier à son supérieur, il voulait loyalement exposer toute chose, malgré le danger qu'il affrontait scienment. Il continua donc d'une voix altérée: « Vous le savez, mon père, la fin de mon cufance, cet heureux age de franchise et de joie innocente, affectueuse, se passa dans une atmosphère de crainte, de compression et de soupconneux espionnage. Comment, hélas! aurais-ic pu me laisser aller au moindre mouvement de confiance et d'abandon, lorsqu'on me recommandait à chaque instant d'éviter les regards de celni qui me parlait, afin de mieux cacher l'impression qu'il ponvait me causer par ses paroles, de dissimuler tout ce que je ressentais, de tout observer, tout écouter autour de moi? J'atteignis ainsi l'âge de quinze ans ; peu à peu les très-rares visites que l'on permettait de me rendre, mais toujours en présence de l'un de nos pères, à ma mère adoptive et à mon frère, furent supprimées, dans le hut de fermer complétement mon cœur à toutes les émotions douces et tendres. Morne, craintif, au fond de cette grande maison triste, silencieuse, glacée, je sentis que l'on m'isolait de plus en plus du monde affectueux et libre ; mon temps se partaggait entre des études mutilées, sans ensemble, sans portée, et de nombreuses heures de pratiques minutieuses et d'exercices dévotieux. Mais. ie vous le demande, mon père, cherchait-on jamais à échauffer nos jeunes àmes par des paroles empreintes de tendresse et d'amour évangélique?... liclas! non... A ces mots adorables du divin Sauveur : Aimez-vous les uns les autres, on semblait avoir substitué ceux-ci : Défiez-rous les uns des autres... Enfin, mon père, nous disait-on jamais un mot de la patric on de la liberté? Non... oh! non, car ees mots-là font battre le cœur, et il ne faut pas que le cœur batte... A nos heures d'étude et de pratique, succédaient, pour unique distraction, quelques promenades à trois... jamais à deux , parce qu'à trois la délation mutuelle est plus praticable 1, et parce qu'à deux l'intimité s'établissant plus facilement, il pourrait se nouer de

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La rigueur de cette disposition est telle dans les colléges de jésuites, que si trois élères se promèneul ensemble, et que l'un des trois quitte un instant ses camarades, les deux autres sont obligés de s'éloigner l'un de l'autre, hors de portie de roix, jusqu'au retour du troisième.

ces amitiés saintes, généreuses, qui feraient encore battre le cœur, et il ne faut pas que le eœur batte... Aussi, à force de le comprimer, est-il arrivé un jour où je n'ai plus senti; depuis six mois, je n'avais vu ni mon frère ni ma mère adoptive;... ils vinrent au collège... Quelques années auparavant, je les aurais aceneillis avec des élans de joie mélés de Jarmes... Cette fois, mes yeux restèrent secs, mon eœur froid; ma mère et mon frère me quittèrent éplorés; l'aspect de cette douleur pourtant me frappa... j'eus alors conscience et horreur de cette insensibilité glaciale qui m'avait gagné depuis que j'habitais cette tombe. Épouvanté, je voulus en sortir pendant que j'en avais encore la force... Alors je vous parlai, mon père, du choix d'un état... car pendant ces quelques moments de réveil, il m'avait semblé entendre bruire au loin la vie active et féconde , la vie laborieuse et libre, la vie d'affection, de famille... Oh! comme alors je sentais le besoin de mouvement, de liberté, d'émotions nobles et chaleureuses! là j'aurais du moins retrouvé la vie de l'âme qui me fuyait... Je vous le dis , mon père... en embrassant vos genoux que j'inondais de larmes, la vie d'artisan ou de soldat, tout m'eût convenu... Ce fut alors que vous m'apprites que ma mère adeptive, à qui je devais la vie, car elle m'avait trouvé monrant de misère... car, pauvre elle-même, elle m'avait donné la moitié du pain de son enfant... admirable sacrifice pour une mére... ce fut alors , « reprit Gabriel en hésitant et en baissant les yeux, car il était de ces nobles natures qui rougissent et se sentent honteux des infamies dont ils sont victimes, «ce fut alors, mon père, « reprit Gabriel après une nouvelle hésitation, « que vous m'avez appris que ma mère adoptive n'avait qu'un but, qu'un désir, celui... - Celui de vous voir entrer dans les ordres, mon cher fils, » reprit le père d'Aigrigny, « puisque cette picuse et parfaite créature espérait qu'en faisant votre salut vous assuriez le sicn ;... mais elle n'osait vous avouer sa pensée, eraignant que vous ne vissiez un désir intéressé dans... -- Assez... mon père, » dit Gabriel interrompant le père d'Aigrigny avec un mouvement d'indignation involontaire, « il m'est pénible de vous entendre affirmer une erreur ; Francoise Baudoin n'a jamais eu cette pensée... --- Mon cher fils , vous étes bien prompt dans vos jugements, » reprit doueement le père d'Aigrigny; « je vous dis , moi , que telle a été la seule et unique pensée de votre mère adoptive... - Ilier, mon père, elle m'a tout dit. Elle et moi avons étémutuellement trompés. - Ainsi, mon cher fils, « dit sévèrement le père d'Aigrigny à Gabriel, « vous mettez la parole de votre mère adoptive audessus de la mienne?... - Épargnez-moi une réponse pénible pour vons et pour moi, mon père,... » dit Gabriel en baissant les veux, « -- Me direzvous maintenant, » reprit le père d'Aigrigny avec anxiété, « ce que vous prétendez me... » Le révérend père ne put achever. Samuel entra et dit : « - Un homme d'un certain âge demande à parler à M. Rodin. - C'est mol, monsieur, je vous remercie, » répondit le socius assez surpris. Puis avant de rejoindre le juif, il remit au père d'Aigrigny quelques mots écrits au crayon sur un des feuillets de son portefeuille.

Rodin sortit fort inquiet de savoir qui pouvait venir le chereher rue Saint-François. Le père d'Aigrigny et Gabriel restèrent seuls.



# SPARITOR ZVI.

Rupter

Le pier d'Agrigor, plongé dans une angoisse mortelle, avait pris auchinaisement le bilité de Roffin, le tennat à la main sans songer à l'auvrir, i per prévierne pier se demundait avec effort quelle condusion Gabriel allaitidesner à se refrectionables sur le possé ; il n'abasit répondre à se reprechetation de la companie de l'avec à l'avec de l'avec de l'avec de l'avec de constitution de la compagnie de l'avec de plus, le révérond pére avait eu soin d'obtenir de lui, en favern de l'order, une renouciation expresse à tout les bleves qui pourrieule tail evereil un just ruis le commencement de cet cartetien semblait annoncer une si grave modification dans la vaix voujele pierce le lens qui l'attabelent s'elect dans ce ces, il s'écult lécolement tenu à resuplir aucun de ses engagements 1. La donation était annulée de fait, et au moment d'être si heureusement réalisées, par la possession de l'immense fortune de la famille de Rennepont , les espérances du père d'Aigrigny se trouvaient complétement et à jamais ruinées. De toutes les perplexités par lesquelles le révérend père avait passé depuis quelque temps au sujet de cet héritage, aucune n'avait été plus Imprévue, plus terrible, Craignant d'interrompre ou d'interroger Gabriel, le père d'Aigrigny attendit, avec une terreur muette, le dénoument de cette conversation insqu'alors si menaçante. Le missionnaire reprit : « Il est de mon devoir , mon père, de continuer cet exposé de ma vie passée, jusqu'au moment de mon départ pour l'Amérique ; vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je m'impose eette obligation. » Le père d'Aigrigny lui fit signe de parler. « Une fois instruit du préteudu vœu de ma mère adoptive, je me résignai ;... quoi qu'il m'en coutat... je sortis de la triste maison... où j'avais passé une partie de mon enfance et de ma première jeunesse, pour entrer dans l'un des séminaires de la compagnie. Ma résolution n'était pas dictée par une irrésistible vocation religieuse... mais par le désir d'acquitter une dette saerée envers ma mère adoptive. Cependant, le véritable esprit de la religion du Christ est si vivifiant, que je me sentis ranimé, réchauffé à l'idée de pratiquer les adorables enseignements du divin Sauveur. Dans ma pensée, au lieu de ressembler au collège où l'avais jusqu'alors vécu dans une compression rigourense, un séminaire était un lieu béni, où tout ce qu'il y a de pur, de chaleureux dans la fraternité évangélique était appliqué à la vie commune ; où, par l'exemple, on préchait incessamment l'ardent amour de l'humanité, les douceurs ineffables de la commisération et de la tolérance ; où l'on interprétait l'immortelle parole du Christ dans son sens le plus large, le plus fécond ; où l'on se préparait enfin, par l'expansion habituelle des sentiments les plus généreux, à ce magnifique apostolat d'attendrir les riches et les heureux sur les angoisses et les souffrances de leurs frères, en leur dévoilant les miséres affreuses de l'humanité... Morale sublime et sainte à laquelle nul ne résiste lorsqu'on la préche les yeux remplis de Jarmes, le cœur débordant de tendresse et de charité! » En prononcant ces derniers mots avec une émotion profonde, les yeux de Gabriel devinrent humides; sa figure resplendit d'une angélique beauté. « - Tel est en effet, mon cher fils , l'esprit du christianisme ; mais il faut surtout en étudier et en expliquer la lettre,» répondit froidement le père d'Aigrigny. « C'est à cette étude que sont spécialement destinés les séminaires de notre compagnie. L'interprétation de la lettre est une œuvre d'analyse, de discipline, de soumission, et non une œuvre de eœur et de sentiment... - Je ne m'en apereus que trop, mon père... A mon entrée dans cette nouvelle maison... je vis , hélas ! mes espérances décues; un moment dilaté, mon eœur se resserra; au lieu de ce fover de vie, d'affection et de jeunesse, que j'avais rêvé, je retrouvai dans ce séminaire, silencieux et glacé, la même compression de tout élan

Les statuts portent formellement que la compagnie pent expulser de son sein les membres qui lui paraissent inutiles ou dangereux; mais il n'est pas permis à un membre derempre les litens qui l'attachent à la compagnie, si elle-ci evoit de son intérê de le conserve

généreux, la même discipline inexorable, le même système de délation mutnelle, la même défiance, les mêmes obstacles invincibles à toute liaison d'amitié... Aussi l'ardeur qui avait un instant réchauffé mon âme s'affaiblit : je retombai peu à peu dans les habitudes d'une vie inerte, passive, machinale, qu'une impitovable autorité réglait avec une précision mécanique, de même que l'on règle le mouvement inanimé d'une horloge. - C'est que l'ordre, la soumission, la régularité sont les premiers fondements de notre compagnie, mon cher fils. - Hélas! mon père, c'était la mort et non la vie que l'on régularisait ainsi ; au milieu de cet anéantissement de tout principe généreux, je me livrai aux études de scolastique et de théologie. Études sombres et sinistres, seience cauteleuse, menaçante on hostile, ani, toujours, éveille des idées de péril, de lutte, de guerre, et iamais des idées de paix, de progrès et de liberté. - La théologie, mon cher fils. » dit sévèrement le père d'Aigrigny, « est à la fois une cuirasse et une épée; une cuirasse pour défendre et couvrir le dogme catholique, une épée pour attaquer l'hérésie. - Pourtant, mon père, le Christ et ses apôtres ignoraient eette seience ténébreuse, et à leurs simples et touehantes paroles les hommes se régénéraient , la liberté succédait à l'esclavage... L'Évangile, ec code divin, ne suffit-il pas pour enseigner aux hommes à s'aimer?... Mais, hélas! loin de nous faire entendre ee langage, on nous entretenait trop souvent de guerres de religion, nombrant les flots de sang qu'il avait fallu verser pour être agréable au Seigneur et nover l'hérésie. Ces terribles enseignements rendaient notre vie plus triste encore. A mesure que nous approchions du terme de l'adolescence, nos relations de semigaire prenaient un caractère d'amertume, de jalousie et de soupcon toujours croissant. Les habitudes de délation, s'appliquant à des sujets plus sérieux, engendraient des haines sourdes, des ressentiments profonds. Je n'étais ni meilleur ni plus méchant que les autres ; tous rompus depuis des années au joug de fer de l'ohéissance passive, déshabitués de tout examen, de tout libre arbitre, humbles et tremblants devant nos supérieurs, nous offrions tous la même empreinte pâle, morne et effaeée... Enfin je pris les ordres : une fois prêtre, vous m'avez convié, mon père, à entrer dans la compagnie de Jésus, on plutôt je me suis trouvé insensiblement, presque à mon insu, amené à cette détermination... Comment? je l'ignore... depuis si longteurps ma volonté ne m'appartenait plus. Je subis toutes les épreuves ;... la plus terrible fut décisive ;... pendant plusieurs mois j'ai véeu dans le silence de ma cellule, pratiquant avec résignation l'exercice étrange et machinal que vots m'aviez ordonné, mon père. Excepté Votre Révérence, personne ne s'approchait de moi pendant ce long espace de temps; aucune voix humaine, si ce n'est la vôtre, ne frappait uon oreille ;... la nuit quelquefois j'épronvais de vagues terreurs :... mon esprit, affaibli par le jeune, par les austérités, par la solitude, était alors frappé de visions effrayantes; d'autres fois, au contraire, j'éprouvais un accablement rempli d'une sorte de quiétude, en songeant que prononcer mes vœux, e'était me délivrer à jamais du fardeau de la volonté et de la pensée... Alors je m'abandonnais à une insurmoutable torpeur, ainsi que ces malheureux qui, surpris dans les neiges, cédent à l'engourdissement d'un froid homicide... J'attendais le moment fatal...

Enfin, selon que le voulait la discipline, mon père, étouffant dans mon agonie 1, je hàtais le moment d'accomplir le dernier acte de ma volonté expirante : le vœu de renoncer à l'exercice de ma volonté... - Rappelez-vous, mon cher fils, » reprit le père d'Aigrigny, pâle et torturé par des angoisses croissantes, « rappelez-vous que la veille du jour fixé pour la prononciation de vos vœux, je vous ai offert, selon la règle de notre compagnie, de renoncer à être des nôtres, vous laissant complétement libre, car nous n'acceptons que des vocations volontaires. -- Il est vral, mon père, » répondit Gabriel avec une douloureuse amertume, « lorsque, épuisé, brisé par trois mois de solitude et d'épreuves, j'étais anéanti... incapable de faire un mouvement, vous avez ouvert la porte de ma cellule... en me disant ; « Si vous le voulez, levez-vous... marchez... vous êtes librc... » Hélas! les forces me manquaient; le seul désir de mon âme inerte, et depuis si longtemps paralysée, c'était le repos du sépulcre... aussi je prononçai des vœux irrévocables, et je retombai entre vos mains, comme un cadavre... - Et jusqu'à présent, mon cher fils, vous n'aviez jamais failli à cette obéissance de cadavre... ainsi que l'a dit, en effet, notre glorieux fondateur... parce que plus cette obéissance est absolue, plus elle est méritoire... »

Après un moment de silence, Gabriel reprit : « Vous m'aviez tonjours caché, mon père, les véritables fins de la compagnie dans laquello j'entrais... L'abandon complet de ma volonté que je remettais à mes supérieurs, m'était demandé au nom de la plus grande gloire de Dieu;... sues vœux prononcés, je ne devais être entre vos majos qu'un instrument docile, obéissant; mais je devais être employé, me disiez-vous, à une œuvre sainte, belle et grande... Je vous crus, mon père;... comment ne pas vous croire?... l'attendis :... uu événement funeste vint changer ma destinée... une maladie douloureuse, causée par... -- Mon fils, » s'écria le père d'Aigrigny en interrompant Gabriel, « il est inutile de rappeler ces circonstances. --- Pardonnez-moi, mon père, je dois tout vous rappeler ;... j'ai le droit d'être entendu ;... je ne veux passer sous silence aucun des faits qui m'ont dicté la résolution inmuable que j'ai à vous annoncer. - Parlez donc, mon fils, » dit le père d'Aigrigny en fronçant les sourcils, et paraissant effrayé de ce qu'allait dire le jeune prêtre, dont les joues, jusqu'alors pâles, se couvrirent d'une vive rongeur. « - Six mois avant mon départ pour l'Amérique, » reprit Gabriel en baissant les yeux, « vous m'avez prévenu que vous me destiniez à la confession... et, pour me préparer à ce saint ministère... vous m'avez remis un livre... » Gabriel hésita de nouveau. Sa rougeur augmenta. Le père d'Aigrigny contint à peiue un mouvement d'impatience et de colère, « Vous m'avez remis un livre, » reprit le jeune prêtre en faisant un effort sur lui-même, «un livre contenant les questions qu'un confesseur peut adresser aux jeunes garcons... aux jeunes filles... et aux femmes mariées... lorsqu'ils se présentent au tribunal de la pénitonec... Mon Dieu !» ajouta Gabriel en tressaillant à ce souvenir, « je n'oublierai jamais ce moment terrible... C'était le soir... Je me retirai dans ma chambre... em-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette expression est textuelle... Il est expressement recommandé par la constitution d'attendre ce moment décisif de l'épreuve pour hiter la pronouciation des vœux.

portant ce livre, composé, m'aviez-vous dit, par un de nos pères, et complété par un saint évêque 1. Plein de respect, de confiance et de foi... j'ouvris ces pages... D'abord je ne compris pas... Puis enfin... je compris... Alors je fns saisi de honte et d'horreur, frappé de stupeur; à peine j'eus la force de fermer d'une main tremblante cet abouinable livre... et ie eourns chez vous, mon père... n'accuser d'avoir involontairement jeté les veux sur ces pages sans nom... que, par erreur, vous aviez mises entre mes mains, -Rappelez-vous aussi, mon cher fils, « dit gravement le père d'Aigrigny, « que je calmai vos scrupules ; je vous dis qu'un prêtre, destiné à tout entendre sous le sceau de la confession, devait tout connaître, tout savoir et pouvoir tout apprécier:... que notre compagnie imposait la lecture de ce Compendium, comme ouvrage classique, aux icunes diacres, aux séminaristes et aux jeunes prêtres qui se destinaient à la confession... - Je vous crus, mon père : l'babitude de l'obéissance inerte était si puissante en mol, la discipline m'avait tellement déshabilué de tout examen, que, malgré mon horreur, que je me reprochais comme une faute grave en me rappelant vos paroles, je remportai le livre dans ma chambre et je lus... Oh! mon père... quelle effrayante révélation de ce que la luxure a de plus criminel, de plus désordonné dans ses raffinements! Et l'étais dans la vigueur de l'age... et jusqu'alors mon ignorauce et le secours de Dieu m'avaient seuls soutenu dans des luttes cruelles contre les sens... Oh! quelle nuit! quelle nuit!... A mesure qu'au milieu du profond silence de ma solitude, j'épetais, en frissonnant de confusion et de frayeur, ce catéchisme de débanches monstrucuses, (noules, inconnues... à mesure que ces tableaux obseéues, d'une effroyable lubricité, s'offraient à mon imagination jusqu'alors chaste et pure... vous le savez, mon Dicu! il me semblait sentir ma raison s'affaiblir. Qui... Et elle s'égara tout à fait... car bientôt ic voulus fuir ce livre infernal, et je ne sais quel épouvantable attrait, quelle curiosité dévorante me retcuait haletant, éperdu devant ces pages infames... je me sentais

Il nous est impossible, par respect pour les lecteurs de cet ouvrage, de donner, même en latin, une idée de ce livre infime. Voiri comment en porle M. Geoin, dans son courageux et excellent ou rage Des Jésuites et de l'Uniceratée:

J'épouve un grand embatras en commençant ce chapitre; il s'agit de faire connaître un

livre qu'il est impossible de traduire, difficile de citer textuellement, car ce latin brave l'honnéteté avec trop d'effronterie. En tous ens, j'invoque l'indulgence du lecteur; je lui promets, en retour, de lui jeargure nutuant d'obséculiés que je pourrai.

Plus Ioin, à propos des questions imposées par le Compendium, M. Genin aécrio avec une généreuse indiguation :

• Quels sont done les entretirus qui se passent au fond du confessionnal entre le prêtre et

une femme mariée?... Je renouce à parter du reste, » Eufin, l'auteur des Découvertes d'un Böblophile, après avoir cité textuellement un groud

nombre de possegue de rei horritée calcideium, dit : Ma plane se réale à repositer par supécentr rette coryclopédie de toutes les terpisoles. Ni comme un remord sui mé journaise d'unive de à lais. Ni le une me dire que je ni fi in lique que pois que toute par sei terribrié poisse. El reposite de la marcha qui ne ressore, laux l'Eglie de Four-Aris, d'uprès l'elleve stanisles d'elle prêtee, pale se notes grand, quant d'is piule d'ever-qu'elle urandée et prompt, plus li et effence. La sinéeté de la marche ne pout être ou danger sons que la vrieir débet su lot et en four-entendre par la direct de la marche ne pout être ou danger sons que la vrieir d'elle et nois et en four-entendre par la direct de la marche ne pout être ou danger sons que la vrieir d'elle en la cet en four-entendre par la vrieir d'elle en la vete et s'aux entendre de la marche ne pout être ou danger sons que la vrieir d'elle en la vete et s'aux entendre pour la vrieir d'elle en la vete et s'aux entendre par la vete de la marche en pout être ou danger sons que la vrieir d'elle en la vete et s'aux entendre par la vete de la marche en pout être ou danger sons que la vrieir d'elle en la vete et s'aux entendre de la marche en pout être ou danger sons que la vrieir d'elle en la vete et s'aux entendre d'elle en la vete d'elle en la vete d'elle en la veter d'elle en la

mourir de confusion, de honte; et malgré moi mes joues s'enflammaient; une ardeur corrosive eirculait dans mes veines;... alors de redoutables hallucinations vinrent achever mon égarement... il mo sembla voir des fantômes lascifs sortir de ce livre maudit... et je perdis connaissance en cherchant à fuir leurs brûlantes étreintes. - Vous parlez de ce livre en termes blamables, » dit sévérement le père d'Aigrigny ; « vous avez été victime de votre imagination trop vive; c'est à elle que vous devez attribuer cette impression funeste, produite par un livre excellent et irréprochable dans sa spécialité . autorisé d'ailleurs par l'Église. - Ainsi, mon père, » répondit Gabriel avec une profonde amertume, « je n'ai pas le droit de me plaindre de ce que ma pensée, jusqu'alors innocente et vierge, a été depuis à jamais souillée par des monstruosités que je n'aurais jamais sonpçonnées? car je doute que ceux qui sont coupables do se livrer à ces horreurs. viennent en demander la rémission au prêtre. - Ce sont là des questions que vons n'êtes pas apte à juger, » répondit brusquement le père d'Aigrigny. « - Je n'en parlerai plus, mon père, » dit Gabriel. Et il reprit : « Une longue maladie succéda à cette nuit terrible; plusieurs fois, me dit-on, l'on craignit que ma raison ne a'égarât. Lorsque je revins... le passé m'apparut comme nn songe pénible... Vous me dites alors, mon père, que je n'étais pas encore mur pour certaines fonctions... Ce fut alors que jo vous demandai avec instance de partir pour les missions d'Amérique,.. Après avoir longtemps repoussé ma priére, vous avez consenti... Je partis... Depuis mon enfance, j'avais toujours vécu ou au collège ou au séminaire, dans un état de compression et de sujétion continuelle ; à force de m'accoutumer à baisser la tête et les yeux, je m'étais pour ainsi dire déshahitué de contempler le ciel et les spiendeurs de la nature... Aussi quel bonheur profond. religieux, je ressentis, lorsque je me trouval tout à conp transporté au milieu des grandeurs imposantes de la mer, lorsque, pendant la traversée, je me vis entre l'Océan et le ciel! Alors il me sembla que je sortais d'un lieu d'épaisses et lourdes ténébres ; pour la première fois depuis bien des années, je sentis mon eœur battre librement dans ma poitrine! pour la première fois je me sentis mattre de ma pensée, et j'osai examiner ma vie passée, ainsi que l'on regarde du haut d'une montagne au fond d'une vallée obseure... Alors d'étranges doutes s'élevèrent dans mon esprit. Je nie demandai de quel droit, dans quel but on avait pendant si longtemps comprimé, anéanti, l'exercice de ma volonté, de ma liberté, de ma raison, puisque Dieu m'avait doué de liberté, de volonté, de raison; mais je me dis... que peut-être les fins de cette œuvre grande, belle et sainto, à laquelle je devais concourir. me seraient un jour dévoilées et me récompenseraient de mon obéissance et de ma résignation. »

A ce mourest, Rodin rentra. Le père d'Aigrigoy l'interrogea d'un regard significatif, le accius s'appreche et lui dit tout bas, sans que Gabriel pât l'entendret » lieu des gravey... on vient seulement de m'abreiri qui te père di unarichal Simon est arrivé à la fibrique de B. Hardy... » Puis jetant un coup d'ail ses Gabriel, Rodin pour linterveger le père d'Aigrigo, qui baissa la tête d'un air accablé. Pourtant il reprit, s'adressant à Gabriel, perpondat que l'adrin à s'accaulait de nonce un à la chemine et ... — Continues.

mon cheri fis..., jia hiate de avroir à quelle resolution vous vous étes arrêis.— Le vais vous le dire dans un instain, mon pier. Jurirai à Charleston.

Le supérieur de notre établissement dans cette ville, à qui je fis part de mes doutes une le but de la compagnie, se charges de las cétaireir, avec une franchise efferyante, il me dévoils ne but... où tendaient non pas peut-ére tous le sementhese de la compagnie, car un grand nombre partageaient mon ignorance, mais le but que ses ches ont opinitairément poursuir depuis la fondaitiu de l'ordire... de fis oponanté... de lus les essaistes... obl alors, mon piere, ce fut une nouvelle et effrayante révelation, persqu'é chaque page de ce livres érries par no Peires je lus l'ecucies, la justification du roi, de la colomié, du void, de l'adultère, du purjure, du meurire, du répiéde... L'acropse je pensait que mo, prêtes d'un Diau de charité, de

<sup>3</sup> Cette proposition n'a rien de hasardé. Voici des extraits du Compendient à l'usage des érminaires, publiés à Strusbourg en 1843, sous ce litre. Découvertes d'un Bibliophile. On 3 verra que la doctriue des révierends pères avait de quoi effenser Gabrie.

#### LE PARJURE.

On demande à quoi est tenu un boume qui a prêté serment d'une manière fictive et pour tremper? Réponse : Il n'est tenu à rien en vertu de la religion, puisqu'il n'a pou prêté un acrement céritoble ; mais il est tenu par justice à faire ce qu'il a juré d'une manière fictive et pour tremper.

#### LE VIOL-

• Calia qui par la force, la ucenare, la franche un l'importunité de ses prières, a sodisi taux sieges, una lis promottre le marige, est fonc d'information frame fille et se parenta de tout le test qui en est résulté pour eux, en la dount, pour qu'elle trauve à se marier, et en tout le test qui en est résulté pour eux, en la dount, pour qu'elle trauve à se marier, et en des l'épossant bisécules, d'il se peut l'informative nativenais. Si tamplés aux entres est rancé au rancé administrat exercé, il est plus probable que dans le for intérieur le réducteur n'est tenu à convene répuration.

### L'ADULTÈRE.

a. Si quelqu'un entretient des relations compables avec une femme mariée, non parre qu'elle est mariée, mais parre qu'elle est lotte, faisant ainsi abstraction de la circonstance du mariage, ces relations, selon plusieurs auteurs, ne constituent pas le péché d'adultère, mais de simple impurelé.

## LE SUICIDE.

- Le médecin ordonne à un chartreux, atteint d'une maladie grave, l'usage de la viande. COMBE REMEDE NÉCESSARIE POUR ÉVITER UNE MORT CERTANE: est-il tenu d'oleir su médécin? Répone Le a question est controversie; espendant une décision NÉGATIVE nons puroit plus probable; elle est aussi plus commane parmi les docteurs.

#### LE VOL-

 Le col est exemé quand il constitue une compensation occulte, par laquelle le créancier enlèse en secret aux biens de son débiteur une valeur égale à celle qui lui est due.

#### LE MEURTAE.

« Il est certain qu'il est permis de tter un voleur pour conserver des hiens nécessaires à la vie, parce qu'abone l'agresser à àltaque non-seulement aux biena, mais indirectement auxsi à la vie elle-même. Mais il est douteux s'il est permis de ture rebui qui portera injustaire. Gabriel, profondément ému des souvenirs qu'il évoquait, ne s'aperent pas de ce mouvement du révérend père et du socius, et continua : « Malgré ma résolution, mon père, de quitter la compagnic, la découverte que j'avais faite me fut bien douloureuse... Ah! croyez-moi, pour une âme juste et bonno, rien n'est plus affreux que d'avoir à renoncer à ce qu'elle a longtemps respecté et à le renier... Je souffrais tellement... qu'en songeaut aux dangers de ma mission , j'espérais avec une joie secrète que Dieu use rappellerait peut-être à lui dans cette circonstance;... mais au contraire, il a veille sur moi avec une sollicitude providentielle, a Et ce disant. Gabriel tressaillit au souvenir de la femme mystérieuse qui lui avait sauvé la vie en Amérique. Puis, après un moment de silence, il reprit : « Ma mission terminée, je suis revenu ici, mon père, déculé à vous prier de me rendre la liberté et de me délier de mes serments... Plusieurs fois, mais en vain, je vous demandai un entretien... Hier la Providence voulut que j'eusse une longue conversation avec ma mère adoptive; par elle j'ai appris la ruse dont on s'était servi pour forcer ma vocation, l'abus saerilégo que l'on a fait de la confession pour l'engager à confirr à d'autres personnes les orphelines qu'une mère mourante avait remises aux mains d'un loyal soldat. Vous le comprenez, mon père, si j'avais pu hésiter encore à vouloir rompre ces llens, ce que j'ai appris hier cut rendu ma décision irrévocable... Mais à ce moment solennel, mon père, je dois vous dire que je n'accuse pas la compagnie tout entière ; bien des hommes simples, crédules et confiants comme moi en font saus doute partie... Dans leur aveuglement... instruments dociles, ils ignorent l'œuvre à laquelle on les fait concourir... Je les plains, et je prieraj Dieu de les éclairer comme il m'a éclairé... - Ainsi, mon fils,» dit le père d'Aigrigny cu se levant, livide et atterré, « vous venez que dequander de briser les liens qui yous attachent à la compagnie? - Oui, mon père... j'ai fait un serment entre vos mains, et jo vous prie de me délier de ee sorment, - Ainsi, mon fils, vous entendez que tous les engagements librement pris autrefois par vous soient considérés comme vains et non avenus? - Oui, mon père... - Ainsi, mon fils, il n'y aura désormais rien de commun entre vous et notre compagnie? - Non, mon père... puisque je vous prie de me relever de mes vœux. - Mais vous savez, mon fils, que la compagnie peut vous délier... mais que vous ne pouvez pas vous délier d'elle? - Ma démarche vous prouve, mon père... l'importance que j'attache au serment, puisque je vicus vous demander de m'en délier... Cepeudant,

tement atteinte à des biens de grande importance, quoique non nécessairer à la vie, vi ces biens ne peuvend être défendus save succès? L'affirmative purait plus probable. La raison est que la charité a'vzige pas que quelqu'un fosse une perte notable de ses biens pour conserver la vie du preschiia.

15

Quant su régieide, lire Sauchez, etc., etc.

si vous me refusicz... je ne me eroirais plus engagé ni aux yeux de Dieu ni aux yeux des honmes. — C'est parfaitement elair, » dit le père d'Aigrigny à Rodin. Et sa voix expira sur ses lèvres, tant son désespoir était peofond.

Total coup. prediant que fabriel, les yeax baises, attendali la réponse da pier d'Aigrigy, qui restait immobile et unet. Roll parar l'appé d'une idée sablie, ca s'apercevant que le révérent père tenait encere à la main son billet éreit au caryon. Le noise s'apprecha viennett da pier d'Aigrigy, et lui dit tout bas d'un air de doute et d'alarme : « Est-ee que vous n'aurier pas lu mobilitér — les n'y pas songés, repris unchinalement et révérent père. Rolin paret faire un grand offert sur lei n-méen pour répineur un mouvement de violent courroux; puis il dit su père d'Aigrigy d'une voix calmet : « — Lies-el oton, chor... » A peine le révérent père caudi prie les yeux sur ce bille, qu'un vit pan d'espoir limina se physionisme par les peuts sur ce bille, qu'un vit pan d'espoir limina se physionisme de product reconnaissance, il lui dit à voix hasse: « — Vous avez raison...





### CDAPITER ZVII.

Le reless

Le père d'Aigrigny, avant d'adresser la parole à Gabriel, se recueillit profondément; sa physionomie, naguère bouleversée, se rassérénait peu à peu. Il semblait méditer, calculer les effets de l'éloquence qu'il allait déployer sur un thème excellent et d'un effet sûr, que le socius, frappé du danger de la situation, lui avait tracé en quelques lignes rapidement écrites au crayon, et que, dans son abattement, le révérend père avait d'abord négligé. Rodin reprit son poste d'observation auprès de la cheminée, où il alla s'accouder, après avoir jeté sur le révérend père d'Aigrigny un regard de supériorité dédaigneuse et courroucée, accompagné d'un haussement d'épaules très-significatif. Ensuite de cette manifestation involoutaire et heureusement inaperçue du père d'Aigrigny, la figure cadavèreuse du socius reprit son calme glacial; ses flasques paupières, un moment relevées par la colère et l'impatience, retombérent et voilèrent à demi ses petits yeux ternes. Il faut l'avouer, le père d'Aigrigny, malgré sa parole élégante et facile, malgré la séduction de ses manières exquises, malgré l'agrèment de son visage et de ses dehors d'homme du monde accompli et raffiné, le père d'Aigrigny étai souvent effacé, dominé par l'implivable fermaté, de l'aigrigny étai souvent effacé, dominé par l'implivable fermaté, par l'astince et la profeduer d'abdolique de Roffin, de ce vieux homme reponssant, crasseux, misérablement vétu, qui surtait pourtant très-rarement de son humbles rolle de secrétaire et du neutralit pourtant très-rarement de son de l'aigris et l'aigris

Sa Révérence, ayant sans donte habilement combiné son plan d'attaque, rompit enfin le silence, poussa un profond soupir, sut donner à sa physionomic, naguère sévére et irritée, une touebante expression de mansuétude, et dit à Gabriel d'une voix affectueuse : « Pardonnez-moi , mon cher fils , d'avoir gardé si longtemps le silence... mais votre brusque détermination m's tellement étourdi, a soulevé en moi tant de pénibles pensées... que j'ai dù me recueillir pendant quelques moments pour tâcber de pénétrer la eause de votre rupture... et je crois avoir réussi... Ainsi donc, mon cher fils, vous avez bien réfléchi... à la gravité de votre démarche? - Oui, mon père. - Vous étes absolument décidé à abandonner la compagnie... même contre mon gré? - Cela me serait pénible... mon pére ;... mais je m'y résignerais... - Cela vous devrait être, en effet, très-pénible, mon cher fils :... car vons avez librement prété un serment irrévocable, et ce serment, selon nos statuts, vous engageait à ne quitter la compagnie qu'avec l'agrément de vos supérieurs... - Mon père, j'ignorais alors, vous le savez, la nature de l'engagement que je prenais... A cette heure, plus éclairé, je demande à me retirer; mon seul désir est d'obtenir une cure dans quelque village éloigné de Paris... Je me sens une irrésistible vocation pour ces bumbles et utiles fonctions; il y a dans les campagnes une misère si affreuse, une ignorance si désolante de tout ce qui pourrait contribuer à améliorer un peu la condition du prolétaire agriculteur, dont l'existence est aussi malheureuse que celle des nègres esclaves, car quelle est sa liberté, quelle est son instruction, mon Dieu! qu'il me semble que. Dieu aidant, je pourrais, dans une cure de village, rendre quelones services à l'humanité! Il me serait done pénible, mon père, de vous voir me refuser ce que... -- Oh! rassurez-vous, mon fils, » reprit-le père d'Aigrigny, « je ne prétends pas lutter plus longtemps contre votre désir de vous séparer de nous... - Ainsi, mnn père... vous me relevez de mes vœux? - Je n'ai pas pouvoir pour cela, mon cher fils ; mais je vais écrire immédiatement à Rome pour en demander l'autorisation à notre général. - Je vous remercie, mon père... - Bientôt, mon cher fils, vous serez donc délivré de ces liens qui vous pésent, et les hommes que vous reniez avec tant d'amertume n'en continueront pas moins à prier pour vous... afin que Dieu vous préserve de plus grands égarements... Vous vous croyez délié envers nous, mon cher fils; mais nous ne nous croyons pas déliés envers vous; on ne brise pas ainsi chez nous l'habitude d'un attachement paternel. Que voulez-vous?... nous nous regardons, nous autres, comme obligés envers nos créatures par les bienfaits mêmes dont nous les avons comblées... Ainsi vous étiez pauvre... et orphelin... nous vous avons tendu les bras, autant à cause de l'intérêt que

vous méritiez, mon cher fils, que pour épargner une charge trop lourde à votre excellente mère adoptive. - Mon père..., » dit Gahriel avec une émotion contenue, « je ne suis pas ingrat... - Je veux le eroire, mon cher fils; pendant de longues années nous vous avons donné comme à notre enfant bien-aimé le pain de l'ame et du corps ; aujourd'hui il vous platt de nous renier, de nous abandonner;... non-sculement nous y consentons... mais maintenant que j'ai pénétré la véritable cause de votre rupture avec nous, il est de mon devoir de vous délier de vos serments. - De quelle cause voulez-vous parler, mon père?... - Hélas! mon cher fils. je conçois votre crainte. Aujourd'hui , des dangers nous menacent... vous le savez bien... - Des dangers, mon père? » s'écria Gabriel. « - Il est impossible, mon cher fils, que vous ignoriez que, depuis la chute de nos souverains légitimes, nos soutiens naturels . l'impiété révolutionnaire devient de plus en plus menacante : on nous accable de persécutions... Aussi, mon cher fils, je comprends et l'apprécie comme je dois le motif qui, dans de pareilles eirconstances, vous engage à vous séparer de nous, --- Mou père ! » s'écria Gabriel avec autant d'indignation que de douleur, « vous ne pensez pas cela de moi... vous ne pouvez pas le penser. » Le père d'Aigrigny, sans avoir égard à la protestation de Gabriel, continua le tableau imaginaire des dangers de sa compagnie, qui, loin d'être en péril, commençait déjà à ressaisir sourdement son influence. « - Oh! si notre compagnie était toute-puissante comme elle l'était il y a peu d'années encore, » reprit donc le révérend père, « si elle était entourée des respects et des hommages que lui doivent les vrais fidèles, malgré tant d'abominables calomnies dont on nous poursuit, neut-être alors, mon cher fils, aurions-nous hésité à vous délier de vos serments, et aurions-nous cherché à ouvrir vos yeux à la lumière, à vous arracher au fatal vertige auguel vous êtes en proje; mais aujourd'hui que nous sommes failles, opprimés, menacés de toutes parts, il est de notre devoir, il est de notre charité de ne pas vous faire partager forcément les périls auxquels vous avez la sagesse de vouloir vous soustraire. » En disant ces mots, le père d'Aigrigny jeta un rapide regard sur son socius, qui répondit par un signe approbatif, accompagné d'un mouvement d'impatience, qui semblait lui dire : « Allez done!... allez done! »

Gabriel étai atterré; il n') avait pas au monde un ceur plus ginéreux, plus loșal, gulu nave que le sien, Que lon juge de ce qu'il deais soufrier en entendant interpréter ainsi sa résolution. Non pêre, » reprist il d'une voix êmue et le syaux remplis de harmes, « vos parols sont reuelles», sont injustes», cet, vous le savez... je ne suis pas lache. — Non... « éli Rodin dea voix hère et incivire en s'abressant au pére d'Algrigny et lui moutant Gabriel d'un regard dédaigneux. » nonsieur votre cher fils ext... pra-dent... » A ces most de Rodin. Gabriel ressailit; une leigre rougeur colora ses jusce pales; ses grands yeur hleus citacelèrent d'un ginéreux courroux; pais. « dide aux préceptes de risignation et d'humilité christienne, il dompta ce moment d'emportement. Isalssa la tête, et, trop ému pour répondre, il est ut et cossyu ne larme furtive. Cet la rare n'échappe pas su asceius; il y vit sans doute un symptome favorable, car il réhanges un moveum repard de satisfaction avec le prér d'Algriel.

Celui-ci était alors sur le point de toucher à une question brûlante; aussi, malgré son empire sur lui-même, sa voix s'altéra légèrement, lorsque, pour ainsi dire encouragé, poussé par un regard de Rodin qui devint extrêmement attentif, il dit à Gabriel : « Un autre motif nous oblige encore à ne pas hésiter à vous délier de vos sermeuts, mon cher fils... c'est une question toute de délicatesse,.. Vous avez probablement appris hier par votre mère adoptive que vous étiez peut-être appelé à recueillir un héritage... dont on ignore la valeur... » Gabriel releva vivement la tête et dit au pére d'Aigrigny : « - Ainsi que je l'ai déjá affirmé à M. Rodin, ma mère adoptive m'a seulement entretenu de ses scrupules de conscience... ct j'ignorais complétement l'existence de l'héritage dont vous parlez, mon pére... » L'expression d'indifférence avec laquelle le jeune prêtre prononça ces derniers mots fut rymarquée par Rodin. « - Soit.... » reprit le père d'Aigrigny; « yous l'ignoricz... je veux le croire, quoique toutes les apparences tendent à prouver le contraire, à prouver enfin... que la connaissance de cet héritage n'est pas nou plus étrangère à votre résolution de vous séparer de nous. - Je ne vous comprends pas , mon père. - Cela est pourtant bien simple... Selon moi votre rupture a deux motifs :... d'abord nous sommes menaces .... et vons jugez prudent de nous abandonner... -Mon père... - Permettez-moi d'achever... mon cher fils, et de passer au second motif; si je me trompe,.. vous répondrez. Voici les faits : autrefois, et dans l'hypothèse que votre famille, dont vous ignoriez le sort, vous laisscrait quelque bien... vous aviez, en retour des soins que la compagnie avait pris de vous... vous aviez fait, dis-je, une donation future de ce que vous ponrriez possèder, non pas à nous... mais aux pauvres, dont nous sommes les tuteurs-nés. - Eh bien! mon père? » demanda Gabriel , ignorant encore où tendait ee préambule, « -- Eh bien! mon cher fils... maintenant que vous voilà sur de jouir de quelque aisance... vous voulez sans doute, en vous séparant de nous, annuler cette donation faite par vous en d'autres temps, -- Pour parler clairement, vous parjurez votre serment parce que nous sommes persécutes, et parce que vous voulez reprendre vos dons, » ajouta Rodin d'une voix aiguë, comme pour résumer d'une manière nette et brutale la position de Gahriel envers la compagnie de Jésus. A cette accusation infame. Gabriel ue put que lever les mains et les yeux au ciel en s'écriant avec une expression déchirante : « - Oh! mon Dieu! mon Dieu! >

Le jeir d'Ajgrigoy, après avoir échangé un regard d'intelligence avec Bodin, dit à celtaire d'un ton sévire, afin de parature les genramandre das trop rude franchise: » à crois que vous altez trop loin; notre cher fits aurait gal de la maire feundre et liche que vous dites, l'avait de fantait de sa nouvelle position d'hévriler; mis puisqu'il affirme le contraire... Il fanta le croire, unagle les suparences... — Mos père, de tion (Endrie, Jake, and la croire, unagle les suparences... — Mos père, de tion (Endrie, Jake), crois ce de suspendre du moins votre jugement... Aux, je ne suis pas liche, car liben un éctat kinnoin que j'ignuraris les dangers que court votre compagnie; non. je ne suis pas fourbe, non, je ne suis pas cupide, car liben un éxist tenoin que j'ignuraris les dangers que court votre un exte tenoin que j'ignuraris les dangers que court votre un exte tenoin que j'en comment sedement j'apprends per vous, uno prev.

qu'il est possible que je sois appelé à reencillir un héritage... et que... -Un mot, mon cher fils : j'ai été dernièrement instruit de cette circonstance par le plus grand hasard du monde, » dit le père d'Aigrigny en interrompant Gabriel, « et cela, grâce aux papiers de famille que votre mère adoptive avait remis à son confesseur, et qui nous ont été confiés lors de votre entrée dans notre collège... Peu de temps avant votre retour d'Amérique. en classant les archives de la compagnie, votre dossier est tombé sous la main de notre révérend père procureur; on l'a examiné, et l'on a ainsi appris que l'un de vos aleux paternels, à qui appartenait la maison où nous sommes, a laissé un testament qui sera ouvert aujourd'hui à midi. Hiersoir encore, nous vous croyions toujours des nôtres; nos statuts venient que nous ne possédions rien en propre; vous aviez corroboré ces statuts par une donation en faveur du patrimoine des pauvres... que nous administrons... Ce n'était donc plus yous, mais la compagnie qui, dans ma personne, se présentait comme héritière en votre lieu et place, munie de vos titres, que j'ai là, bien en règle, Mais maintenant, mon cher fils, que vous vous séparez de nous... c'est à vous de vous présenter; nous ne venions ici que comme fondés de pouvoirs des pauvres, auxquels vous aviez autrefois piensement abandonné les biens que vous pourriez posséder un jour... A cette heure, au contraire, l'espérance d'une fortune quelconque change vos sentiments; libre à vous, reprenez vos dons, »

Gabriel avait écouté le père d'Aigrigny avec une impatience douloureuse, aussi s'écria-t-il : « Et c'est yous , mon père... yous , qui me croyez canable de revenir sur une donation faite librement en faveur de la compagnic pour m'acquitter envers elle de l'éducation qu'elle m'a généreusement donnée? C'est yous enfin qui me croyez assez infame pour renier ma parole parce que je vais peut-être possèder un modeste patrimoine? - Ce patrimoine, mon cher fils, peut être minime, comme il peut être... considérable, - Eh! mon père, il s'agirait d'une fortune de roi, » s'ècria Gahriel avec . une noble et fière indifférence, « que je ne parlerais pas autrement, et j'ai, je crois, le droit d'être cru; voici donc ma résolution bien arrêtée : la compagnie à laquelle l'appartiens court des dangers, dites-vous? je me convaincrai de ces dangers : s'ils sont menucants..., fort maintenant de ma détermination qui, moralement, me sépare de vous, mon père, j'attendrai pour vous quitter la fin de vos périls. Quant à cet héritage dont on me croit si avide, je vous l'abandonne formellement, mon nère, ainsi que ic m'y suis autrefois librement engagé; tout mon désir est que ces biens soient employés au soulagement des pauvres... l'ignere quelle est cette fortune; mais, petite ou grande, elle appartient à la compagnie, parce que je n'ai qu'une parole... Je vous l'ai dit, mon père, mon seul désir est d'obtenir une modeste care dans quelque pauvre village... oui... pauvre surtout... parce que là mes services seront plus utiles. Ainsi, mon père, lorsqu'un homme qui n'a jamais menti de sa vie affirme qu'il n'aspire qu'après une existence aussi humble, aussi désintéressée, on doit, je crois, le regarder comme incapable de reprendre par cupidité les dons qu'il a faits. » Le père d'Aigrigny eut alors autant de peine à contenir sa joie, que naguère il avait eu de peine à cacher sa terreur; pourtaut, il parut assez

calme et dit à Gabriel : « -- Je n'attendais pas moins de vous, mon cher fils. « Puis il fit un signe à Rodin pour l'engager à intervenir. Celui-ci comprit parfaitement son supérieur ; il quitta la cheminée, se rapprocha de Gabriel, s'appuva sur une table où l'on vovait une écritoire et du papier; puis, se mettant à taubouriuer machinalement sur le bureau du bout de ses doigts noueux, à ongles plats et sales, il dit au père d'Aigrigny : « - Tout ceci est bel et bon :... mais monsieur votre cher fils vous donne pour toute garantie de sa promesse... un serment... et c'est peu... - Monsieur l « s'écria Gabriel, « - Permettez, « dit froidement Rodin ; « la loi, ne reconnaissant pas notre existence, ne peut reconnaître les dons faits en faveur de la compaguie... Vous pouvez done reprendre demain ce que vous aurez donné aujourd'hui, -- Et mon serment, monsieur? » s'écria Gabriel, Rodin le regarda fixement, et lui répondit : « -- Votre serment?.., mais vous avez aussi fait serment d'obéissance éternelle à la compagnie, vous avez juré de ne vous jamais séparer d'elle... et aujourd'bui de quel poids ce serment est-il pour yous? =

En moment Gabriel fut embarrassé, mais sentant bientôt combien la comparaison de Rodin était fausse, il se leva calme et digne, alla s'asseoir devant le bureau, y prit une plume, du papier, et écrivit ce qui suit : « Devant Dieu qui me voit et m'entend; devant vous, révérend père d'Ai-« grigny et M. Rodin, témoins de mon serment, jo renouvelle à cette heure « librement et volontairement la donation entière et absolue que j'ai faite à la compagnie de Jésus, en la personne du révérend père d'Aigrigny. « de tous les biens qui vont m'appartenir, quelle que soit la valeur de ces « biens. Je jure, sous peine d'infamie, de remplir cette promesse irrévo-« eable dont, en mon àme et conscience, je regarde l'accomplissement « comme l'acquit d'une dette de reconnaissance et un pieux devoir. Cette « donation avant pour but de rénunérer des services passés, et de venir « au secours des panyres, l'avenir, quel qu'il soit, ne peut en rieu la « modifier; par cela même que je sais que legalement jo pourrais un jour « demander l'annulation de l'acte que je fais à cette heure de mon plein « gré, je déclare que si je songeais jamais, en quelque circonstance que « ce soit , à le révoquer , je mériterais le mépris et l'horreur des honnètes « gens.

« En foi de quoi j'ai écrit ecci lo 43 février 1832, à Paris, au unment « do l'ouverture du testament de l'un de mes ancêtres paterneis.

« GABRIEL DE RENNEPONT. »

Puis, se levant, le jeune préter remit et aéc à Rodin sans prononcer une parole. Le socia lus tatentièment et riponiti, tonjours impassible, cen regardant Gabriel: « Eb bien! e'est un serment écrit…, voits tout, « Gabriel retait supérâti de Faulace de Rodin, qui osait lui dire que l'acte dans lequel il venait de renouveler la donation d'une manière si loyale, si généreuse, si spontance, n'avait pas nue valeur suffisante.

Le socius rompit le premier le silence, et dit avec sa froide impudence en s'adressant au père d'Aigrigny: « De deux eboses l'une : ou monsieur votre cher fils Gabriel a l'intention de rendre cette donation absolument valable et irrévocable... ou... -- Monsieur, » s'écria Gabriel en se contenant à peine et interrompant Rodin, « épargnez-vous et épargnez-moi une honteuse supposition. - Eli bien done, a reprit Rodin toniours impassible, « puisque vous êtes parfaitement décide à rendre cette donation sériouse... quelle objection auriez vous à ce qu'elle fut legalement garantie? -- Mais aucune, monsieur, » dit amèrement Gabriel, « onisque ma parale écrite et jurée ne vous suffit pas... -- Mon cher fils, » dit affectuensement le nère d'Aigrigny, « s'il s'agissait d'une donation faite à mon profit. croyez que si je l'acceptais je me fronversis on ne pent mieux garanti par votre parole... Mais ici, c'est autre chose : je me trouve être, ainsi que je vous l'ai dit, le mandataire de la compagnie, ou plutôt le tuteur des pauvres qui profiteront de votre généreux abandon; on ne saurait donc, dans l'intérêt de l'humanité, trop entourer cet acte de garanties légales, afin un'il en résulte pour notre clientèle d'infortunés une certitude... au lieu d'une vagne espérance que le moindre changement de volonté peut renverser... Et puis... enfin... Dien peut vous rappeler à lui... d'un moment a l'autre... Et qui dit que vos héritiers se montreraient jaloux de tenir le serment que vous auriez fait? - Vous avez raison, mon père.... dit tristement Gabriel, « je n'avais pas sougé à ce cas de mort .. pourtant si prohable, »

A ce moment, Saumed ouvrit la porte de la chambre et dit : « Messicures, le nouires vient d'arriver; puiss' pittodulei ci 24 A dis heures precises, la porte de la maison vous sera ouvrete. — Yous serons d'autant plus aises de voir Nl. le notaire, » dit Roulin, « que nous avons à confere avec lui a geve l'obligence de le prier d'enter, — le vais, monsieur, le prévenir à l'instant, « dit Saumel en sortant. « Desti justement un motaire, « dit Roulin à dabriel, « Si vous éles toujours dans les mémes intentions, vous pouvez por-devant et d'infeire public répointire votre doutient on vous détiver ainsi d'un grand poisis pour l'avenir. — Mondeux, « dit Gabriel, » qual contra pris de conserver, mon père, « (et fabriel et autil la papir au père d'Aigriguy) « que je me trouveai engagé par l'acte anthentique que je vais signer, a poita-t-l'en achiesen ait falonir, ». Sciènce, une oche et dambie, d'altre pière d'Aigriguy. En effet, le notaire parut dans le chambre.

Pendant l'entretien que cet officier ministériel va avoir avec Rodin, Gabriel et le père d'Aigrigny, nous conduirons le lecteur dans l'intérieur de la maison murée.





## SDAPITES ZVIIL

Le salue rouge.

Ains que l'axid dil Samuel, la porte d'entre de la maison mures venuit d'erte-d'ègiqué de la maçonnerie, de la plaque de plomb de chichais de fer qui la condammient; ses pameaux en hois de chêne seulpée appearurent aussi inteste, que le jour où la Savainet de Soustraist à l'éction de Dair et du tempe. Les maneurers, paiso avoir termaie ette d'ensuilibine, échient estés sare le perena, ansai impalienment curienx que l'ecter de notatie qui avais varveille leurs travana, d'assistier à l'ouvertant et de le propie de l'este de l'entre de

« Maintenant, mes amis, » dit le vieillard lorsqu'il fut au bas de l'escalier du perron, « votre besogne est finie; le patron de M. le clere est chargé de vons payer, je n'ei plus qu'à vous conduire à la porte de la rue.— Allons donc, mon brave homme, » s'écria le clere, « vous n'y pensez pas;



M. Piston, clerc de notaire



nous voic au moment le plus laideressant, le plus curieux; moi et ces bravemagenn som grillon de voir l'intérieur de cette mystèrieus misson, et vous aurieu le ceur de nous renvoyer?... C'est impossible....— le regrette bencoup d'y être obligé, monsieur, mais li le fant; je duis artre le premier et absolument seul d'aux cette deneuve, avant d'y introduire les héritlers pour la lecture du testiment....— Mais qu'usus a domné ces ordres ribileutes et la rélater? « s'écria le clere singuitérement désappointé. « — Mon péremonsieur...— Rien n'est sans doute plus respectable; mais voyons, soyre bu houme, mon digne gardien, mon excellent gardien, » reprit le clere. « Laisace-nous seulemné j'et en moud d'ai l'avares la porte entre ballète.

— On! oni, monsieur, seulement un conn d'œil, » ajoutérent les compagnons de la truelle d'un air suppliant. « — Il m'est désagréable de vous refuser, messieurs, » reprit Samuel, « mais je n'ouvrirai cette porte que lorsque je serai seul. »

Les maçons, voyant l'inflexibilité du vieillard, descendirent à regret les rampes de l'escalier; mais le clere entreprit de disputer le terrain pied à pied, et s'écria : « Moi , j'attends mon patron , je ne m'en vais pas de cette maison sans lui ; il pent avoir besoin de moi ;... or, que je reste sur ce perron ou ailleurs, peu vons importe, mon digne gardien ... » Le clere fut interrompu dans sa supplique par son patron, qui du fond de la cour l'appelait d'un air affairé, en criant : « - M. Piston... vite... M. Piston... venez tont de suite. - Que diable me veut-il? » s'écria le elerc furienx, » voilà qu'il m'appelle juste au moment où j'allais peut-être entrevoir quelque chose... «- M. Piston, » reprit la voix en s'approchant, « vous ne m'entendez donc pas?» Pendant que Samuel reconduisait les maçons, le elere vit, an détour d'un massif d'arbres verts, paraître et accourir son patron tête nue et l'air singulièrement préocempé. Force fut donc au clere de descendre du perron pour répondre à l'appel du notaire auprès duquel il se rendit de fort mauvaise grâce. « Mais, monsieur, » dit M° Dumesnil, « voilà une heure que je cric à tue-tête. - Monsieur, je n'entendais pas, - fit M. Piston. - - ti faut alors que vous soyez sourd... Avez-vous de l'argent sur vous? - Oui, monsienr. » répondit le clere assez surpris. « - En bien! yous allez à l'instant courir au plus voisin bureau de timbre me chercher trois ou quatre grandes feuilles de papier timbré pour faire un acte... Courez... c'est très-pressé. - Oui, monsieur, « dit le clerc en jetant un regard de regret désespéré sur la porte de la maison murée, « - Mais dépéchez-vous donc, M. Piston, » reprit le notaire, « -- Monsieur, e'est que j'ignore où je trouverai du papier timbré. - Voici le gardien, » reprit M' Dumesnil. « Il pourra sans doute vous le dire. » En effet, Samuel revenait, après avoir conduit les maçons jusqu'à la porte de la rue. « Monsieur , » lui dit le notaire , « voulez-vous m'enseigner où l'on pourrait trouver du papier timbré? - lei près, monsieur, » répondit Samuel, « chez le débitant de tabae de la rue Vícille-du-Temple, nº 17. -- Vous entendez, M. Piston? » dit le notaire à son clere ; « vous en trouverez ehez le débitant de tabac rue Vicille-du-Temple, nº 17. Courez vite, ear il faut que eet acte soit dressé à l'instant même et avant l'ouverture du testament ; le temps presse. - C'est bien, monsieur , je vais me dépêcher, « répondit le elerc avec dépit. Et il suivit son patron, qui

regagna en hâte la chambre où il avait laissé Rodin, Gabriel et le père d'Aigrigny, Pendant ce temps, Sanuel, gravissant les degrés du perron, était arrivé devant la porte, récemment dégagée de la pierre, du fer et du plomb uni l'obstruaient.

Ce fut avec une émotion profonde que le vicillard, après avoir cherché dans son trousseau de clefs celle dont il avait besoin. l'introduisit dans la serrure, et fit rouler la porte sur ses gonds. Aussitôt il se sentit frappé au visage par une bouffée d'air humide et froid, comme celui qui s'exhale d'une cave hrusquement ouverte. La porte soignensement refermée en dedans et à double tour, le juif s'avança dans le vestibule, éclairé par une sorte de trèfle vîtré ménagé au-dessus du cintre de la porte; les carreaux avaient à la longue perdu leur transparence, et ressemblaient à du verre dépoli. Ce vestibule, dallé de losanges de marbre alternativement blanc et noir, était vaste, sonore, et formait la cage d'un grand escalier canduisant au premier étage. Les murailles de pierre lisse et unie n'offraient pas la moindre apparence de dégradation ou d'humidité; la rampe de fer forgé ne présentait pas la moindre trace de rouille; elle était soudée, au-dessus de la première marche, à un fût de colonne en granit gris, qui soutenait une statue de marhre noir représentant un nègre portant une torchère. L'aspect de cette figure était étrange : les prunelles de ses yeux étaient de marbre blanc.

Le bruit de la marche pesante du juif résonnait sous la haute coupole de ce vestibule; le petit-fils d'Isaac Sonniel éprouva un sentiment mélancolique en songeant que les pas de son aïeul avaient sans donte retenti les derniers dans cette demeure, dont il avait fermé les portes cent cinquante ans auparavant, car l'anti fidèle en faveur duquel M. de Rennepont avait simulé de vendre cette maison, s'était plus tard dessaisi de cet immeuble pour le mettre sous le nom du grand-père de Samnel, qui l'avait ainsi transmis à ses descendants, comme s'il se fût agi de son héritage. A ces pensées, qui absorbaient Samuel, venait se joindre le souvenir de la lumière vue le matin à travers les sept ouvertures de la chape de plomb du belvédére ; aussi, malgré la fermeté de son caractère, le vicillard ne put s'empécher de tressaillir lorsque, après avoir pris une seconde clefà son trousseau, clef sur l'étiquette de laquelle on lisait : clef du salon rouge, il ouvrit une grande porte à deux hattants, conduisant aux appartements intérieurs. La fenètre qui, seule de toutes celles de la maison, avait été ouverte, éclairait eette vaste pièco, tendue de damas dont la teinte pourpre foncé n'avait pas subi la moindre altération ; un épais tapis de Turquie couvrait le plancher ; de grands fauteuils de bois doré, dans le style sévère du siècle de Louis XIV. étaient symétriquement rangés le long des murs; une seconde porte, donnant dans une autre pièce, faisait face à la porte d'entrée; leur boiserie, ainsi que la corniche qui encadrait le plafond, était blanche, rehaussée de filets et de moulures d'or bruni. De chaque côté de cette porte, étaient placés deux grands meubles de Boulle Incrustés de cuivre et d'étain, supportant des garnitures de vases de céladon; la fenêtre, drapée de lourds rideaux do damas it crépines, surmontés d'une pente découpée dont chaque dent se terminait par un gland de soie, faisait face à la cheminée de marbre bleu turquin, orné de baguettes de cuivre cisclé. De riches candélabres et une pendule du même style que l'amenblement se reflétaient dans une glace de Venise à biseaux. Une grande table ronde, reconverte d'un tapis de velours eramoisi, était placée au centre de ce salon. En s'approchant de cette table, Samuel vit un morceau de vélin blanc, portant ces mois :

« Dans cette salle sera ouvert mon testament; les nutres appartements demeureront elas jusqu'après la lecture de mes dernières volontés.

« M. de R. »

• Oui, • dit le juif en ontemplant avec émotion ex lignes tracées depais si longtemps, « cette recommandation ex tanssi celle qui mivasi fét trassi si longtemps, « cette recommandation ext aussi celle qui mivasi fét trassi mits par mon père, car il paralt que les autres pièces de cette maisos sont remplies d'adgis tox suquels 3. de Romençon attachati un grand prix, non pour leur valeur, mais paur leur origine, et que la salle de devid est une choce étrange et mayéricues. Mais, à jaunt Samueri entrat de la poche de ceivre à serure, dont Il retira la clef, aprés Tavoir posé sur la table, « voici l'état des valeurs en caisse, et il m'a été ordonné de l'apporter lei avant l'arrivée des hérifers. »

Le plus profond silence régnalt dans ce salon au moment où Samuel venaît de placer le registre sur la table. Tout à coup la chose du monde à la fois la plus naturelle, et cependant la plus effrayante, le tira de sa réverie. Dans la pièce voisine, il entendit un timbre elair, argentin, sonner lentement dix heures... Et en effet il était dix heures, Samuel avait trop de bon sens pour croire au monvement perpétuel, c'est-à-dire à une horloge marchant depuis cent einquante ans. Aussi se demanda-t-il avee autant de surprise que d'effroi comment cette pendule ne s'était pas arrêtée depuis tant d'années, et comment surtout elle marquait si précisément l'heure présente. Agité d'une curiosité inquiète, le vicillard fut sur le point d'entrer dans cette ebambre; mais se rappelant les recommandations expresses de son père, recommandations réitérées par les quelques lignes de M. de Rennepont qu'il venait de lire, il s'arrêta auprès de la porte et prêta l'oreille avec la plus extrême attention. Il n'entendit rien, absolument rien, que l'expirante vibration du timbre. Après avoir longtemps réflèchi à ce fait étrange, Samuel, le rapprochant du fait non moins extraordinaire de cette clarté apercuo le matin à travers les ouvertures du belyédère, conclut qu'il devait y avoir un certain rapport entre ces deux incidents. Si le vicillard ne pouvait pénétrer la véritable cause de ces apparences si étonnantes, il s'expliquait du moins ee qu'il lui était donné de voir, en songeant aux comniunications souterraines qui, selon la tradition, existaient entre les caves de la maison et des endroits très-éloignés : des personnes mystérieuses et inconnues avaient pu ainsi s'introduire deux ou trois fois par siècle dans l'intérieur de cette demeure.

Absorbé par ces pensées, Sanuel se rapprochait de la cheminée, qui, nous l'avons dit, se trouvait absolument en face de la fenétre. Un vif rayon de soleil, perçant les nueges, vint resplendir sur deux grands nortraits placé-

de chaque côté de la cheminée, que le juif n'avait pas encore remarqués, et qui, peints en pied et de grandeur naturelle, représentaient l'un une femme, l'autre un homme. A la couleur à la fois sobre et puissante de cette peinture, à sa touche large et vigoureuse, on reconnaissait faeilement une œuvre magistrale. L'on aurait d'ailleurs difficilement trouvé des modèles plus capables d'inspirer un grand peintre. La femme paraissait àgée de vingt-cinq à trente ans; une magnifique chevelure brune à reflets dorés couronnait son front blanc, noble et élevé; sa coiffure, loin de rappeler celle que madame de Sévigné avait mise à la mode durant le siècle de Louis XIV, rappelait, au contraire, ces coiffures si remarquables de quelques portraits du Véronèse, composées de larges bandeaux ondulés encadrant les joues et surmontés d'une natte tressée en couragne derrière la tête; les sourcils, très-déliés, surmontaient de grands youx d'un bleu de saphir étincelant; leur regard, à la fois fier et triste, avait quelque chose de fatal; le nez, très-fin, se terminait par des narines légérement dilatées; un demi-sourire presque douloureux contractait légérement la bouche; l'ovale de la figure était allongé; le teint, d'un blanc mat, se nuaneait à peine vers les joues d'un rose léger : l'attache du cou, le port de la tête, annoneaient un rare mélange de grâce et de diguité native ; une sorte de tunique ou de robe d'étoffe noire et lustrée, faite, ainsi qu'on dit, à la vierge, montait jusqu'à la naissance des épaules, et, après avoir dessiné une taille svelte et élevée, tombait jusque sur les pieds entièrement cachés par les plis un peu trainants de ce vétement. L'attitude de cette femme était remplie de noblesse et de simplicité. La tête se détachait lumineuse et blanche sur un ciel d'un gris sombre, marbré à l'horizon de quelques nuages pourprés sur lesquels se dessinait la cime bleuâtre de collines lointaines et novées d'ombre. La disposition du tableau, ainsi que les tons chauds et solides des premiers plans, qui tranchaient sans ancune transition avec ces fonds reculés, laissaient facilement deviner que cette femme était placée sur une hauteur d'où elle dominait tout l'horizon. La physionomie de cette femme était profondément pensive et accablée. Il y avait surtout dans son regard à demi levé vers le ciel une expression de douleur suppliante et résignée que l'on aurait ern impossible à rendre. Au côté gauche de la cheminée on voyait l'autro portrait aussi vigoureusement neint. Il représentait un homme de trente à trente-cinq ans, de haute taille. Un vaste manteau brun, dont il était noblement drapé, laissait voir une sorte de nournoint noir, boutonné jusqu'an cou, et sur lequel se rabattait un col blanc carré. La tête, belle et d'un grand caractère, était remarquable par des lignes puissantes et sévères qui ponrtant n'excluaient pas une admirable expression de souffrance, de résignation et surtout d'ineffable bonté ; les cheveux, ainsi que la barbe et les sourcils, étaient noirs; mais ceux-ei, par un caprice bizarre de la nature, au lieu d'être séparés et de s'arrondir autour de chaque arcade sourcilière, s'étendaient d'une tempe à l'autro comme un seul are, et semblaient rayer le front de cet homme d'une marquo noire. Le fond du tableau représentait aussi un ciel orageux ; mais an delà de quelques rochers on voyait la mer qui semblait à l'horizon se confondre avec les sombres nuées. Le soleil, en frappant en plein sur ces deux remarquables



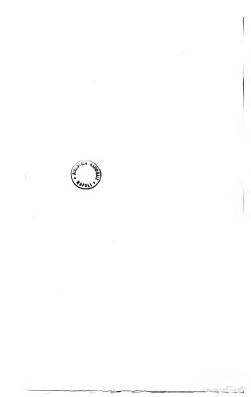

figures qu'il semblait impossible d'oublier dés qu'on les avait vues, augmentait encore leur éclai.

Samuel, sortant de sa réverie et jetant par hasard les yeux sur ces portraits, en fut frappé; ils paraissaient vivants... « Quelles nobles et belles figures! = s'écria-1-il en s'approchant plus près pour les mieux examiner. « Ouels sont ces portraits? ee ne sont pas eeux de la famille de Rennepont. car, selon ee que mon père m'a appris, ils sont tous dans la salle de deuil... llélas! » ajouta le vicillard, « à la grande tristesse dont leurs traits sont empreints, eux aussi, ce me semble, pourraient figurer dans la salle de deuil, » Puis, après un moment de silenee, Samuel reprit : « Songeons à tout préparer pour cette assemblée solennelle... car dix heures ont sonné. » Ce disant, Samuel disposa les fanteuils de bois doré autour de la table ronde, puis il reprit d'un air pensif : « L'heure s'avance, et des descendants du bienfaiteur de mon graod-père, il n'y a encure jei que ce jeune prêtre. d'une figure angélique.... Serait-il donc le seul représentant de la famille Rennepont?... Il est prêtre... eette famille s'éteindrait donc en lui? Enfin... voici le moment où je dois ouvrir cette porte pour la lecture du testament... Bethsabee va conduire ici le notaire... On frappe... e est elle... »

El Samuel, après avoir jré un dermier regord sur la porte de la chambre od uit heurers surfact sooné, se dirige on histe vers la porte du vestilinet, derzière laquelle on entendait jurder. La clef fourna deux fois dans la ser-rure, et il ouverils es deux hattant de la porte. A son gane desgrie, il ne vitture le perron que Galrérie, quont Hodin à sa gamebre et le pére d'Aigrigny a de mêtele. Le notaire, et fletchesfe qui avait servi de guite, se tensacie de la cheful. Le notaire, et fletchesfe qui avait servi de guite, se tensacie de la faction de la factio





### enapivae ziz.

Le testament

Lorsque Gabriel, Rodin et le père ll'Aigrigny entrèrent dans le salon rouge, ils paraissaient tous différemment affectés.

Gabriel, pale et triste, éprouvait une impatience pénible; il avait hâte de sortir de cette maison, et se sentait débarrassé d'un grand poids depuis que, par un acte entouré de toutes les garanties légales, et passé par-devant M' Dumesnil, le notaire de la succession, il venait de se désister de tous ses droits en faveur du père d'Aigrigny. Jusqu'alors il n'était pas venu à la pensée du jeune prêtre qu'en lui donnant les soins qu'il rémunérait si généreusement, et en forçant sa vocation par un mensonge saerilége, le pere d'Aigrigny avait eu pour but d'assurer le bon succès d'une ténébreuse intrigue, Gabriel, en agissant ainsi qu'il faisait, ne cédait pas, selon lui, à un sentiment de délicatesse exagérée. Il avait fait librement cette donation plusieurs années auparavant. Il cut regardé comme une indignité de la rétraeter. Il lui avait été déjà assez cruel d'être soupçonné de lacheté;... pour rien au monde il n'eût voulu encourir le moindre reproche de cupidité. Il fallait que le missionnaire fût doué d'une bien rare et bien excellente nature pour que cette ficur de serupuleuse probité n'eût pas été flétrie par l'influence délétère et démoralisante de son éducation ; mais heureusement, de même que le froid préserve quelquefois de la corruption. l'atmosphère glacée où s'était passée une partie de son enfance et de sa jeunesse avait engourdi, mais non vicié, ses généreuses qualités, bientôt ranimées par le contact vivifiant et chaud de l'air de la liberté.

Le père d'Aigrigny, beaucoup plus pâle et plus ému que Gabriel, avait tâché d'expliquer et d'excuser ses angoisses, en les attribuant au chagrin que lul causait la rupture de son cher fils avec la compagnio de Jésus.

Rodin, calme et parfaitement maître de soi, voyait avec un secret courroux la vive émotion du bree d'Aigrigny, qui aurait pu inspirer détranges soupeans à un homme moins confinat que Gabriel; pourtant, maîgré cet apparent sang-froid, le aocius était peut-être encore plus que son supérieur ardemment impatient de la réussité de cette importante d'afaire.

Samuel paraisoit atterré... aueun autre héritier que Gabriel nes présentali... Sans doute le vielluller resentatit une vie sympathie pour ce jeune homme; mais es jeune homme était prêtre; avec lui s'étéindrail le non de la famille Rennepout; et cette lumeuse fortune si laborieusement sentante li aborieusement sentante si laborieusement sentante li aborieusement sentante li destribules de la comployée ainsi que l'aurait désiré le testateur.

Les differents acteurs de cette socies se tennicat debout autour de la table rouch. Au moner dei, sur l'invisition du notire, it salient a'assente. Samuel dit, en lui montrant le registre de tengina noir : "Moniser." il sa'i det ordonné de déponer éle ce registre; il est fermai ; tous en reneutres de central de la compagne de testament que voici, « dis Prosential, seroqu'il data d'apoca, en la compagne le testament que voici, « dis Prosential, estament du ejone, en la compagne le testament que voici, « dis Prosential, seroqu'il dat depos», en 1825, che maîttre l'homes le Semelier, consiller du erd, notaire su Chaiest de Paris, demurant abors place Royale, en "1.5. » EN Pomesuli sorieit dum portéculie de marquia rouge une large caveloppe de parchemin jauni par les annecs; à cette ouveloppe était annecé, par un fid essieu, une note aussi sur véin. "Nesisieurs, « dit solitire, » il vous vouite rous donner la pelne de vous saocai; je vais literalment. »

Le notaire, Rodin, le père d'Aigrigny et Gabriel s'assirent. Le jeune prètre, tournant le dos à la cheminée, ne pouvait apercevoir les deux portraits. Samuel, malgré l'invitation du notaire, resta debout derrière le fanteuil de ce dernier, qui int ec qui sult:

- « Le 13 février 1852, mon testament sera porté rue Saint-François, n° 5.
- A dix heures précises, la porte du salon rouge, situé an rez-de-chaussée,
   sera ouverte à mes héritiers, qui sans doute arrivés depuis longtemps à
- Paris, dans l'attente dé ce jour, auront eu le loisir nécessaire pour faire
   valider leurs prenves de filiation. Dés ou'ils seront réunis, on lira mon
- testament, et au dernier coup de midi, la succession sera close et fermée
   au profit de ceux qui, selon ma recommandation perpétuée, je l'espère,
- au profit de ceux qui, seion ma recommandation perpetuee, je l'espere,
   par tradition, pendant un siècle et demi dans ma famille, à partir de ce
- jour, se seront présentés en personne et non par fondés de ponvoirs,
   le 13 février, avant midi, rue Saint-François.
- · le 15 leviler, avant mun, rue Saint-François.

Après avoir lu ces lignes d'une volx sonore, le notaire s'arrêta un instant, et reprit d'une voix solennelle : « M. Gabriel-François-Marie de Rennepont, prêtre, ayant justifié, par actes notariés, de sa fillation paternelle et de sa 2. qualité d'arrière-cossin du textuteur, et étant jusqu'à cette hours le soul des descendants de la famille Remergont qui ses soit présenté ici, Jouvus le textament en as présence, sinsi qu'il a été present. « Ce disant, le notaire retira de son cuvetoppe le textament prisabléments ouver par le président du tribunal, avec les formatiles voulnes par la loi, Le père d'Agrippu se Gallerie le préparait à couter avec paus de cerioristé que d'artieris. Rollin s'était assis à quelque distance de la table, tennat entre ses genoux son vieux chapera, an fond duquel, à étoni carchée dans les pis des sersides chapera, an fond duquel, à étoni carchée dans les pis dem serside monchair de cotomade à carreaux heux, il avait placé sa montre.. Toute l'attentain da socia était alors pratégie curie le misinhe broit qu'il entendre taux de la certain de la carche de la les productions de la prategie averaine de la les évolution des aignitées de montre, deut on petit ett arriver l'heure de unif.

Le notaire, déployant la feuille de vélin, lut ce qui suit au milieu d'une profonde attention :

# Hameau de Villetaneuse, le 13 février 1682.

- Je vais échapper par la mort à la honte des galères, où les implacables
   ennemis de ma famille m'ont fait condamner comme relaps.
- Et puis... la vie m'est trop amère depuia que mon fils est mort victime
   d'un crime myatérieux.
- Mort à dix-neuf ans... pauvre llenri... ses meurtriers sont inconnus...
   non... pas inconnus... ai j'en crois mes pressentiments...
- « Pour conserver mes biens à cet enfant, j'avais feint d'abjurer le pro-« testantisme... Tant que cet être si aimé a vécu, j'ai scrupuleusement
- observé les apparences catholiques... Cette fourberie me révoltait, mais
   il s'agissait de mon fils...
- Quand on me l'a eu tué... cette contrainte m'a été insupportable... l'étais épié; l'ai été accusé et condamné comme relaps;... mes biens ont été conlisqués; l'ai été condamné aux galères.
- « Terrible temps que ce temps-ci...
- Misère et servitude! despotisme sanglant et intolérance religieuse...
   Ah! il est doux de quitter la vie... Ne plus voir tant de maux, tant de douleurs... quel repos!
- « Et dans quelques beures... je goûterai ee repos...
- Je vais mourir, songcons a ceux des miens qui vivent, ou plutôt à ceux
   qui vivront... peut-être dans des temps meilleurs...
- « Une somme de cinquante mille écus, dépôt confié à un ami, me reste « de tant de biens.
  - Je n'ai plus de fils... mais de nombreux parents exilés en Europe.
     Cette somme de cinquante mille écus, partagée entre tous les miens,
- cût été de peu de ressources pour eux. J'en ai disposé autrement.
   Et cela d'après les sages conseils d'un homme... que je vénère comme
- « la parfaite image de Dieu aur la terre... car son intelligence, sa sagesse « et sa bonté sont presque divines.
  - « Deux fois dans ma vie j'ai vu cet homme, et dans des circonstances

- « bien funestes... deux fois je lui al dù mon salut... une fois le salut de « l'âme, une fois le salut du corns,
- « Hélas!... peut-être il eut sauvé mon pauvre enfant ; mais il est arrive · trop tard... trop tard...
- « Avant de me quitter, il a voulu me détourner de mourir... car il savait
- « tout : mais sa voix a été impuissante : l'éprouvais trop de douleur, trop
- « de regrets, trop de découragement. « Chose étrange !... quand il a été bien convaineu de ma résolution de
- « terminer violemment mes jours, nu mot d'une terrible amertume lui est « échappé et m'a fait croire qu'il enviait mon sort... ma mort!...
  - Est-il done condamné à vivre, lui?...
  - « Oui... il s'y est sans doute condamné lui-même afin d'être utile et se-
  - « courable à l'humanité... et pourtant la vie lui pèse; car je lui ai entendu
- « dire un jour avec une expression de fatigue désespérée que je n'ai jamais « oubliée : « Ob! la vie... la vie... qui m'en délivrera?... »
  - Elle lul est donc bien à charge?
  - « Il est parti; ses dernières paroles m'ont fait envisager la mort avec
  - < sérénité...
    - « Grâce à lui, ma mort ne sera pas stérile...
  - « Grâce à lui, ces lignes écrites à ce moment par un homme qui, dans « quelques beures, aura cessé de vivre, enfanteront peut-être de grandes
- « choses dans un siècle et demi ; oh ! oui, de grandes et nobles choses...
- « si mes volontés sont pieusement écoutées par mes descendants, car c'est « à ceux de ma race future que je m'adresse ainsi.

  - Pour qu'ils comprennent et apprécient mieux le dernier vœu que je fais... « et que je les supplie d'exaucer, eux... qui sont encore dans le néant où
  - « je vais rentrer, il faut qu'ils connaissent les persécuteurs de ma famille. « afin de pouvoir venger leur ancêtre, mais par une noble vengeance,
  - « Mon grand-père était catbolique ; entrainé moins par son zèle religieux « que par de perfides conseils, il s'est affilié, quoique laïque, à une société
  - « dont la puissance a toujours été terrible et mystérieuse... à la société de
- « Jésus... »

A ces mots du testament, le père d'Aigrigny, Rodin et Gabriel se regardèrent presque involontairement. Le notaire, ue s'étant pas apereu de ce mouvement, continuait toujours :

- « Au bout de quelques années, pendant lesquelles il n'avait eessé de pro-« fesser pour cette société le dévouement le plus absolu, il fut soudaine-
- ment éclairé par des révélations épouvantables sur le but secret qu'elle
- « se proposait, et sur ses moyens d'y atteindre...
- « C'était en 1610, un mois avant l'assassinat de Henri IV.
- « Mon aïeul, effrayé du secret dont il se trouvait dépositaire malgré lui, « et dont la signification se compléta plus tard par la mort du meilleur des
- « rois, mon aïeul, non-sculement rompit avec la société de Jésus, mais, « comme si le catholicisme tout entier lui eût paru solidaire des crimes de
  - cette société, il abandonna la religion romaine, où il avait jusqu'alors
  - « vécu, et se fit protestant.

- Des preuves irréfragables, attestant la connivence de deux membres
   de cette compagnie avec Ravaillac, connivence aussi prouvée lors du
   crime de Jean Châtel, le régicide, se trouvaient entre les mains de mon
   aïeul.
- « Telle fut la cause première de la baine acharnée de cette société contre « notre famille, Grâce à Dieu, ces papiers ont été mis en sûreté; mon père » me les a transmis, et si mes dernières volontés sont exécutées, on trou-« vera ces papiers, marqués A. M. C. D. G., dans le coffret d'ébène de la

salle de deuil de la rue Saint-François.

- Mon père fut aussi en butte à de sourdes persécutions; sa ruine, sa mort, peut-être, en eussent été la suite, sans l'intervention d'une femme angélique, pour laquelle il a conservé un culte presque religieux.
- Le portrait de exte fenunc que pai revue il y a peu d'années, ainsi que celui de l'homme auquel j'ai voué une vénération profonde, ont été peints par moi de souvenir, et sont placés dans le salon rouge de la rue Saint.
  François, Tous deux seront, je l'espère, pour les descendants de ma famille, l'objet d'un culte reconnaissant.

Depuis que'ques moments. Gabriel était devenu de plus en plus etaplis à la lecture de ce tostament și a longuri que, par une histore cionicidence, un de ses aleux avait, deux sécles auparavant, rompu avec la société de ¿desas, commel 1 venait de rompre înti-meute dupsius une heure... et que de cette rupture datant de deux sécles... datait aussi l'espèce de baine dont la compagnie de Zones avait longuirus pormativi sis families... Le joure préter trouvait non moins étrange que cet héritage à lui transmis après un laps de cont cinquante ans par un de sea parenta victime det la société de Joses, contornat, par l'abandon violonière qu'il vesuit de faire, lui Gabriel, a cette portraits, Cabriel, qui, sinsi que le pére d'Agrique, tomarial te dos étales, fix un mouvement pour les voir... A peine le missionnaire cut-li jeté les yeux sur le portrait de la feume, acqu'il pouss un grander de surprises et presque d'effoi. Le notaire interrompit aussitut la lecture du testamont en regardant le joune prêtre avec inquirieule.





### CHAPITRE RR.

Le dernier coup de mids.

Au cri pousel par Gabriel, le notaire avail interenupa la lecture du testament, et le père d'Ajergiay vésit rapproché vivement du jeune prétire. Celui-ci, debout et tremblant, regardait le portrait de femme avec une stupeur croissante. Biennti il dit à vois base et comme a peranta à lui-mème : - Est-il possible, mon Diret que le hasard produise de parelles ressemblantes. L. cet yeax... à la fois si fere et al tristat... con un les sions ... ce front... et cette paleur!... oui, ce sont ses traits!.... usos ses traits!... per d'Ajergiay un sont de constituer. de la constitue de la constituer. Sont de constituer. So à l'Égisoide du portrait ; le visage contracté par une impatience courroucee. Ils er enqueil te noughe à vif en contemplant avez anagions la incine marche des aiguilles de sa montre. « — Comment I quelle femme vous a sauve la vier ? « reprit le père d'Agrigan, » « noul, c'est cette femme, » reprit Calviel d'une vois plus basse et presque effrayée; « cette femme, ... ou plutét une femme qui lui ressemblait tellement, que sie cubleau n'estit pas iet depuis un siècle étdemi, je croirsia squ'il a été peint d'upes étle… car jene pais m'expliquer comment une ressemblance si frappante peut ferre l'effet du basard. Enfin, « ajoutat-tl au bout d'un moment de silence, en poussant un profond soph, » les mystères de la nature. Le la volant de l'eue nost impétiers bles. » E Galviel révoluis accellés sur son intenté au milieu d'un profond de consentier de la nature. Le la volant de l'eue nost impétiers de la nature. Le la volant de l'eue nost impétiers de la nature. Le la volant de l'eue nost impétiers de l'eue d'eue de l'eue de l'eue d'eue d'e

Rodin, dévoré d'impatience, dit au notaire, à côté duqueil les trouvaits « Il me semble, monsieur, que tout ce petit roman est assec étranger au testament?... — Yous avez raison, » répondit le notaire en se rasseyant; « mais ce fait est si extraordinaire, si romanesque, ainsi que vous le dites, que l'on ne peut s'empécher de parispre le préfond chomement de monsieur.... Èt il montra Gabriel qui, accoudé sur un des bras du fauteuil, appuvait son fronts ur sa mai et acmibilé complétement absorbé.

Le notaire continua de la sorte la lecture du testament :

- « Telles ont été les persécutions auxquelles ma famille a été en butte de « la part de la société de Jèsus.
- « Cette société possède, à cette heure, mes biens par la confiscation. « Je vais mourir... Puisse sa baine s'éteindre dans ma mort et épargner ma
- « Ma race, dont le sort est ma seule, ma dernière pensée, à ce moment « solennel.
- « Ce matin, j'ai mandé ici un homme d'une probité depuis longtemps « épronvée, Isaac Samuel. Il me doit la vie, et chaque jour je me suis ap-« plaudi d'avoir pu conserver au monde une si honnête, une si excellente « créature.
- « Avant la confiscation de mes biens, Isaac Samuel les avait toujours ad-» ministrés avec antant d'intelligence que de probité. Je lui ai confié les » cinquante mille écus qu'un fidèle dépositaire m'avait rendus.
- Isaac Samuel et après lui ses descendants auxquels il léguera ce dovoir
   de reconnaissance, se chargeront de faire valoir et d'accumuler cette
   somme jusqu'à l'expiration de la cent cinquantième année, à dater de ce
   iour.
- « Cette somme ainsi accumulée peut devenir énorme, constituer une for-« tune de rol... si les événements ne sont pas contraires à sa gestion.
- « Puissent mes vœux être écoutés de mes descendants sur le partage et « sur l'emplol de cette somme immense l
  - « Il arrivo fatalement en un siècle et demi tant de changements, tant de

- variations, tant de bouleversements de fortune, parmi les générations
   successives d'une famille, que, probablement, dans cent cinquante ans.
- successives à une source, que, pronniement, dans cent cinquante ans,
   mes descudants se trouveront appartenir aux différentes classes de la
   société, et représenteront ainsi les divers éléments sociaux de leur
- temps.
   Peut-être se rencontrera-t-il narmi cux des hommes donés d'une grande.
- Peut-être se rencontrera-t-il parmi eux des hommes doués d'une grande
   intelligence, ou d'un grand courage, ou d'une grande vertu; peut-être
   des savants, des noms illustrex dans la guerre ou dans les arts; peut-être
- aussi d'obscurs artisans, de modestes bourgeois; peut-être aussi, hélas?
   de grands coupables...
   Quoi qu'il avienne, mon vœu le plus ardent, le plus cher, est que mes
- « descendants se rapprochent et reconstituent ma famille par uue étroite, « une siucère union, en mettant parmi eux en oratique ces mots divins du
- « Christ : Aimez-vous les uns les autres.
- Cette union serait d'un salutaire exemple... car il me semble que de l'assois, que de l'association des hommes entre eux, doit surgir le bonheur futur de l'humanité.
- « La compagnie qui a depuis si longtemps persécuté ma famille est un « des plus éclatants exemples de la toute-pnissance de l'association, même
- appliquée au mal.
   Il y a quelque chose de si fécond, de si divin dans ce principe, qu'il
- force quelquefois au bien les associations les plus mauvaises, les plus
  dangereuses.
  Ainsi, les missions ont jeté de rares mais de pures, de générenses
- « elartés sur cette lénébreuse compagnie de Jésus... cependant fondée dans « le but détestable et impie d'anéantir, par une éducation homicide, toute
- volonté, toute pensée, toute liberté, toute intelligence chez les peuples,
   afin de les livrer tremblants, superstitieux, abrutis et désarmés au despetisme des rois, que la compagnie se réservait de dominer à son tour par
- A ce passage du testament, il y eut un nouveau et étrange regard échangé entre Gahriel et le père d'Aigrigny. Le notaire continua.

. ses confesseurs. .

- Si une association perverse, basée sur la dégradation humaine, sur la
   crainte, sur le despotisme, et poursuivie de la malédiction des peuples,
   a traversé les siècles et souvent dominé le monde par la ruse et par la
- a traversé les siècles et souvent dominé le monde par la ruse et par la terrenr... que serait-ce d'une association qui, procédant de la fraternité,
   de l'amour évangélique, aurait pour but d'affranchir l'homme et la femmo
- « de tout dégradant servage? de convier au bonheur d'ici-bas ceux qui « n'ont connu de la vie que les douleurs et la misère? de glorifier et d'en-
- richir le travail nourricier? d'éclairer ceux que l'ignorance déprave? de « favoriser la libre excansion de toutes les passions que Dieu, dans sa sa-
- « gesse infinie, dans son inépuisable bonté, a départies à l'homme comme
- « antant de leviers puissants? de sanctifier tout ce qui vient de Dieu... « l'amour comme la maternité, la force comme l'intelligence, la beauté
- « comme le génie? de rendre enfin les hommes véritablement religieux et

Amount in Court In

- « profondément reconnaissants envers le Créateur, en leur donnant l'in-« telligence des splendeurs de la nature et leur part méritée des trésors dont
- " il nous comble?

  " Ob! si le ciel yeut que, dans un siècle et demi, les descendants de ma
- famille, fidèles aux dernières volontés d'un œur ami de l'humanité, se
   rapprochent ainsi dans une sainte communauté;
   Si le ciel vent que parmi eux se rencontrent des àmes charitables et
   passionnées de commisération pour ce qui souffre, des esprits élevés,
- amourenx de la liberié, des cœurs éloquents et chaleureux, des caractères résolus, des femmes rémissant la beauté, l'esprit et la honté, comblen sera féconde et puissante l'harmoniense union de toutes ess idées, de toutes ers influences, de toutes ces forces, de toutes ces lottes ces attractions groupées autour de cette fortance de roi qui, concentrée par l'association et
- sees autour ue cette fortaine de roi qui, concentree par l'association et « sagement régle, rendra praticables les plus admirables utopies!
   « Quel merveilleux foyer de pensées fécondes, généreuses! quels rayon-
- « nements salutaires et vivifiants jailliraient incessamment de ce centre de « charité, d'émancipation et d'amour! • Que de grandes choses à tenter, que de magnifiques exemples à donner « au monde par la pratique! Quel divin apostola!! Enfin quel irrésistible
- cilan vers le bien pourrait imprimer à l'humanité tout entière nne famille
  alinsi groupée, disposant de tels moyens d'action?
  Et puis alors cette association pour le bien serait capable de combattre
- « la funeste association dont je suis victime, et qui peut-être dans un siècle « et demi n'aura rien perdu de son redoutable pouvoir. « Alors, à cette œuvre de ténèbres, de compression et de despotisme,
- « qui pèse sur le monde chrétien, les miens pourraient opposer une œuvre « de lumière, d'expansion et de liberté.
  - « Le génie du blen et le génie du mal seraient en présence.
  - « La lutte commencerait , et Dieu protégerait les justes...
- Et pour que les immenses ressources pécuniaires qui auraient donné « tant de pouvoir à ma famille ne sépuisent pas et se renouvellent avec » les années , mes héritiers , écoutant mes volontés, devraient placer, soit » les mêmes conditions d'accumulation, le double de la somme que j'ai
- « placée... Alors, un siècle et demi après eux... quelle nouvelle source de « pnissance et d'action pour leurs descendants! quelle perpétuité dans le « bien!
- « On trouvera d'ailleurs dans le grand meuble d'ébène de la salle de deuil « quelques idées pratiques au sujet de cette association.
- « Telles sont mes dernières volontés, ou plutôt mes dernières espé-« rances...
- « Si j'exige absolument que ceux de ma race se trouvent en personne rue « Saint-François, le jour de l'ouverture de ce testament, c'est afin que, « réunis à ce moment solennel, ils se voient, se connaissent; peut-étre alors mes paroles les frapperont; an lieu de vivre divisés, ils s'uniront;
- leurs intérêts même y gagneront, et ma volonté sera accomplie.
   En envoyant, il y a peu de jours, à ceux de ma famille que l'exil a dis-
  - « persés en Europe, une médaille où est gravée la date de cette convoca-

- tion pour mes béritiers à un siècle et demi de ce jour, j'ai dù tenir secret
   son véritable motif, disant seulement que ma descendance avait un grand
- son véritable motif, disant seulement que ma descendance avait un grand
   intérêt à se trouver à ce rendez-vous.
- « l'ai agi ainsi parce que je connais la ruse et la persistance de la compagnie dont je suis victime; si elle avait pu savoir qu'à cette époque mes
- « descendants auraient à se partager des sommes immenses, de grandes « fourberies, de grands dangers peut-être auraient menacé ma famille, car
- « de sinistres recommandations se seraient transmises de siècle en siècle
- « dans la société de Jésus.
  - « Puisse cette précaution être efficace!
- Puisse mon vœu exprimé sur les médailles avoir été fidèlement transmis
   de génération en génération!
- Si je fixe le jour et l'heure fatale où ma succession sera irrévocablement
   fermée en faveur de ceux de mes descendants qui se seront présentés rue
- Saint-François le 13 février 1852 avant midi, c'est qu'il faut un terme à
   tout délai, et que mes héritiers anront été suffisamment prévenus depuis
- tout detai, et que mes heritiers anront ete sullisamment prevenus depui
   bien des années de ne pas manquer à ce rendez-vons.
- Après la lecture de mon testament, la personne qui sera dépositaire de
   l'accumulation des fonds fera connaître leur valeur et leur chiffre, afin
- qu'au dernier coup de midi ces sommes soient acquises et partagées aux
   héritiers présents.
- Alors les appartements de la maison leur seront ouverts. Ils y verront
   des choses dignes de leur intérêt, de leur pitié, de leur respect... dans la
   salle de deuit suriont...
- « Mon désir est que cette maison ne soit pas vendue, qu'elle reste ainsi « meublée, et qu'elle serve de point de réunion à mes descendants, si,
- comme je l'espère, ils écoutent ma dernière prière.
   Si, au contraire, ils se divisent; si, au lieu de s'unir pour concourir à
- unc des plus généreuses entreprises qui aient jamais signalé un siècle, ils
   cèdent à des passions égoistes ; s'ils préférent l'individualité stérile à l'as-
- sociation féconde; si, dans cette fortune immense, ils ne voient qu'une
- « occasion de dissipation frivole ou d'accumulation sordide... qu'ils soient
- maudits par tous ceux qu'ils auraient pu almer, secourir et émanciper; ...
- que cette maison soit démolie et rasée, que tous les papiers dont Isaac
   Samnel aura laissé l'inventaire soient, ainsi que les deux portraits du
- Samnel aura laissé l'inventaire soient, ainsi que les deux portraits du salon rouge, hrûlés par le gardien de ma demeure.
- saion rouge, arutes par te gardien de ma demeure.
   l'ai dit.
- e yardii

\*

- · Maintenant, mon devoir est accompli.
- « En tout ceci j'ai suivi les conscils de l'homme que je vénére et que « j'aime comme la véritable image de Dieu sur la terre.
- « L'ami fidéle qui m'a remis les cinquante mille écus, débris de ma for-
- tune, sait seul l'emploi que j'en veux faire;... je n'ai pu refuser à son
   amitié si sure cette preuve de confiance; mais aussi, j'ai dû lui taire le
- nom d'Isaac Samuel;... c'était exposer ce dernier et surtout ses descendants à de grands dangers.
- « Tout à l'heure, cet ami, qui ignore que ma résolution de mourir va « recevoir son accomplissement, viendra ici avec mon notaire; c'est entre

---

- «-leurs mains qu'après les formalités d'usage je déposerai ce-testament « cacheté.
  - « Telles sont mes dernières volontés.
  - « Je mots leur accomplissement sous la sauvegarde de la Providence.
- Dieu ne pent que protégor ces vœux d'amour, de paix, d'union et de « liberté.
- Ce lestament mystique ' ayant été fait librement par moi et entièrement
   écrit de ma main, j'entends et je veux qu'il soit serupuleusement exécuté
   dans son esprit et dans sa lettre.
  - Cejourd'hui, 13 février 1682, à une heure de relevée.
    - " MARIUS DE RENNEPONT. "

A mesure que le notaire avait poursuivi la lecture du testament, Gabriel avait été successivement agité d'impressions pénibles et diverses. D'abord, nous l'avons dit, il avait trouvé étrange que la fatalité voulût que cette fortune immense, provenant d'une victime de la compagnie, revint aux mains de cette compagnie, grâce à la donation qu'il venait de renouveler. Pais. son amo charitable et élevée lui avant fait aussitôt comprendre quelle aurait pu être l'admirable portée de la généreuse association de famille si instamment recommandée par Marius de Rennepont... il songenit avec une profonde ameriume que, par suite de sa renonciation, et de l'absence de tont autre héritier, cette grande pensée était inexécutable, et que cette fortune. beaucoup plus considérable qu'il ne l'avalt eru, allait tomber aux mains d'une compagnie perverse qui pouvait s'en servir comme d'un terrible moven d'action. Mais, il faut le dire, l'ame de Gabriel était si belle, si pure, qu'il n'éprouva pas le moindre regret personnel en apprenant que les biens auxquels il avait renonce pouvaient être d'une grande valeur; il se plut même, par un touchant contraste, en découvrant qu'il avait failli être si riche, à reporter sa pensée vers l'humble presbytère où il espérait aller hientôt vivre dans la pratique des plus saintes vertus évangéliques. Ces idées se heurtaient confusément dans son esprit. La vue du portrait de feinme, les révélations sinistres contenues dans le testament, la grandeur do vues qui s'était manifestée dans les dernières volontés de M. de Bennepont. tant d'incidents extraordinaires jetaient Gabriel dans une sorte de stupeur étonnée où il était encore plongé, lorsque Samuel dit au notaire en lui présentant la clef du registre : « Vous trouverez, monsieur, dans ce registre, l'état actuel des sommes qui sont en ma possession par suite de la capitalisation et aecumulation des cent einquante mille francs confiés à mon grandpère par M. Marius de Rennepont... -- Votre grand-père!... » s'écria le père d'Aigrigny au comble de la surprise; « c'est donc votre famille qui a falt constaument valoir cette somme?... - Oui, monsieur, et ma femme va dans quelques instants apporter lei le coffret qui renferme les valeurs. -Et à quel chiffre s'élèvent ces valeurs? « demanda Rodin de l'air du monde le plus indifférent. « - Ainsi que M. le notaire peut s'en assurer par ert état, » répondit Samuel avec une simplicité parfaite et comme s'il se fût

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est le terme ronneré par la jurisprudence.

sculement agi des cent cinquante mille france primitifs, · p'ai en soisse, en vaiteurs ayant cours. Ia somme de drux cent doure millions... cent soisaate...— Yous diles, montieur! » s'écris le père d'algriguy sans laisses Samuel achever, car Pappoint importait assez peu au révierue plere. — Oui, le chilfret! » ajont Rodin d'une vois palpitante (et pour la presière fais peut-érre de sa vie. il perdit son sang-feoil » de chilfren. Le chilfren. — Je dis, monsieur, » reprit le vieillard, « que p'ai en canse pour d'ens cent douze millione cent soisante et quine mille france de valeurs... soit nominatives, soit au presière mille prese de valeurs... soit sonitaites, soit au prime mille prance de valeurs... soit sonitaites, soit au prime mille prance on manuer. Ai e solubre, car vois ten frenter, ... sinsi que vous alter vous on manuer. Ai solubre, car vois in mé frente, ... sinsi que vous alter vous contrares de chiefe, con vois in mé prese partie propriet. En état, et chiefe, cité d'aineir rendermére en valeurs, la pous sur la balle, et sorit a prie averir échare du morard affisteure avec Samuel.

Lorsque celui-ci eut d'ectari l'énorue chiffré de la somme en question, un sincere de suprar acuculité se spariele. Sanf Samuel, tous les setems, un sincere de suprare acuculité se proiete. Sanf Samuel, con les setems de cette scène se cryosient le jouet d'un rive. Le piret d'Ajerjage et Bodin compatient sur quarante millions. Colici ci. Cette somme, ché plocome, chia plus que quintuplée... Cabérié, ce curientant in notaire lire les passages du testa-equit de la compatination, avait étable écte fermine à trois on quarte millions. Aussi, le chiffre exorbitant qu'on vensit de lui révière l'étaurdissaite. Et malgré son dunizable déviaitres sement et as exempleanes loquel, il promovait me sorte d'ébonissement, de vertige, en songenat que ces héma immenses aurairet pu ha la paparetien. A la la calle. Le notaire, respetue assist suplicité qu'un et la compatination de la calcie de Samuel, et purisont à poine fut que de la casantant l'état de la caise de Samuel, et purisont à poine songenat qu'arem aunte héritier ne se présentait.

Au milieu de ce profond silence , la pendule placée dans la chambre voisine commenca de sonner lentement midi... Samuel tressaillit... puis poussa un profond sounir... Quelques secondes encore, et le détai fatal serait expiré. Rodin , le père d'Aigrigny, Gabriel et le notaire étalent sous le comp d'un saisissement si profond, qu'aueun d'eux ne remarqua combien il était étrange d'entendre la sonnerie de cette pendule... » Midi!... » s'écria Rodin. Et, par un mouvement involontaire, il posa brilsquement ses deux mains sur la cassette, gomme pour en prendre possession. « - Enfin !... » s'écria le père d'Aigrigny avec une expression de jole, de triomphe, d'enivrement. impossible à peindre. Puis , il ajouta eu se jetant dans les bras de Gabriel , qu'il embrassa avec exaltation : « Ah ! mon chrr fils... que de pauvres vont vous bénir !... Vous êtes un saint Vincent de Paulc... Vous serez canonisé... ie vous le jure... - Remercions d'abord la Providence, » dit Rodin d'un ton grave et ému, en toulant à genoux, « remercions la Providence de ce qu'elle a permis que tant de biens soient employés à la plus grande gloire du Seigneur. » Le père d'Aigrigny, après avoir encore embrassé Gabriel, le prit par la main et lui dit : « - Rodin a raison... A genoux, mon cher fils. et rendons graee à la Providence. »

Ce disant. le père d'Aigrigny s'agenouilla et entraina Gabriel qui, étourdi, confondu, n'ayant plus la tôte à lui, tant les événements se précipitaient, s'agenouilla marbinalement.

Le dernier coup de midi sonna... Tous se relevérent... Alors le notaire dit d'une volx légèrement altérée, car il y avalt quelque chose d'extraordinaire et de solennel dans cette scène : « Aueun autre béritier de M. Marius de Rennepont ne s'étant présenté avant midi , j'exécute la volonté du testatenr en déclarant, au nom de la justice et de la loi, M. François-Marie-Gabriel de Rennepont, lei présent, seul et unique héritier, et possesseur des biens, meubles, immeubles et valeurs de toute espèce provenant de la succession du testateur ; desquels biens le sieur Gabriel de Rennepont , prêtre, a fait librement et volontairement don, par acte notarié, au sieur Frédérie-Emmanuel de Bordeville, marquis d'Aigrigny, prêtre, qui, par le même acte, les a acceptés, et s'en trouve ainsi légitime possesseur, au lleu et place dudit Gabriel de Rennepont, par le fait de cette donation entrevifs, grossoyée par moi ee matin, et signée Gabriel de Rennepont et Frédéric d'Aigrigny, prêtres. » A ce moment, on entendit dans le jardin un grand bruit de voix. Bethsabée entra précipitamment, et dit à son mari d'une voix altérée : « - Samuel... nn soldat... il veut... » Bethsabée n'en put dire davantage. A la porte du salon rouge apparut Dagobert. Le soldat était d'une paleur effrayante; il semblait presque défaillant, portait son bras gauche en écharpe et s'appuyait sur Agricol. A la vue de Dagobert, les flasques et blafardes paupières de Rodin s'injectèrent subitement comme si tout son sang eût reflué vers son cerveau. Puis le socius se précipita sur la cassette avec un meuvement de colère et de possession si féroce , qu'on eut dit qu'il était résolu, en la couvrant de son corps, à la défendre au péril de sa vic.





### CHAPITES ZZI.

La donation entre - vifs.

Le jere ő Ajarjany ne reconnaissait pas Dupobert, et n'avait jamais va Agricei ; anusi se se rendieli jas o'dhord compte de l'especé efferio courreace manifesté par Bodin; mais le révérend père comprit tout, lorsqu'il cut entendu faislrei pousser un cri de joie et qu'il le vit a piere entre les bras du fisqueun en disant : Tol... mon frère 7... et vous... mon second père. ... hi t'est bleu qui vous ervoic... Appràs vois verre la main e Gabriel. Bupobert à arança vera le pière d'Aigrigny d'un pas rapiée, quoi-qu'un por chancelant. Reuraquant la hypistomente menagenair du notidat, et qu'un por chancelant. Reuraquant la hypistomente menagenair du notidat, et depuis moit, recenta d'un pas, et dit impériencement au vétéran : — Qui éten-vous, monsièrer que vouler-vour? A tali eu de la l'epander, le voisit fit encore quelqueus pas ; puis , 'arrêtant ct se metant bien en face du père d'Aigrigny, il le contempla pendat une seconde, avec un si effrayant métange de curiosité, de mépris, d'aversion et d'audace, que l'ec-colonal de hussards, un moment intertit, basis los youx devant la figure pile ce de hussards, un moment intertit, basis los youx devants la figure pile ce de hussards, un moment intertit, basis los youx devants la figure pile ce de hussards, un stant la figure pile ce de la serie de la mander de la missa de part de la mander de la mande de la mande de la mande de la missa de youx devant la figure pile ce de la mande de la missards, un missa los youx devants la figure pile ce de la missards, un man de la missa la voux de la missa le youx devant la figure pile ce de la missards, un man de la missa de youx devants la figure pile ce de la missards, un man de la missa de youx devants la figure pile ce de la missards, un man de la missa de youx devants la figure pile ce de la missards, un man de la missa de youx devants la figure pile ce de la missards, un man de la missa de youx devants la figure pile ce de la missards un man de la missa de la missa de youx devants de la missa de la missa de youx devants de la m

devant le regard étineclant du vétéran. Le notaire et Samuel, frappés de surprise, restaient muets spectateurs de cette scène, tandis qu'Agricol et Gabriel suivaient avec anxiété les moindres mouvements de Dagobert. Quant à Rodlin, il avait feint de s'appuyer sur la cassette, afin de pouvoir toujours la couvrir de son corps.

Surmontant enfin l'embarras que lui causait le regard inflexible du soldat . le père d'Aigrigny redressa la tête et répéta : « Je vous demande , monsieur, qui vons êtes et ce que vons voulez! - Vous ne me reconnaissez donc pas? » dit Dagobert en sc contenant à peine, « - Non, monsieur... - Au fait, » reprit le soldat avec un profond dédain, » vons baissiez les veux de honte, lorsqu'à Leipzig, où vous vous battiez avec les Russes contre les Français, le général Simon, criblé de blessures, vous a répondu, à vous renégat, qui lui demandiez son épée : Je ne rends pas mon épée à un truitre, et il s'est trainé jusqu'auprès d'un grenadier russe, à qui il l'a rendue... A côté du général Simon, il y avait un soldat, aussi blessé ;... ce soldat c'était moi... -- Enfin , monsieur... quo voulez-vous ? » dit le père d'Aigrigny , se contenant à peine. « - Je veux vous démasquer, vous qui êtes un prêtre aussi infâme , aussi exécré de tous , que Gabriel , que voità , est un prêtre admirable et béni de tous. -- Monsieur |... » s'écria le marquis en devenant livide de colère et d'émotion, « - Je vous dis que vous êtes un infame, » reprit le soldat avec plus de force, « Pour dépouiller les filles du maréchal Simon, Gabriel et mademoiselle de Cardoville, de leur béritage, vous vous êtes servi des moyens les plus affreux. - Que dites-vous? » s'écria Gabriel , « les lilles du maréchal Simon... - Sont tes parentes , mon brave enfant, ainsi que cette digne demoiselle de Cardoville... la bienfaitrice d'Agricol. Aussi... ce prêtre », et il montra le père d'Aigrigny, « a fait enfermer l'une, comme folle, dans une maison de santé... et séquestrer les orphelines dans un couvent... Quant à toi, mon brave enfant, je n'espérais pas te voir ici, crovant qu'on l'aurait empêché, ainsi que les autres, de te trouver lei ce matin; mais, Dieu mercì, tu es là... et j'arrive à temps; je ne suis pas venu plus tôt à cause de ma blessure. L'ai tant perdu de sang que j'ai eu, toute la matinée, des défaillances. - En effet, » s'écria Gabriel avec inquiétude, « je n'avais pas remarqué votre bras en écharno... Cette blessure, quelle est-elle? » A un signo d'Agricol , Dagobert reprit : « -- Ce n'est rien... la suite d'une chute... Mais me voità... et bien des infamies vont se dévoiler... »

Eh bien !... - dit Dagobert effrayé de l'émotion du jeune prêtre. « - Midi a sonné, » reprit celui-ci. « Seul de la famille, j'étais ici présent; compreneg-yous, maintenant?... Le délai est passé... les héritiers sont dépossédés par moi !... - Par toi, » dit Dagobert en balbutiant de joie, « par toi , mon brave enfant... tout est sauvé, alors !... - Oui... mais... - Tout est sauvé!... » reprit Dagobert radicux en interrompant Gabriel; « tu partageras avec les autres. Je te connais... - Mais, tous ces biens, je les ai abandonnés d'une manière irrévocable, » s'écria Gabriel avec désespoir. - Abandonnés... ces bicas !... » dit Dagobert pétrifié ; « mais à qui... à qui?... - A monsieur..., - dit Gabriel en désignant le père d'Aigrigny. - A lui! » répéta Dagobert anéanti. » à lui!... au renégat... toujours le démon de cette famille! - Mais, mon frère, » s'écria Agricol, « tu connaissais done les droits à cet béritage? - Non, » répondit le jeune prêtre avec accablement, « non... je l'ai sculement appris ce matin même par le père d'Aigrigny :... il avait été, m'a-t-il dit, récemment instruit de mes droits par les papiers de famille autrefois trouvés sur moi, et envoyés par notre mère à son confesseur. » Le forgeron parut frappé d'un trait de lumière, et s'écria : « - Je comprends tout maintenant... on aura vu dans ces papiers que tu pourrais être riche un jour ;... alors on s'est intéressé à toi ;... on l'a attiré dans ce collège, où nous ne pouvions jamais te voir... et plus tard , on a trompé ta vocation par d'indignes mensonges, afin de t'obliger à te faire prêtre et de t'aucuer ensuite à faire cette donation... Ab! monsieur, » reprit Agricol en se tournant vers le père d'Aigrigny avec indignation, « mon père a raison, une telle machination est infâme! »

Pendant ette seine, le r'vicrent père et son sezia, d'abbret ditargès et dématés dans leur ambrec, avisite put à peu regris un sagfenida partis. Rodin, toujours accoudé sur la cassette, avait dit quelques mots à voix basse au père d'Algrigger, Aussi, lorsque Agricol, emporté par l'indignation, avait reprodè à ce deraire ses muchinations inflanes, celti-il avait baise la téte et modesteunent répondu : « Nous devons pardonner les injuers», et les offire au Ségueur comme preuve de notre bunilité. »

Dagobert, etourdi, éerasé par tout ce qu'il venait d'apprendre, sentait presque sa raison se troubler; après tant d'angoisses, ses forces lui manquaient devant ce nouveau et terrible coup. Les paroles justes et sensées d'Agricol, rapprochèes de certains passages du testament, éclairèrent tout à coup Gabriel sur le but que s'était proposé le père d'Aigrigny en se chargeant d'abord de son éducation et en l'attirant ensuite dans la compagnie de Jésus. Pour la première fois de sa vic., Gabriel put contempler d'un coup d'œil tous les ressorts de la ténébreuse intrigne dont il était vietime ; alors l'indignation, le désespoir surmontant sa timidité habituelle, le missionnaire , l'œil éclatant , les joues enflammées d'un noble courroux , s'écria en s'adressant au père d'Aigrigny : « Ainsi, mon père, lorsque vous m'avez placé dans l'un de vos collèges, ce n'était pas par intérêt on par commisération, c'était seulement dans l'espoir ile m'amener un jour à renoncer en faveur de votre ordre à ma part de cet héritage... et il ne vous suffisait pus ile me saerifier à votre enpidité... il fallait encore me rendre l'instrument involontaire d'une indigue spoliation! S'il ne s'agissait que de moi... que de mes droits sur our richesses que vous convoiliez... je ne réclamerais pas ; je suis ministre d'une religion qui a goirfé, sancétife la parrede ji a doastion à laquelle j'al consenti vous cet acquise ; je n'y précleudes... je n'y précleudes junais rier, ... mais li s'agit de la belanç qui apparêment à de paurres orphédines amendes du fond d'un lieu d'exil par mon père adoptif, ci je ne veux pas que vous le dépossédiez... mais il s'agit de la heshafrire de mon frère adoptif, ci je ne vyeux pas que vous le dépossédiez... mais il s'agit de la heshafrire de mon de l'unas-nité, a l'égué à ses decendants une mission d'expresse, d'anouer, d'unis, de liberée, ci p ne veux pas que cotte mission soit ébusfiée dans son germe. Non... mon... et je vous dis, mais a consistent soit s'ensefiée dans son germe. Non... mon... et je vous dis, na que conte mission s'exceptifier, dussé-je récoupe le donnition que de l'apparent de donnition que l'apparent l'apparent

A ces mots, le père d'Aigrigny et Rodin se regardèrent en haussant légèrement les épaules. Sur un signe du socius, le révérend père prit la parole avec un calme imperturbable, et parla ainsi d'une voix lente, onctueuse, avant soin do tenir ses yeux constamment baissés : « Il se présente, à propos de l'héritage de M. de Rennepont, plusieurs incidents en apparence trèscomplianés, plusieurs fantômes en apparence très-menarants; rien eependant de plus simple, de plus naturel que tout ceci... Procédons par ordre... laissons de côté les imputations calomnieuses; nous y reviendrons. M. l'abbé Gabriel de Rennepont... et je le supplie humblement de contredire on de rectifier mes paroles si je m'écartais le moins du monde de la plus rigoureuse vérité , M. l'abbé Gabriel , pour reconnaître les soins qu'il a autrefois reçus do la compagnie à laquelle je m'houere d'appartenir, m'avait fait, comme représentant de cette compagnie , librement , volontairement , don des biens qui pourraient lui revenir un jour, et dont, ainsi que moi, il ignorait la valeur. » Le père d'Aigrigny interrogea Gabriel du regard , comme pour le prendre à témoin de ces paroles. « - Cela est vrai , » dit le jeune prêtre, « j'ai fait librement ee don. - Ce matin, ensuite d'une conversation particulièrement intime, et dont je tairai le sujet, certain d'avance de l'approbation de M. l'abbé Gabriel... - En effet, » répondit généreusement Gabriel, « peu importe le sujet de cet entretien... - C'est dont ensuite de cette conversation que M. l'abbé Gabriel m'a de nouveau manifesté le désir de maintenir cette donation... je ne dirai pas en ma faveur... car les biens terrestres me touchent fort pen... mais en faveur d'œuvres saintes et charitables, dont notre compagnie serait la dispensatrice... l'en appelle à la lovauté de M. l'abbé Gabriel, en le suppliant de déclarer s'il s'est ou non engagé, non-sculoment par le serment le plus formidable, mais encore par un aete parfaitement légal , passé devant maître Dumesnil , que voici. - Il est vrai , » répondit Gabriel. « -- L'acte a été dresse par moi , » ajouta le notaire. « -- Mais Gabriel ne vous faisait abandon que de ce qui lui appartenait , » s'écria Dagobert. « Ce brave enfant ne pouvait supposer que vous vous serviez de lui pour depouiller les autres ! - Faites-moi la grâco , monsieur, de me permettre de m'expliquer, » reprit courtoisement le père d'Aigrigny, « vous répondrez ensuite. » Dagobert contint avec peine un mourement de douloureuse impatience.

Le révérend père continna : « M. l'abbé Gabriel a donc, par le donble engagement d'un acte et d'un serment, confirmé sa donation ; bien plus, » reprit le père d'Algrigny, « lorsqu'à son profond étonnement , comme au nôtre, le chiffre énorme de l'héritage a été connu , M. l'abbé Gabriel, fidèle à son admirable générosité, loin de se repentir de ses dons, les a pour ainsi dire consaerés de nouveau par un pieux mouvement de reconnaissance envers la Providence, car M. le notaire se rappellora, sans doute, qu'après avoir embrassé M. l'abbé Gabriel avec effusion en lui disant qu'il était pour la charité nn second saint Vincent de Psule, je l'ai pris par la main, et qu'il s'est ainsi que moi agenouillé pour remercier le ciel de lui avoir inspiré la pensée de faire servir ees biens immenses à la plus grande gloire du Seignenr. -- Cela est vrai , » répondit loyalement Gabriel ; « tant qu'il s'est agi seulement de moi, maigré un moment d'étourdissement causé par la révélation d'une fortune si énorme, je n'ai pas songé un instant à revenir sur la donation que l'ai librement faite. - Dans ces eirconstances, » reprit le père d'Aigrigny, « l'heure à laquelle la succession devait être fermée est venue à sonner, M. l'abbé Gabriel, étant le seul héritier présent, s'est trouvé nécessairement... forcément, le seul et légitime possesseur de ees biens immenses... énormes... sans doute; et je m'en réjouis dans ma charité, qu'ils soient énormes, puisque, grâce à eux, beaucoup de misères vont être secourues, beaucoup de larmes vont être taries. Mais voilà que tout à coup monsieur, » et le père d'Aigrigny désigna Dagobert, «monsieur, dans un égarement que je lui pardonne du plus profond de mon âme, et qu'il se reprochera, i'en suis sûr, accourt, l'injure, la menace à la bouche, et m'aecuse d'avoir fait séquestrer je ne sais où, je ne sais quels parents, afin de les empêcher de se trouver ici... en temps utile... - Oui, je vous aceuse de cette infamie! » s'écria le soldat exaspéré par le calme et l'audace du révérend père , « oui..., et je vais... -- Encore une fois, monsieur, je vous en conjure, soyez assez bon pour me laisser continner... vous me répondrez ensuite , » dit bumblement le père d'Aigrigny. de la voix la plus douce et la plus mielleuse. « -- Oui , je vous répondrai et je vous confondrai! » s'éeria Dagobert. « - Laisse... laisse... mon père, » dit Agricol; « tout à l'heure tu parleras, » Le soldat se tut.

Le pier d'Ajerjany continua avec une nouvello assurance : « Sans doule, s'il caise récliencent d'autres hériture que M. Fabbé Galèri, il est ficherie, pour caux de n'avoir pas se présenter les cha temps utille. Eh mon Diest si au lies de défente le acuau des soudrants et des nécessiteux, pi éfénaits mes intérêts, je serais loin de me prévaloir de cet avantage du au hasard; mais comme mandataire de la grande familie des parves, je nuis oligité de maintenir mes droits abeoins à cet héritage, et je ne doute pas que M. le nontiere ne reconsisse la validité de mes reclamations en me metant en possession de ces valeurs qui, après tout, m'appartienneu légitimenent. — Ma seule mission, « reprêt le notitée d'une voix éman, « set de fâter exécuter faifement la volent du testateur. M. Tabbé Gabriel de Bennacoustion. Ente de douation est en régle; je ne puis donc refuser de la meccasion. Ente de douation est en régle; je ne puis donc refuser de la meccasion. Ente de douation est en régle; je ne puis donc refuser de la fert de la metal de la fine promone du douatier le montant de l'ertieges. A ces cett.

mots. Samuel cacha sa figure dans ses mains en ponssant un gémissement profond; il était obligé de reconnaître la justesse rigoureuse des observations du notaire.

« Mais , monsleur , » s'écria Dagobert en s'adressant à l'homme de loi , « cela ne peut pas être... vous ne pouvez pas laisser ainsi dépouiller deux pauvres orpbelines... C'est au nom de leur père, de leur mére, que je vous parle... Je vous jure sur l'bonneur, sur mon bonneur de soldat, qu'on a abusé de la confiance et de la faiblesse de ma femme pour conduire les filles du maréchal Simon au couvent, et m'empécher ainsi de les amener iei ee matin. Cela est si vrai que j'ai porté ma plainte devant un magistrat. - Eh bien! que vous a-t-il répondu? » dit le notaire, « - Oue ma déposition ne suffisait pas pour enlever ces jeunes filles du couvent où elles étaient. ct que la justice informerait... - Oui, monsienr, » reprit Agricol, « Il en a été ainsi au sujet de mademoiselle de Cardoville, que l'on retient comme folle dans une maison de santé, et qui pourtant jouit de toute sa raison; elle a, comme les filles du maréchal Simon, des droits à cet héritage... l'ai fait pour elle les mêmes démarebes que mon père a faites pour les filles du maréchal Simon, - Eh bien? » demanda le notaire. « - Malheureusement, monsieur, » répondit Agricol, « on m'a dit, comme à mon père, que, sur ma simple déposition , l'on ne pouvait agir... et que l'on aviserait. »

A ee moment, Bethsabée, avant entendu sonner à la porte du bâtiment de la rue, sortit du salon rouge à un signe de Samuel. Le notaire reprit en a'adressant à Agricol et à son père : « Loin de moi , messieurs , la pensée de mettre en doute votre lovauté, mais il m'est impossible, à mon grand regret, d'accorder à vos accusations, dont rien ne me prouve la réalité, assez d'importance pour suspendre la marche légale des choses; car enfin. messieurs, de votre propre aveu, le pouvoir judiciaire, auquel vous vous étes adressés, n'a pas cru devoir donner suite à vos dépositions, et vons a dit qu'on s'informerait, qu'on aviscrait; or, en bonne conscience, je m'adresse à vous, messieurs, puis-je, dans une circonstance aussi grave, prendre sur moi une responsabilité que des magistrats n'ont pas osé prendre? - Oui, au nom de la justice, de l'bonnenr... vons lo devez, » s'écria Dagobert. « - Peut-être à votre point de vue, monsieur; mais au mien je reste fidèle à la justice et à l'honneur en exécutant fidèlement ce qui est prescrit par la volonté sacrée d'un mourant. En reste, rien n'est pour vous désespéré. Si les personnes dont vous prenez les intérêts se croient lésées, eela pourra donner lieu plus tard à une procédure, à un recours contre le donataire de M. l'abbé Gabriel... Mais, en attendant, il est de mon devoir de le mettre en possession immédiate des valenrs... Je me compromettrais gravement si j'agissais autrement, »

Les observations du notaire paraissient tellement sedon le droit rigorreux, que Samuel, Dopobert et Agricol residerent constrerén. Gabriel, après un moment de réfexion, parut prendre une résolution désempérée et dit au notaire d'une voix ferme : « Puisque la loi est, dans cette circonstance, impuissant à souteir le bon droit, le prendrai, monstieru, nu parti extrême; avant de m'y résoudre, je demande une dérnière fois à M. Fabbé d'Aigring vil voux es contente de ce qui me revinat de ces biens.

à la condition que les autres parts de l'héritage resteront entre des mains sures, jusqu'à ee que les héritiers au nom desquels on réclame aient pu justifier de leurs titres. - A cette proposition je répondrai ee que j'ai déià dit, « reprit le père d'Aigrigny. « Il ne s'agit pas iei de moi, mais d'un immense intérêt de charité; je suis done obligé de refuser l'offre partielle de M. l'abbé Gabriel, et de lui rappeler ses engagements de toutes sortes, - Ainsi, monsieur, vous refusez eet arrangement? » dit Gabriel d'une voix émue, « - La charité me l'ordonne, - Vous refusez... absolument? - Je pense à toutes les œuvres saintes que ces trésors vont fonder pour la plus grande gloire du Seigneur, et je ne me sens ni le courage ni la volonté de faire la moindre concession. - Alors, monsieur, » reprit le jeune prêtre d'une voix émue, « puisque vous m'y forcez, je révoque ma donation ; j'ai entendu engager seulement ee qui m'appartenait et non ee qui appartenait aux autres. - Prenez garde, M. l'abbé, » dit le père d'Aigrigny ; « je vous ferai observer que j'ai entre les mains un serment écrit... formel... - Je le sais, monsieur, vous avez un éerit par lequel je fais serment de ne iamais révoquer cette donation, sous quelque prétexte que co soit, sous peine d'encourir l'aversion et le mépris des honnêtes gens... Eb bien! monsieur. soit..., » dit Gabriel avec une profondo amertumo, « je m'exposerai à toutes les conséquences de mon parjure, vous le proclamerez partout ; je serai en butte aux dédains, à l'aversion de tous... mais Dieu me jugera... » Et le ieune prêtre essuya une larme qui roula dans ses yeux.

« Oh! rassure-toi, mon brave enfant! » s'écria Dagobert renaissant à l'espérance, « tous les bonnêtes gens seront pour toi | - Bien! bien! mon frère. » dit Agricol. « - M. le potaire. » dit alors Rodin de sa petite voix aigre. « M. le notaire, faites donc comprendre à M. l'abbé Gabriel qu'il peut se parjurer tant qu'il lui plaît, mais que le code eivil est moins commode à violer qu'une promesse simplement... et seulement... saerée!... - Parlez . monsieur, » dit Gabriel. « - Apprenez done à M. l'abbé Gabriel , » reprit Rodin, « qu'une donation entre-vifs , comme celle qu'il a faite au révérend père d'Aigrigny, est révocable seulement pour trois raisons, n'est-ce pas? - Oui, monsieur, pour trois raisons, » dit le notaire, « - La première, pour survenance d'enfant, » dit Rodin, « et je rougirais de parfer à M. l'abbé Gabriel de ce cas de nullité. Le second motif d'annulation serait l'ingratitude du donataire... Or, M. l'abbé Gabriel peut être certain de notre profonde et éternelle reconnaissance. Enfin le troisième cas de nullité est l'inexécution des vœux du donataire, relativement à l'emploi de ses dons. Or, si manvaise opinion que M. l'abbé Gabriel ait tout à comp prise de nous, il nous aecordera du moins quelque temps d'épreuve pour le convainere que ses dons, ainsi qu'il le désire, seront appliqués à des œuvres qui auront pour but la plus grande gloire du Seigneur. - Maintenant, M. le notaire. » reprit le père d'Aigrigny, « c'est à vous de prononcer et de dire si M. l'abbé Gabriel peut ou non révoquer la donation qu'il m'a faite. »

Au moment où le notaire allait répondre, Bethsabée rentra, précédant deux nouveaux personnages qui se présentèrent dans le salon rouge, à peu de distance l'un de l'autre.



## CDAPITES RRIL

I'm han minin

Le premier des deux personnages dont l'arrivée avait intervumpa la répose du notiere, était Faringhea, A la vue de cet homme à figure sinistre, Samuel s'apprecha, et lui dit: « qui étes-vous, monsieur?» Après avoir jeté un regard perçant sur Roidin, qui tressaititi laupreceptiblement, et reprit hienaté son sang-froid habituel, Faringhea répondit à Samuel : —— Le prince Dijama extarrivé depsis peu de temps de l'Inde, sin de se travevre ici aujourd'hui, ainsi que cela lui était recommandé par l'inscription d'une méchille qu'il portiat au con... — La insait s' sévira làurbie qui, on le sait, avait été le compagnon de navigation de l'Indée depois les Aprece, de le habitunet vennut d'Atemadrie avait réchée, i ail saus héritier... En effet... pendant la traversée le prince na di que sa mère était d'etigine française... Mis sans doute, il a cur devoir une cacher le but de d'etigine française... Mis sans dout, il a cur devoir une cacher le but de

son voyage... Oh! c'est un noble et courageur joune homme que cet Indien! Ob cet-lif\* » L'Erragiour jet un nouveur regrafs ur Roid int dif, en accutunt Intenteent se paroles : J'ai quitté le prince hier soir... il m'a comfé que quolqu'il où un assez grand intérêt à se trouver ici, il se pourrait qu'il serrifiat cet intérêt à d'autres circonstances;... J'ai passe la muit dans le même hôtel que lui... Ce matin, torque je me sim présenté pour le voir, on m'a apprès qu'il était déjà sorti... Mon amitié pour loi m'a engagé à venir dans cette muison, espérant que les informations que jo poursis donner sur le prince seraient peut-être utiles. . En ne diant pas un mot de Roidis à l'épart de ligitant, en attribunat surtout l'habence de ce dernier à une cause voloutier, l'étrangieur voulist évidenment servir le sorius, comptant hêne que celuic à siaunt récompenser a discrétion.

Il est inutile de dire que Faringhea mentait effrontément. Après dire parvenn dans la matine à véchapper de sa prison, par un profiqué de rus, d'adresse et d'audace, il avait cours à l'hôtel où il avait laissé bjaina; ilà, il il avait su qu'un homme et une femme d'un àge et dune physionomie des plus respeciables, se disant les parents du jeune Indien, avaient demande à le voir, et quéfrayés de l'état de dangreuse sonnolecne où il parsissit plongé, ils l'avaient fait transporter dans leur volture, afin de l'emmener chec eux et de lui donner les soins nécessaires.

« Il est fácheux., » dit le notaire, « que cet héritler ne se soit pas non plus présenté; mais il est malheureusement déchu de ses droits à l'immense héritage dont Il s'agit.— Ah I... Il Sagissuit d'un immense héritage? » dit Faringhea en regardant fixement Rodin, qui détourna prudemment la vue.

Le second des deux personnages dont nous avons parlé entrait à ce moment. Cétait le père du maréchal Simon, un vieillard de haute stature, encore alerte et vigoureux pour son âge; ses cheveux étaient blancs et ras; sa figure, légèrement colorée, exprimait à la fois la finesse, la douceur et l'énergie. Agricol alla vivement à sa rencontre. « Vous ici , M. Simon? » s'écria-t-il. « -- Oui , mon garçon , » dit le père du maréchal en serrant cordialement la main d'Agricol, « j'arrive à l'instant de voyage. M. llardy devait se trouver ici, pour affaire d'héritage, à ce cu'il suppose; mais comme il est encore absent de Paris pour quelque temps, il m'a chargé de... - Lui aussi... héritier... M. François Hardy !... » s'écria Agricol en interrompant le vieil ouvrier. « -- Mais comme tu es pâle et bouleversé!... mon garcon. Ou'v a-t-il donc? » reprit le père du maréchal en regardant autour de lui avec étonnement, « de quoi s'agit-il donc? - De quoi il s'agit? de vos petites-filles que l'on vient de dépouiller, » s'écria Dagobert désespéré, en s'approchant du chef d'atclier, « et c'est pour assister à cette indignité que je les ai amenées du fond de la Sibérie! - Vous!... » reprit le vieil ouvrier en cherchant à reconnaître les traits du soldat, « mais vous étes donc... - Dagobert... - Vous... vous... si génércusement dévoué à mon fils! » s'écria le père du maréchal. Et il serra les mains de Dagobert entre les siennes avec cffusion. « Mais n'avez-vous pas parlé de la fille de Simon ?... - De ses filles... car il est plus heureux qu'il ne le croit. » dit Dagobert, « ces pauvres enfants sont jumelles. — Et eis sout-eiles \* « demanda le vieillard. — An couvent. † — Oni; par la trabison de cet homme, qui, en les y retenant, les a fait déshériter. — Quel homme? — Le marquis d'Algrique, . — Le plus mertel ennemi de mofils, « s'écrà le vieil ouvrier en jetant un regard d'aversions sur le père d'aigrique, dont l'andoce ne se démental pas, » — Et en reta pas sont ., respri-Agricoi ; « N. Bartly, mon digne et hrave patron, est assai malheureusement déchu de ses droits à cet immens héritage. — Que dis-tur- « écrà le père du narchal Simon ; « mis N. Bartly ignorial qu'il ségissait pour ini un de ses amis qui avait héroit de lui . » A cheuxue de se révisitions successives, Samuel sentait augmenter son dévespoir; mais il ne pouvait que grime, cir malheurousement la voloté de testateur état formelle.

Le père d'Aigrigny, impatient de mettre fin à cette scène qui l'embarrassait cruellement malgré son calme apparent, dit au notaire d'une voix grave et pénétrée : « Il faut pourtant que tout ceci ait un terme, monsieur ; si la calomnie pouvait m'atteindre, j'y répondrais victorieusement par les faits qui viennent de se produire... Pourquoi attribner à d'odieuses combinaisons l'absence des héritiers au nom desquels ce soldat et son fils réclament si injurieusement? Ponrquoi lenr absence serait-elle moins explicable que celle de ce jeune Indien ? que celle de M. Hardy qui , ainsi que le dit son homme de confiance, ignorait l'importance des intérêts qui l'appelaient iei? N'est-il pas plus probable que les filles de M. le maréchal Simon et que mademoiselle de Cardoville, par des raisons très-naturelles , n'ont pu se présenter ici ce matin? Encore une fois , ceci a trop duré ; je crois que M. le notaire pensera comme moi que cette révélation de nouveaux héritiers ne change absolument rien à la question que j'avais l'honnenr de lui poser tout à l'heure, à savoir : que comme mandataire des pauvres, auquel M. l'abbé Gahriel a fait don de tout ce qu'il possédait... je demeure , malgré sa tardive et illégale opposition, seul possesseur de ces biens que je me suis engagé et que je m'engage encore, à la face de tons dans ce moment solennel, à employer pour la plus grande gloire du Seigneur... Veuillez répondre nettement, M. le notaire, et terminer ainsi une scène pénible pour tous... - Mousieur, » reprit le notaire d'une voix solennelle, « en mon âme et eonscience, au nom de la justice et de la loi, fidèle et impartial executeur des dernières volontés de M. Marius de Rennepont, je déclare que , par le fait de la donation de M. l'abbé Gabriel de Rennenont, vous êtes, vous, M. l'abhé d'Aigrigny, seul possesseur de ces hiens, dont à l'heure même je vons mets en ionissance, afin que vous en disposiez selon les vœux du donateur. »

Ces mots, prononcés avec conviction et gravité, renversèrent les dernières et vagues espérances que les défenseurs des héritiers auraient encore pa conserver. Samuel devint plus pale qu'il ne l'était habituellement; il serra convulsivement la main de Bethasbèe, qui s'était rapprochée de lui, et de grosses larmes coulérent lentement sur les jounes des deux vieillards.

Dagobert et Agricol étaient plongés dans un morne accahlement ; frappés du raisonnement du notaire , qui disait ne pouvoir accorder plus de créance et d'autorité à leurs réclamations que les magistrats enx-mêmes ne leur en avaient accordé, ils se voyaient forcés de renoncer à tout espoir. Gabriel souffrait plus que personne ; il épronvait de terribles remords en songeant que, par son aveuglement, il était la cause et l'instrument involontaire de cette abominable spoliation.

Aussi, Jorsque le notaire, après s'être assuré de la quotité des valeurs renfermées duss les coffret de cebre, d'it au père d'Aignys; : Prenes possession de cette essette, monsieur, « Gabriel s'écria arec un découragement amer, un désepoip profond : — Hélas! I fou dirist que, dans est circonstances, une incorable fatalité s'appesantit sur tous ceux qui sont diques d'intérés, d'Afaction ou de respect... Obt mon Dieux, a piona le jeune prêtre en joignant les mains avec ferveur, « votre souveraine justice ne pent pos germattre le trouphel d'une parelle iniquité! :

On et did que le ciel e vancei la prére di missionnaire... A poine cut-il parté qu'il e passa un choise érange, Rodis, ansa stendre 1 fin de l'invacation de Gabriel, avait, soion l'autorisation du notaire, celere la essette 
contre ses bras, auss pouveir reteriu me violente appiration de pile et de 
triomphe. A ce mouent netine où le père d'algrigny et le acoius se envyaient 
enfin possesseurs du trèser, la porte de l'apprentent dans lequet do avait 
cantents somer la pendule, s'ouvrit tont à cop, tine fremme apparut sur le 
sessiul... As avue, c'abbriel poussa my pand cri et rests doubeye, Samuel te 
Belbashète tombérent à genoux les mains jointes. Les deux forzélles se 
sessaient raniaise peu un incapicalise expérance. Tous les surtes acteurs 
de cette scéne restèrent frappés de stapour... Rodin... Rodin lun-mènu...

Quoiqu'il n'y eût rien que de très-naturel dans cet incident, une femme apparaissant sur le seuil d'une porte qu'elle vient d'ouvrir, il se fit un moment de silence profond, solennel, Toutes les poitrines étaient oppressées, haletantes. Tous enfin, à la vue de cette femme, éprouvaient une surprise mélée d'une sourde frayeur, d'une angoisse indéfinissable... car cette femme semblait être le vivant original du portrait placé dans ce salon depuis cent cinquante ans. Cétaient la même coiffure, la même robe à plis un peu trainants . la méme obvisonomie empreinte d'une tristesse poignante et résignée. Cette femme s'avança lentement, et sans paraître s'apercevoir de la profonde impression que causait sa présence. Elle s'approcha de l'un des menbles incrustés de cuivre et d'étain , poussa un ressort dissimulé dans les moulures de bronze doré, ouvrit ainsi le tiroir supérieur de ce meuble, y prit une enveloppe de parchemin caebeté, puis, s'avançant auprès de la table, placa co papier devant le notaire, qui, jusqu'ators, immobile et muet, le prit machinalement. Après avoir jeté sur Gabriel, qui semblait fasciné par sa présence, un long regard mélancolique et doux, cette femme se dirigea vers la porte du vestibule restée ouverte. En passant auprès de Samuel et de Bethsabée, toujours agenouillés, elle s'arrêta un instant, inclina sa belle tête vers les deux vieillards, les contempla avec nuc tendre sollicitude; puis , après leur avoir donné ses mains à baiser, elle disparut anssi lentement qu'elle avait apparu... après avoir jeté un dernier regard sur Gabriel.

Le départ de cette femme sembla rougre le charme tous lequel tous les assistant étainet reads pendant quelques minutes. Galeil rougait le premier le silence, en murmurant d'une rois altérés : «—Cest elle l., enceve elle., icl., dans cette maison ?—Qui., elle., mos frére? » dit Agricol, inquiet de la pileur et de l'air presque égaré du missionnaire, cair le forgrece, n'ayant pas remarqué jusqu'alon l'étraigne resemblance de cette femme avec le portrait, partigueit expendant, sons poorsis "en rendre compte, la susque présente Dagoderet et Faringhes as trouvaient dans une parelle situation d'espris. « Cotte femme, quelle est-elle."... » reprit Agricol en presant la main de Gabriel, qu'il sentit humide et gabrie. « — Ren present la main de Gabriel, qu'il sentit humide de gabrie, com present la main de Gabriel, qu'il sentit humide du gabrie, en la fait situation sont l'ai... » It de gott il indéque les deux portraits devrat tiesquait le était sites auxil.

Au mouvement de Gabriel, Agricol, Dagobert et Faringhen levèrent les yeux sur les deux portraits placés de chaque côté de la cheminée... Trois exclamations se firent entendre à la fois, « -- C'est elle... e'est la même femme l » s'écria le forgeron stupéfait ; « et depuis cent einquante ans son portrait est ici!... - Que vois-je?... l'ami et l'émissaire du maréchal Simon l'» s'écria Dagobert en contemplant le portrait de l'homme. « Oui , c'est bien la figure de celui qui est venu nous tronver en Sihérie l'an passé... Oh! je le reconnais à son air triste et doux ; et aussi à ses sourcils noirs qui n'en font qu'un. - Mes yenx ne me trompent pas... non... e'est bien l'homme au front rayé de noir, que nous avons étranglé et enterré au bord du Gange, » se disait tout has Faringhea en frémissant d'épouvante ; « l'hommo que l'un des fils de Bhowanie, l'an passé, à Java, dans les ruines de Tehandi... assurait avoir rencontré depnis le meurtre près de l'une des portes de Bombay !... ect homme maudit qui, disait-il, laissait partout après lui... la mort sur son passage... et il v a un siècle et demi que cette peinture existe l » Et ainsi que Dagobert et Agricol , l'étrangleur ne pouvait détacher ses yeux de ce portrait étrange.

« Quelle mystérieuse ressemblance ! » pensait le père d'Aigrigny, Puis, comme frappé d'une idée subite , il dit à Gabriel : « Mais cette femme est celle qui vons a sauvé la vie en Amérique? - C'est elle-méme.... » répondit Gabriel en tressaillant, et pourtant elle m'avait dit qu'elle s'en allait vers le nord de l'Amérique..., » ajouta le jeune prêtre en se parlant à lui-même.-« Mais comment se trouve-t-elle ici dans cette maison?» dit le père d'Aigrigny en s'adressant à Samuel. « Répondez, gardien... Cette femme s'était done introduite ici avant nous ou avec vous?... - Je suis entré iei le premier et seul , lorsque , pour la première fois depuis un siècle et demi , la porte a été ouverte, » dit gravement Samuel. « -- Alors, comment expliquez-vons la présence de cette femme ici?» ajouta le père d'Aigrigny. « - Je ne cherche pas à expliquer, » dit le juif : « je vois... je erois... ot maintenant j'espère, » ajouta-t-il en regardant Bethsabée avec une expression indéfinissable. « - Mais, encore une fois, vons devez expliquer la présence de cette femme, » dit le pèrc d'Aigrigny qui se sentait vaguement inquiet: « qui est-elle? comment est-elle ici? - Tout ce que jo sais , monsieur , c'est que , d'après ee que m'a souvent dit mon père, il existe des communications sonterraines entre cette maison et des endroits éloignés de ce quartier. —  $\Lambda k!$  maintenant rien de plus simple, « dit le pére d'Aigrigny; « il reste seulement à savoir quel était le but de cette fenume en s'introduisant ainsi dans cette maison. Quant à cette singulière ressemblance avec ce portrait, c'est un jeu de la nature. »

Rodin avait partagé l'émotion générale lors de l'apparition de cette femme mystérieuse ; mals lorsqu'il l'ent vue remettre au notaire un paquet eacheté, le socius, au lieu de se préoccuper de l'étrangeté de cette apparition, ne fut plus préoccupé que du violent désir de quitter cette maison avec le trésor désormais acquis à sa compaguie; il éprouvait une vague inquiétude à l'aspeet de l'enveloppe cachetée de noir, que la protectrice de Gabriel avait remise au notaire, et que celui-ci tenait machinalement entre ses mains. Le socius, jugeant donc très-opportun et très à propos de disparaître avec la cassette au milieu de la stupeur et du silence qui duraient encore, poussa légérement du coude le père d'Algrigny, lui fit un signe d'intelligence, et, prenunt le coffret de cèdre sous son bras, se dirigea vers la porte. « Un moment, monsieur, » lui dit Samuel en se levant et lui barrant le passage, « je prie M. le notaire d'examiner l'enveloppe qui vient de lui être remise... vous sortirez ensuite... - Mais, monsieur, » dit Rodin en essavant de forcer le passage, « la question est délinitivement jugée en faveur du nère d'Aigrigny ... Ainsi permettez ... - Je vous dis, monsieur, » reprit le vielllard d'une voix retentissante, « que ce coffret ne sortira pas d'iei avant que M. le notaire ait pris connaissance de l'euveloppe que l'on vient de lui remettre. » Ces mots de Samuel attirérent l'attention de tous. Rodin fut forcé de revenir sur ses pas... Malgré sa fermeté, le juif frissonna au regard implacable qu'à ce moment lui lança Rodin.

Le notaire, s'étant rendu au vœu de Samuel, examinait l'enveloppe avec attention. «Ciel!...» s'écria-t-il tont à conp. « que vois-je?... Ah! tant mieux! » A l'exclamation du notaire, tous les yeux se tournérent vers lui. « - Oh! lisez, lisez, monsieur, a s'écria Samuel en joignant les mains, a mes pressentiments ne m'auront pent-être pas trompé! - Mais, monsieur, » dit le père d'Aigrigny au notaire, commençant à partager les anxiétés de Rodin, « mais, monsieur... quel est ee papier? - Un codicille, » reprit le notaire, « un codicille qui remet tout en question. — Comment! monsienr, » s'écria le père d'Aigrigny avec fureur en s'approchant vivement du notaire, « tout est remis en question ! et de quel droit ? - C'est impossible, » ajouta Rodin. « nous protestons. - Gabriel... mon père... Écoutez done, » s'écria Agricol, « tout n'est pas perdu... il y a de l'espoir... Gabriel... entends-tu?... il v a de l'espoir. - Que dis-tu?... » reprit le jeune prêtre en se levant, et crovant à peine à ce que lui disait son frère adoptif. « - Messieurs, » dit le notaire, « je dois vous donner lecture de la suscription de cette enveloppe... Elle change on plutôt elle ajourne toutes les dispositions testamentaires. - Gabriel, » s'écria Agricol en sautant au cou du missionnaire, « tout est ajourné, rien n'est perdu! - Messieurs, écoutez, » reprit le notaire. Et il lut ce qui suit :



<sup>«</sup> Ceci est un codicille qui, pour des raisons que l'on trouvern déduites sous

- « ce pli, ajourne et prorege au 1<sup>st</sup> juin 1832, muis sans les changer oucunement. « toutes les dispositions contenues dans le testament fuit per moi azjourd'hui si
- une heure de relevée... La maison sera refermée et les fonds seront toujours
   laisses au dépositaire pour être, le 1<sup>es</sup> juin 1832, distribués aux ayants droit.
  - » Villetaneuse... cejourd'hui 13 férrier 1682, à auze heures du snir.
    - " MARIUS DE RENNEPONT. >
- Je mineris en faux contre ce codicille 3 sévria le père d'Algrigny, livide de dévesport et de rage, «— La feume qui l'a remis aux maits du notaire nous est suspecte..., a jouta Itolin. « Ce codicille est faux. Non, monieur, « dis vévernent le notaire; « car je viena de comparer les deux signatures, et ciles sont absolument sembiables... Du reste... ce que je dissia ce mantip our les héritiers ann présents vaus est applicable ..., vous pourrez straquer l'authenticité de ce codeille; mais font demoure en suspense de la compare de la compar
- « Oht mon Dire! vous m'avec eniendu., vous m'avec exance..., « rècris Gabriel agenuillé en juignant les smians avec me réglièmes ferveur, et en tournant vers le ciel son angélique figure; « votre souveraine justice ne pouvait haiser l'inquité trimphante...— Que discu, mon have enfant- v sévria Dagobert, qui, dans le prenaire étourdissement de la juie, a avait véria l'angebre, », et deléga pour e préviener est fat e la tris anne et denni à dater d'anjourd'hui... Et uninternant que ces gens-le sont démanqués,... A Agried désigna fident et le péré d'Agrique, » (al va) pais reia e craineré d'exa; on sera surves gardes, et les orphélines, mademoiselle de Cardoville, mon digne patron, l'Indry, et le joue Indien restrete d'exa (no sera surves gardes, et les orphélines, mademoiselle de Cardoville,
- Il fant renouere à peindre l'ivresse, le délire de Gabriel et d'Agricol, de Dagolaret et du pier du marchal Stomo, de Samuel et de Beltaslie. Farier gles est l'est amorne et sombre devant le portrait de l'homme au front rayé de noir. Quant à la foreur du peré d'Agrigny et de Rodin, en voyant Samuel rependre le colfret de cédre, il faut ususi renouere à la peintre... Sur l'obervation du notaire qui emporta le codicile pur le faire ouvris selon les formules de la loi. Sanuel couprit qu'il était plus pendent de déposer à la homue de l'arme le l'imme sa viuer dout on le avail détenter.
- Pendant que tous les course genèreux, qui avaient un moment taut somffret, débudrisient de honheux, d'espirace et d'allègreuxe, le peir d'Aigrigue, et Rolin quittérent cette unison, la rage et la nort dans l'îme. Le revèrend père monta dans a vaiurer et dit à se gens : « A l'étolé Sain-Dirier. » Pais, éperdu, anèaul, il touba sur les coussins encechant su figure dans ses unisse et poussant un long genissement. Rolin s'assit auprès de luiz... et contempla avec un mélange de courreux et de mépris cet homme ainsi abstut et affaisés. « Le léchet ...» se diriel (100 has. » Il désespère, pourtant... »



#### SDAPITES ZZIII.

Les premiers sont les derniers , les derniers sont les premiers

La voiture du père d'Aigrigny arriva rapidement à l'hôtel de Suint-Dizier. Pendant toute la route, Rodin resta muet, se contentant d'observer et d'ècouter attentivement le père d'Aigrigny qui exhala les douleurs et les furies de ses déceptions dans un long monologue entrecoupé d'exclamations, de lamentations, d'indignations, à l'endroit des impitoyables coups de la destinée qui ruinent en un moment les espérances les mieux fondées. Lorsque la voiture du père d'Aigrigny entra dans la cour et s'arrêta devant le péristyle de l'hôtel de Saint-Dizier, on out apercevoir derrière les vitres d'une fenêtre, et à demi cachée par les plis d'un rideau, la figure de la princesse; dana son ardente anxiété, elle venait voir si c'était le père d'Aigrigny qui arrivait. Bien plus, au mépris de toute convenance, cette grande dame d'apparences ordinairement si réservées, si formatistes, sortit précipitamment de son appartement et descendit quelques-unes des marches de l'escalier, pour accourir au-devant du père d'Aigrigny qui gravissait les degrès d'un air abattu. La princesse, à l'aspect de la physionousie livide, bouleversée du révérend père, s'arrêta brusquement et pálit... elle soupçonna que tout était perdu... Un regard rapidement échangé avec son ancien amant ne lui laissa plus ancem donte sur l'issue qu'elle redoutait. Rodin suivait humblement le révérend pére. Tous deux, précédés de la princesse, entrérent bientôt dans son cabinet.

La porte fermée, la princesse, s'adressant au père d'Aigrigny avec une angoisse indicible, s'écria : « Que s'est-il done passé?... » Au lieu de répondre à cette question, le révérend père, les yeux étincelants de rage, les lèvres blanches, les traits contractés, regarda la princesse en face et lui dit : « - Savez-vous à combien s'élève cet héritage que nous croyions de quarante millions?... - Je comprends, » s'écria la princesse, « on nous a trompés... ert héritage se réduit à rien ;... yous avez agi en pure perte. - Oui... nous avons agi en pure perte, » répondit le révérend père, les dents serrées de colére. « En pure perte ! et il ne s'agissait pas de quarante millions... mais de deux cent douze millions... - Deux cent douze millions !... » répéta la princesse avec stupeur en reculaut d'un pas; « c'est impossible... - Je les ai vus, vous dis-je, en valeurs renfermées dans un coffret inventorié par le notaire. - Deux cent douze millions! » reprit la princesse avec accablement; « mais c'était une puissance immense, souveraine... Et vous avez renoncé... et vous n'avez pas lutté, par tous les moyens possibles, jusqu'aux derniers moments?... - Eh! madame, j'ai fait tout ce que l'ai pu' materé la trabison de Gabriel qui, ce matin même, a déclaré qu'il nous reniait... qu'il se séparait de la compagnie. - L'ingrat! » dit nalvement la princesse, « - L'acte de donation, que l'avais en la précaution de faire légaliser par le notaire, était en si bonne forme, que, malgré les réclamations de cet enragé soldat et de son fils, le notaire m'avait mis en possession de ce trésor. - Deux cent douze millions! » répéta la princesse en joignant les mains, « En vérité,... c'est comme un réve. - Oui, » répondit amérement le pére d'Aigrigny, « pour nous cette possession a été un rêve, ear on a découvert un codicille qui prorugeait à trois mois et demi toutes les dispositions testamentaires; or, maintenant l'éveil est donné, par nos précautions mêmes, à cette bande d'héritiers ;... ils connaissent l'énormité de la somme;... ils sont sur leurs gardes; tout est perdu. - Mais ce codicille, quel est donc l'être maudit qui l'a fait connaître? - Une femme, -Quelle femme? - Je ne sais quelle créature nomade que ce Gabriel a, dit-il, rencontrée déjà en Amérique et qui lui a sanvé la vie... - Et comment cette femme se trouvait-elle là? Comment savait-elle l'existence de ce codieille? - Tout ceci, je le crois, était convenu avec un misérable juif, gardien de cette maison, et dont la famille est dépositaire des fonds depuis trois générations; il avait sans donte quelque instruction secrète... dans le cas où l'ou soupconnerait les héritiers d'être retenus, car, dans son testament... ee Marius de Ilennepout avait prévu que la compaguie surveillerait sa race. - Mais ne peut-ou plaider sur la valeur de ce codicille? - Plaider... dans ce temps-ci! plaider pour une affaire de testament? nous exposer, sans certitude de suceés, à mille clameurs? Il est dejà bien assez facheux que tout reci doive s'ebruiter... Ah! c'est affreux... et au moment de toucher au but... après tant de peines! une affaire poursuivie avec tant de soius, tant de persistance, depuis un siècle et demi... - Deux cent douze millions.... >

dit la princesse; « ce n'était plus en pays étranger que l'ordre s'établissait; c'est en France, au cœur de la France qu'il s'imposait, avec de telles ressources... - Oui, » reprit le père d'Aigrigny avec amertume, « et, par l'éducation, nous nous emparions de toute la génération naissante... Cétait politiquement d'une portée incalculable, « Puis, frappant du pied, il reprit : « Je vous dis que c'est à en devenir fou de rage. Une affaire si sagement, si habilement, si patiemment conduite l... - Ainsi, aueun espoir? - Le seul est que ec Gabriel no rétracte pas sa donation en ec qui le concerne. Ce qui serait déjà considérable... car sa part s'éléverait seule à trente millions. -Mais e'est énorme... mais c'est presque ce que vous espériez, » s'écria la princesse; « alors, pourquoi vous désespèrer? - Parce qu'il est évident que Gabriel plaidera contre cette donation; si légale qu'elle soit, il trouvera moyen de la faire annuler, maintenant que le voilà libre, éclairé sur nous. et entouré de sa famille adoptive ; je vous dis que tout est perdu ; il ue reste aueun espoir. Je erois même prudent d'écrire à Rome pour obtenir la permission de quitter Paris pendant quelque temps. Cette ville m'est odieuse. - Oh! oui, je le vois,.. il faut qu'il n'y ait plus d'espoir... pour que vous. mon anti... yous yous décidiez presque à fuir... . Et le père d'Aigrigny restait complétement anéanti, démoralisé; ce comp terrible avait brisé en lui tout ressort, toute énergie; il se jeta dans un fauteuil avec accablement.

Pendant l'entretien précident, Rodin était undestenent resté debout auprès de la port, cuanta on vieux chapens à la main. Deux on trais faix à certains phasages de la conversation du père d'Aigrigny et de la princesse. la face cathièreux de aoriat, qui jornissait un prote à un courront coacteurs à c'était l'égrement colorie, se fisqueux pamplés calient dévenue rouges comme al le sang lui cit monté à la tête muite d'une violente lutte intérieuxe, pais, sons morre issage avait repris se lette blafierle.

« Il faut que j'écrive à l'instant à Rome pour annoncer cet échec... qui devient un évènement de la plus haute importance, puisqu'il renverse d'immenses espérances, « dit le père d'A'grigny avec abattement.

Le révérend père était resé assis; mottrant, d'un goute, une tablé à Boulin, Il luid fit que voix brauque et huntine; » Écrive... » Le assis posson chapeau par lerre, répondit par un saint respectuenx à Fordre du révèrend père, et le cous rs, la tête hases, Le dimarche débligue. ¿ Il alle s'assessir sur le lord du finateuil placé devant le bureau; puis prenant du papier et une plume, siliencienx et inausoide, il attendit la dicéde des on supérienx. Vous permetter, princesser? « dit le père d'Aigrigny à unalauxe de Sinta-Disire. Celle-ci répondit par un unavenent d'impatience, qui semblair reproduer au père d'Aigrigny as dounande formaliste. Le révérend père s'incitant étid ace au most d'une voix sourde et oppressée;

Toutes nos repérances, devenues récomment prosque des certifiedes viennent d'étre déguées sublitement. L'Idiarie Remport, malgré toutes les soins, toute l'habileté employée jusqu'ici, a échoué complétement et seus retour. Au point oie mont les chooses, c'est maltureusement plus qu'un maucoès... c'est un évenuent des plus d'ésseriens pour la compagnie, dont de droits étainet d'ailleurs moralement évidents sur ces biens, distraitée de droits étainet d'ailleurs moralement évidents sur ces biens, distraitée.

frauduleusement d'une confiscation faite en sa faveur... Fai du moins la conscience d'avoir tout fait, jusqu'au dernier moment, pour défendre et assurer nos droits. Mais il faut, je le répête, considérer cette importante affaire comme absolument et à jamais perdue, et n'y plus songer. »

Le père d'Ajgrigny dietait evei en tournant le dos à Rodin. An brauque mouvement que fit le novim en le trèunt et en fictuat a planue sur la tuble, au lieu de continuer à ceirfe, le révérend père so retourna, et regardant tention avec un profind dénomenul. I lui dit : E. B. hien I... que faite-thein avec un profind dénomenul. I lui dit : E. B. hien I... que faite-thein avec qui le contra de la comment de la lui d

Le socius, parfaitement indifférent à ee nouvel ordre, s'approcha de la cheminée, à laquelle il tourna le dos, redressa son dos voûté, se campa ferme sur ses jarrets, frappa le tapis du talon de ses gros souliers huilés, croisa les mains derrière les pans de sa vieille redingote graisseuse, et redressant la tête, regarda fixement le père d'Aigrigny. Le socius n'avait pas dit un mot, mais ses traits hideux, alors légèrement colorés, révélaient tout à coup une telle conscience de sa supériorité, un si souverain mépris pour le père d'Aigrigny, nne audace si calme, et pour ainsi dire si sereine, que le révérend père et la princesse restérent confondus. Ils se sentaient étrangement dominés et imposés par ce vieux petit homme si laid et si sordide. Le père d'Aigrigny conuaissait trop les coutumes de sa compagnie pour eroire son humble secrétaire capable de prendre subitement sans motif, ou plutôt sans un droit positif, ces airs de supériorité transcendante... Bien tard, trop tard, le révérend père comprit que ce subordonné pouvait bien être à la fois un espion et une sorte d'auxiliaire expérimenté qui , selon les constitutions de l'ordre, avait pouvoir et mission, dans certains eas urgents, de destituer et de remplacer provisoirement l'agent incapable auprès duquel on le plaçait préalablement comme surveillant. Le révérend père ne se trompait pas ; depuis le général jusqu'aux provinciaux , jusqu'aux recteurs des collèges, tous les membres supérieurs de la compagnie ont, auprès d'eux, souvent tapis, à leur insu, dans les fonctions en apparence les plus infimes, des hommes très-capables de remplir leurs fonctions à un moment donné, et qui, à cet effet, correspondent incessamment et directement avec Rome.

Du moment où Rodin se fut ainsi posé, les manières ordinairement hautaines du père d'Aigrigny changérent à l'instant; quoiqu'il lui en coûtât beaucoup, il lui dit avec une hésitation remplie de déference : « Vous avec sans doute pouvoir de me commander... à moi... qui vous ai jusqu'ici com-





mandé 7 » Rodin, sans répondre, tira de son portefetille gras et éraillé un pil timbré des deux côtés, où étaient écrites quelques lignes en latin. Après avoir In., le père d'Aigrigny approcha respectueuseuent, religieusement, ce papier de ses lèvres; puis il le rendit à Rodin, en s'inclinant profoudément devant lui.

Lorsque le père d'Algriquy releva la tête, il desit pourpre de dépit et de honte; malgré on habitané d'édeisence passive et d'immuble respect pour les véonics de l'ordre, il éprouvait un aner, un violent courroux de se voir si benuquement déposérée. Le of réclait pas tout neceror. Quoisque depais très-longtemps toute rélation de galanterie etit cessé entre lui et anadame de Sain-brière; celle-si n'est dest pas noints pour lui tamé fenance, anadame de Sain-brière; celle-si n'est dest pas noints pour lui tamé fenance, creale, car, malgré son entré dans l'ordre, il n'avait pas complétement dépositifé l'houses de nonde.

De plus, la princesse, su lieu de paraître peinée, révoltée, de cette transformation sabile du supérieur en subaltères e du subaltèrem en supérieur, regardait Rodin avec une sorte de carisoité métée d'intérêt. Comme femmes, et de ounse femme formes, cherchant à sòttacher à toutes les hautes influences, la princesse ainsuit ces sortes de contrates; effe toutest à les notes une processe de contrates; effe toutest à les notes ientes en intérestes moit en processe en haillous, chéfif et d'une laideur ignoble, magnère encere le piens hamable des soulerdomés, domnée de toute l'étaction de l'intérigénce qu'on lai suvait nécessièrement, dominéer, disons-sous, se père de la conference de condérable dont su compagnie. De ce moment, au magnér, exorce et condérable dont su compagnie. De ce moment, comme personnée important, Rodin effaçs compléteuent le père d'Aigrigny dans l'estimes de surincesse.

Le pennier mouvement d'bunillation pasé, le révérend père d'Agrigny, quoique non nguela signal à vi n' ait au centraire tout no maour-perspect tout son assorà-vive d'houme de home compagnie, à révolubler de courtisie excers. Rollin, devens son supérieur per un si l'exaque revieuses de fortune. Mah l'ex-nories, incapable d'apprétieur per la visuaire servaire de fortune. Sala l'ex-nories, incapable d'apprétieur per un si leven en names déficiels. «Saladit eurreitent, formalisment el impérimensement en names déficiels.» «Saladit eurreitent, formalisment el impérimensement conscience de ce qu'il valui ; une lonque pratique du père d'Aigrigny lui susti révélé l'infériorité de ce deraire.

v Vous avez jeté la plume, « dit le père d'Ajgrigny à Bodin avec une cartème déférence, « lonque je vous dictais cetto note pour Romez, ... me ferre-vous la grêce de n'apprendre en quoi... ; jul mal agi? - A l'instant monie, » reprit Roidin de sa voix signée i niesive; » perpantal lougemps, quoique cette affaire me parit an-dessun de vos forces... je me suis absteun ... et potentaria que de finates. 1, quelle parvaier d'inventible ... in que l'apprent d'inventible ... in que l'apprent d'inventible ... parvaier l'avez l'apprent d'inventible ... que l'apprent d'inventible ... parvaier l'avez l'apprent l'apprent l'apprent d'inventible ... que l'apprent d'inventible ... quelle parvaier d'inventible ... que l'apprent d'inventible ... quelle parvaier l'avez l'apprent l'appre

heure? - Vous commandiez alors... et j'obéissais ;... vous étiez d'ailleurs sur le point do réussir... non à cause des moyens dont vous vous êtes servi... mais malgré ces moyens, d'une maladresse, d'une brutalité révoltante... -- Monsieur... vous êtes sévère, » dit le père d'Aigrigny, « -- Je suis juste... Faut-il donc des prodiges d'habileté pour enfermer quelqu'un dans une chambre et fermer ensuito la porte à double tour?... Hein?... Eh bien ! avez-vous fait autre chose ?... Non... certes ! Les filles du général Simon? à Leipzig emprisonnées, à Paris enfermées au couvent. Adrienne de Cardoville ? enfermée, Couche-tout-Nu ? en prison... Dialma ? un narcotique... Un seul moyen ingénieux et mille fois plus sur, parce qu'il agissait moralement et non matériellement, a été employé pour éloigner M. Hardy... Quant à vos autres procedés... allons donc!... manyais, incertains, dangereux... Pourquoi? parce qu'ils étaient violents, et qu'on répond à la violence par la violence ; alors ce n'est plus une lutte d'hommes fins , habiles, opiniatres, voyant dans l'ombre, où ils marchent toujours... c'est un combat de crocheteurs au grand soleil. Comment! Bien qu'en agissant sans cesse, nous devons avant tout nous effacer, disparaitre; et vous ne trouvez rien de plus intelligent que d'appeler l'attention sur nous par des moyens d'une sauvagerie et d'un retentissement déplorables... Pour plus de mystère, c'est la garde, c'est le commissaire de police, ce sont les geòliers que vous prenez pour complices... Mais cela fait pitié, monsieur... Un succès éclatant pouvait seul vaus faire pardonner ces pauvretés! et ce succès yous ne l'avez pas cu... - Monsieur l » dit le père d'Aigrigny vivement blessé, car madame de Saint-Dizier, ne pouvant cacher l'espèce d'admiration que lui causait la parole nette et cassante de Rodin , regardait son ancien amant d'un air qui semblait dire : Il a raison ; « monsieur, vous êtes plus que sévère... dans votre jugement... et malgré la déférence quo je vons dois, je vous dirai que je ne suis pas habitué... - Il y a bien d'autres choses, ma foi! auxquelles vous n'êtes pas habitué, » dit rudement Rodin en interrompant le révérend père; « mais vous vous y habituerez... Vous vous êtes fait jusqu'iei une fausse idée de votre valeur; il y a en vons un vieux levain de batailleur et de mondain qui toujours fermente, et ôte à votre raison le froid . la lucidité . la pénétration qu'elle doit avoir :... vons avez été un beau militaire, fringant et musqué; vous avez couru les guerres, les fêtes, les plaisirs, les femmes... Ces choses vous ont usé à moitié. Vous ne serez jamais maintenant qu'un subalterne; vous étes ingé. Il yous manquera toujours cette vigueur, cette concentration d'esprit qui domine houmes et événements. Cette vigueur, cette concentration d'esprit, ie l'ai, moi, et si je l'ai... savez-vous pourquoi? C'est qu'nniquement voué au service de notre compagnie, j'ai toujours été laid, sale et vierge :... oui, vierge... toute ma virilité est là... « En prononcant ces mots, d'un orgueilleux evnisme, Rodin était effrayant. La princesse de Saint-Dizier le trouva presque beau d'audace et d'énergie.

Le père d'Aigrigny, se sentant dominé d'une manière invincible, inexorable, par cet être diabolique, voulut tenter un dernier effort de révolte et écria : « Eb! mousieur, ces forfanteries ne sout pas des preuves de valeur et de puissance;... on vous verra à l'ouvre... — On m'y verra..., » reprit

froidement Rodin; et savez-vous à quelle œuvre? » (Rodin affectionnait cette formule interrogative) « A celle que vous abandonnez si táchement... - Que dites-vous? » s'écria la princesse de Saint-Dizier, car le père d'Aigrigny, stupéfait de l'andace de Rodin, ne trouvait pas une parole, « -- Je dis , » reprit lentement Rodin , « je dis que je me charge de faire réussir l'affaire de l'héritage Rennepont, que vous regardez comme désespérée. -Vous? » s'écria le père d'Aigrigny, « vous ? — Moi... — Mais on a démasqué nos manœuvres. - Tant mieux, on sera oblige d'en inventer de plus habiles, - Mais l'on se défiera de nous. - Tant mieux , les succès difficiles sont les plus certains. - Comment! vous espérez faire consentir Gabriel à ne pas révoquer sa donation... qui d'ailleurs est peut-être entachée d'illégalité? -Je ferai rentrer dans les coffres de la compagnie les deux cent douze millions dont on yeut la frustrer. Est-ce clair? - C'est aussi clair qu'impossible. -Et ie vous dis . moi , que cela est possible... et qu'il faut que cela soit possible... entendez-vous? Mais vous ne comprenez donc pas, esprit de courte vue..., » s'écria Rodin en s'animant à ce point que sa face cadavéreuse se colora légèrement, « vous ne comprenez donc pas que maintenant il n'y a plus à balancer?... Ou les deux cent douze millions seront à nous, et alors ce sera le rétablissement assuré de notre souveraine influence en France, car, avec de telles sommes, par la vénalité qui court, on achète un gouvernement, et s'il est trop cher ou mal accommodant, on allume la guerre civile, on le renverse et l'on restaure la légitimité, qui, après tout, est notre veritable milieu , et qui , nous devant tout , nous livrera tout .- C'est évident , » dit la princesse en joignant les mains avec admiration. « - Si au contraire , » reprit Rodin , « ces deux eent douze millions restent entre les mains de la famille Rennepont , c'est notre ruine , c'est notre perte : c'est faire une souche d'ennemis acharnés, implacables... Vous n'avez donc pas entendu les vœux exécrables de ce Rennepont, au sujet de cette association qu'il recommande, et que, par une fatalité inouie, sa race maudite neut merveilleusement réaliser?... Mais songez donc aux forces immenses qui se grouperaient alors autonr de ces millions : c'est le maréchal Simon, agissant au nom de ses filles , c'est-à-dire l'homme du peuple fait duc sans en être plus vain, ce qui assure son influence sur les masses, car l'esprit militaire et le bonapartisme incarné représentent encore, aux yeux du peuple, la tradition d'honneur et de gloire nationale. C'est ensuite ce François Hardy, le bourgeois libéral, indépendant, éclairé, type du grand manufacturier amoureux du progrès et du bien-être des artisans !... Puis, c'est Gabriel, le bon prêtre, comme ils disent, l'apôtre de l'Évangile primitif, le resrésentant de la démocratie de l'Église contre l'aristocratie de l'Église , du pauvre curé de campagne contre le riche évêque, c'est-à-dire, dans leur iargon, le travailleur de la sainte vigne contre l'oisif despote, le propagateur-ne de toutes les idées de fraternité, d'émancipation et de progrès... comme ils disent encore, et cela non pas au nom d'une politique révolutionnaire, incendiaire, mais au nom du Christ, au nom d'anc religion toute de charité, d'amour et de paix... pour parler comme ils parlent. Après, vient Adrienne de Cardoville, le type de l'élégance, de la grâce, de la beauté ; la prétresse de toutes les sensualités qu'elle prétend diviniser à force de les raffiner et de les cultiver. Je ne vous parle pas de son esprit, de son audace ; vous ne les connaissez que trop. Aussi rien ne peut nous être aussi dangereux que cette créature patricienne par le sang , neunle par le cœur, poête par l'imagination. C'est enfin ce prince Djalma, chevaleresque, hardi, prét à tout, parce qu'il ne sait rien de la vie civilisée. implacable dans sa haine comme dans son affection, instrument terrible pour qui saura s'en servir. Il n'y a pas enfin dans cette famille détestable jusqu'à ce misérable Couche-tont-Nu , qui , isolément , n'a aucune valeur, mais qui, épuré, relevé, régénéré par le contact de ces natures généreuses et expansives, comme ils appellent cela, peut avoir une large part dans l'influence de cette association, comme représentant de l'artisan... Maintenant crovez-vous que si tous ces gens-là, déià exaspèrés contre nous parce que, disent-ils, nous avons voulu les spolier, snivent, et ils les suivront , i'en réponds , les détestables conseils de ce Rennepont , eroyez-vous que s'ils associent toutes les forces, toute l'action dont ils disposent autour de cette fortunc enorme, qui en centuplera la puissance; crovez-vous que s'ils nous déclarent une guerre acharnée à nous et à nos principes, ils ne seront pas les ennemis les plus dangereux que nous ayons jamais eus? Mais je vous dis , moi , que jamais la compagnie n'aurait été plus séricusement menacée; oui, et c'est maintenant, pour elle, une question de vie ou de mort; il ne s'agit plus à cette heure de se défendre, mais d'attaquer, afin d'arriver à l'annihilation de cette maudite race des Rennepont, et à la possession de ces millions. »

A ce tableau, présenté par Rodin avec une animation fébrile d'autant plus influente, qu'elle était plus rare, la priucesse et le père d'Aigrigny se regardérent, interdits. « Je l'avoue, » dit le révérend père à Rodin, « je n'avais pas songé à toutes les dangereuses conséquences de cette association en hien, recommandée par M. de Renucpont; je crois qu'en effet ses béritiers, d'après le caractère que nous leur connaissons, auront à cœur de réaliser cette utonie... Le péril est très-grand, très-meuscant; mais, pour le conjurer... que faire?... - Comment, monsieur? vous avez à agir sur des natures ignorantes, héroïgnes et exaltées comme Dialma, sensuelles et excentriques comme Adrienne de Cardoville, naïves et ingénues comme Rose et Blanche Simon, loyales et franches comme François Hardy, angéliques et pures comme Gabriel, brutales et stupides comme Couche-tout-Nu, et vous demandez : Oue faire? --- En vérité, je ne vous comprends pas,» dit le père d'Aigrigny, « - Je le crois bien! votre conduite passée, dans tout ceci , me le prouve assez, « reprit dédaigneusement Rodin : « vous avez eu recours à des movens grossiers, matériels, au lieu d'agir sur tant de passions nobles, génércuses, élevées, qui, réuntes un jour, formeraient un faisceau redoutable, mais qui, maintenant divisées, isolées, se prêteront à toutes les surprises, à toutes les séductions, à tous les entraînements, à toutes les attaques!... Comprenez vous enfin?... Non, pas encore? » Et Rodin haussa les épaules, « Voyons, meurt-on de désespoir? - Oui, - La reconnaissance de l'amour heureux peut-elle aller jusqu'aux dernières limites de la générosité la plus folle? - Oui. - N'est-il pas de si horribles déceptions, que le suicide est le seul refugerontre d'affreuses réalités? - Oui. - L'excès des sensualités peut-il nous couduire au tombeau dans une lente et voluptueuse agonie? - Oui. - Est-il dans la vie des circonstances si terribles que les caractères les plus mondains, les plus fermes, ou les plus impies... viennent aveuglément se jeter, brisés, anéantis, entre les bras de la religion, et abandonnent les plus grands biens de ce monde pour le cilice, la prière et l'extase? - Oui. - N'est-il pas enfin mille circonstauces dans lesquelles la réaction des passions amène les transformations les plus extraordinaires, les dénouments les plus tragiques dans l'existence de l'homme ou de la femme? - Sans doute. - Eh bien! pourquoi me demander : « One faire? » Et que diriez-yous si, par exemple, les membres les plus dangereux de cette famille Rennepont... venaient avant trois mois, à genoux, implorer la faveur d'entrer dans cette compagnie dont ils ont horreur, et dont Gabriel s'est aujourd'hui séparé? - L'ne telle conversion est impossible ! » s'écria le père d'Aigrigny. « -- Impossible... Et qu'étiez-vous donc il y a quinze ans, mousieur? » dit Rodin, « un mondain, impie et débauché... et vous êtes venu à nons, et vos biens sont devenus les nôtres. Comment ! nous avons dompté des princes, des rois, des papes; nous avons absorbé, éteint dans notre unité de magnifiques intelligences, qui, au deliors de nous, rayonnaient de trop de clartés ; nous avons dominé presque les deux mondes ; nous nous sommes perpétués vivaces, riches et redoutables iusqu'à ce iour à travers toutes les baines, toutes les proscriptions, et nous n'aurions pas raison d'une famille qui nous menace si dangereusement, et dont les biens, dérobés à notre compagnie, nous sont d'une nécessité capitale?... Comment! nous ne serons pas assez habites pour obtenir ce résultat sans maladroites violences, sans crimes compromettants?... Mais your ignorez done les immenses ressources d'anéantissement mutuel ou partièl que peut offrir le jeu des passions humaines, habilement combinées, opposées, contrariées, déchainées, surexcitées, et surtout lorsque peut-être, gracea un tout-puissant auxiliaire.» ajouta Rodin avec un sourire étrange, « ces passions peuvent doubler d'ardeur et de violence... -- Et cet auxiliaire... quel est-il? » demanda le père d'Aigrigny qui, ainsi que la princesse de Saint-Dizier, ressentait alors une sorte d'admiration mèlée de frayeur. « - Oni, » reprit Rodin sans répondre au révérend père, « car ce formidable auxiliaire, s'il nous vient en aide, peut amener des transformations foudroyantes, rendre pusillanimes les plus indomptables, crédules les plus impies... féroces les plus angéliques... - Mais eet anxiliaire..., » s'éeria la princesse oppressée par une vague frayeur, « ert auxiliaire si puissant, si redoutable... quel est-il?... - S'il arrive enfin. » reprit Rodin tonjours impassible et livide, « les plus jeunes, les plus vigoureux... seront à chaque minute du jour en danger de mort... anssi imminent que l'est un moribond à sa dernière minute,.. -Mais cet auxiliaire? » reprit le père d'Aigrigny, de plus en plus épouvanté, ear plus Rodin assombrissait ce lugubre tableau, plus sa figure devenait cadavéreuse. « - Cet auxiliaire, enfiu... pourra bien décimer des populations, emporter dans le lineeul, qu'il tratne après lui, toute une famille maudite : mais il sera forcé de respecter la vio de ce grand corps immuable, que la mort de ses membres n'affaiblit jamais... paree que son esprit... l'esprit de la société de Jésus, est impérissable... - Enfin... eet auxiliaire? Eh hiert oct auxiliaire, «reprit Rodin, « et auxiliaire, qui s'asance... S'avance... à pas leuts, et dout de loguleres pressentiments, répandus partout, annoncent la venue terriblo....— Cest...— Le chalera? » A ce not prononcé par Rodin d'ane vois brève et strichnete, la princesse et le pére d'Aigriguy politeut et frissonnièreut. Le regard de Rodin était morne, glacie; on ett dit un spectre. Pendant quelques moments, un silence de touber érâm dans le salon.

Rodin l'interroupil le premier. Tonjours impassible, il mostro d'un geste impérieux an pière d'Agrigny la table ob, quedques moments suparsunt, il était, ini, Rodin, modestement assis, et lai dit d'une voix brêce: s'eriveral père tersellistiff daberd de surprise, pais ses ouvenant que de supérieur il était devenu subalterne. Il se leva, s'inclina devant Rodin en possant devant lai, lai Sessori à la table, peit le planue, et, se retourant vers Rodin, lui dit: :-- Je suis prêt... » Rodin dieda ce qui suit et le révéreul père térsité.

» Par l'inintelligence du révérend père d'Aigriquy, l'affaire de l'héritage de Rennepont a dé graveuent coupronise aujourdant. La succession se monté à deux cent doure millions. Malgré est échec, ou crôt pouveir formellement v'engager à mettre la famille Bennepont hors d'état de nuire à la compagnie, et à faire restituer à luitie compagnie iss deux ceut doure millions qui lui appartiennent légituement... On denande seulement les pouvoirs les plus complés et les plus écendus. »

Un quart d'henre après cette scène, Rodin sortait de l'bôtel de Saint-Dizier, brossant du coude son vieux chapean graisseux, qu'il ôta pour répondre par un salut profond an salut du portier.





# епаротав илоч.

L'incesses.

La scène suivante se passait le lendemain du jour où le père d'Aigrigny avait été si rudement rejeté par Rodin dans la position subalterne naguère occupée par le socius.

La rue Clovis est, on le sait, un des endroits les plus solitaires du quartier de la Montagne-Sainte-Geneviève; à l'époque de ce récit, la maison portant le n° 4, dans cette rue, se composait d'un corps de logis principal, traversé par une allée obseure qui conduisait à une petite cour sombre, au fond de laquelle s'élevait un second hâtiment singulièrement misérable et dégradé. Le rez-de-chaussée de la façade formait une boutique demi-souterraine, où l'on vendait du charbon, du hois en falourdes, quelques légumes et du lait.

Neuf heures du natius sonnaient, la marchande, noumée la mère Arsène, vicille femme d'une Gue douce et natadire, portant une robe de fattion brune et un febu de rouenneire rouge sur la tête, citalt montée sur la dernière narche de réculier qui codituit à son antre, et finssist son réduce, c'est-à-dire que d'un côté de sa porte elle plaçait un seun à lait en fer-hâne et de l'autre quelques hottes de l'éguens Bétris, accusàté de têtes de chous jamaitres; au bas de l'escalier, dans la pénsuhre de cette cave, or voyait luire les reflets de la braise ardente d'un petit fourneux. Cette boutique, situés tout auprès de l'altée, servait de loge de portier, et la fruitière servait de portiers.

Bientôt, une gentille petite créature, sortant de la maison, entra, légère et frétillante, chez la mère Arsène. Cette jeune fille était Rose-Pompon, l'amie intime de la reine Bacchanal, Rose-Pompon, momentanément reure, et dont le hachique mais respectueux sigishée était, on le sait, Nini-Moulin, ce chicard orthodoxe qui , le cas échéant, se transfigurait, après boire, en Jacques Dumoulin l'écrivain religieux, passant ainsi allègrement de la danse échevelée à la polémique ultramontaine, de la Tulipe orageuse à un pamphiet eatholique. Rose-Pompon venait de quitter son lit ainsi qu'il apparaissait au négligé de sa toilette matinale et hizarre; sans doute à défaut d'autre coiffure, elle portait crânement sur ses charmants cheveux blonds, hien lissés et peignés, un bonnet de police emprunté à son costnme de coquet débardeur ; rien n'était plus espiégle que cette mine de dix-sept ans , rose, fraiche, potelée, brillamment animée par deux yeux bleus, gais et petillants; Rose-Pompon s'enveloppait si étroitement depuis le cou jusqu'aux pieds dans son manteau écossais à carreaux rouges et verts un peu fané, que l'on devinait une pudibonde préoccupation; ses pieds nus, si blancs que l'on ne savait si elle avait ou non des bas, étaient chaussés de petits souliers de maroquin rouge à boucle argentée... Il était facile de s'apercevoir que son manteau cachait un obiet qu'elle tenait à la main.

« Bonjour, mademoistelle Rose-Pouspon. » dit in miere Arestee d'un nir avennat, « vous des matinals noisparfibul; vous niveze donc pas damb hier? — Ne m'en parler, pas, miera Arosko, je nivais guiere le cœur à la deuse; cette paravor Gjable» (la reine Becchanal; sour de la Bayesu) en prison le metale de la reine de l

le logement de M. Philémon. - Et où serait-elle allée sans moi, ma bonne mère Arsène? Depuis que son amant a élé arrêté, ello n'a pas osé retourner chez elle parce qu'ils y devaient toutes sortes de termes. Voyant sa peine, je lui ai dit: « Viens tonjours loger chez Philémon. A son retour, nous · verrons à te caser autrement, · - Dame! mademoiselle, si vous m'assurez que M. Philémon ne sera pas fâché... à la bonne heure. -- Fâché! et de quoi? qu'on lui abime son ménage? Il est gentil, son ménage! Ilier, i'ai cassé la dernière tasse... et voilà dans quelle drôle de chose le suis réduite à venir chercher du lait. » Et Rose-Pompon, riant aux éclats, sortit son joli petit bras blanc de son manteau et fit voir à la mère Arséne un de ces verres à vin de Champagne de capacité colossale, qui tiennent une bouteille environ, « -- Ah! mon Dieu! » dit la fruitjère ébable, « on dirait une trompette de cristal? - C'est le verre de grande tenue de Philémon dont on l'a décoré quand il a été reçu canotier flambard, » dit gravement Rose-Pompon. « - Et dire qu'il va falloir vons mettre votre lait là dedans , ça me rend toute honteuse, « dit la mére Arsène. « - Et moi donc... si je rencontrais quelqu'un dans l'escalier... en tenant ce verre à la main comme un cierge... je rirais trop... je casserais la dernière pièce du bazar à Philémon et il me donnerait sa malédiction. - Il n'y a pas de danger que vous rencontriez quelqu'un ; le premier est déjà sorti, et le second ne se léve que tres-tard. - A propos de locataires, » dit Rose-Pompon, « est-ce qu'il n'y a pas à louer une chambre au second, dans le fond de la cour? Je pense à ca pour Céphise, une fois que Philèmon sera de retour. - Oui, il y a un mauvais petit cabinet sous le toit... au-dessus des deux pièces du vieux bonhomme qui est si mystérieux, » dit la mère Arsène, « -- Ali! oui, le père Charlemagne ;... vous n'en savez pas davantage sur son compte? - Mon Dieu, non, mademoiselle, si ce n'est qu'il est venu ce matin, au point du jour ; il a cogné aux contrevents. « Avez-vous recu hier une lettre « pour moi, ma chère dame? » m'a-t-il dit. Il est toujours si poli, ce brave homme! « Non , monsieur, » que je lui ai répondu, « -- Bien! bien! alers « ne vous dérangez pas, ma chère dame, je repasserai, » Et il est reparti. - Il ne couche donc jamais dans la maison? - Jamais, Probablement qu'il loge autre part, car il ne vient passer iei que quelques heures dans la journée tous les quatre ou cinq jours. - Et il y vient seul? - Toujours seul. -- Vous en étes sûre? il ne ferait pas entrer par hasard de petite femme en minon-minette? car alors Philémon vous donnerait congé, » dit Rose-Pompon d'un air plaisamment pudibond. « - M. Charlemagne! une femme chez lui? Ah! le pauvre cher homme, » dit la fruitière en levant les mains au ciel, « si vous le voyicz, avec son chapeau crasseux, sa vieille redingote, son parapluie rapiécé et son air bonasse, il a plutôt l'air d'un saint que d'autre chose. - Mais alors , mère Arsène , qu'est-ce qu'il peut venir faire ainsi tout seul pendant des heures dans ce taudis du fond de la cour, où on voit à peinc clair en plein midi? - C'est ce que je me demande, mademoiselle; qu'est-ce qu'il y peut faire? car pour venir s'amuser à être dans ses meubles, c'est pas possible : il y a en tout chez lui : un lit de sangle, une table, un poèle, une chaise et une vieille malle, -- C'est dans les prix de l'établissement de Philémon, » dit Rose-Pompon, « - Eh

bien! malgre ca, mademoiselle, il a autant de peur qu'on n'entre chez lui que si l'on était des voleurs, et qu'il aurait des meubles en or massif; il a fait mettre à ses frais une serrure de sûreté; il ne me laisse jamais sa elef; enfin il allume son feu lui-même dans son poèle plutôt que de laisser entrer quelqu'un ehez lui. - Et vous dites qu'il est vieux? - Oui, mademoiselle, dans les einquante à soixante. - Et laid? - Figurez-vous comme deux petits yeux de vipère percès avec une vrille, dans une figure toute blême, comme celle d'un mort.... si blême enfin, que les lèvres sont blanehes : voilá pour son visage. Quant à son earactère, le vieux brave homme est si poli, il vous ôte si souvent son chapeau en vous faisant un grand salut, que c'en est embarrassant. - Mais j'en reviens toujours là, » reprit Rose-Pompon, « qu'est-ce qu'il peut faire tout seul dans ces deux chambres? Après ca... si Céphise prend le cabinet au-dessus, quand Philémon sera revenu, nous pourrons nous amuser à en savoir quelque chose... Et combien veut-on louer ee cabinet? - Dame... mademoiselle, il est en si mauvais état, que le propriétaire le laisserait, je crois bien, pour einquante à cinquante-cinq francs par an, car il n'y a guère moven d'y mettre de poèle, et il est seulement éclairé par une petite lucarne en tabatière. -Pauvre Céphise! » dit Rose-Pompon en soupirant et en secouant tristement la tête; « après s'être tant amusée, après avoir tant dépensé d'argent avec Jacques Rennepont, habiter là et se remettre à vivre de son travail!... Faut-il qu'elle ait du courage !... - Le fait est qu'il y a loin de ce cahinet à la voiture à quatre chevaux où mademoiselle Céphise est venue vous chercher l'autre jour, avec tous ces beaux masques, qui étaient si gais... surtout ce gros en casque de papier d'argent avec un plumeau et en bottes à revers... Ouel réjoui! - Oui, Nini-Moulin, il n'y a pas son pareil pour danser le fruit défendu... Il fallait le voir en vis-à-vis avec Céphise... la reine Baechanal... Pauvre rieuse... pauvre tapageuse!... Si elle fait du bruit maintenant, e'est en pleurant... - Ah!... les jeunesses... les jeunesses!...» dit la fruitière, « - Écoutez donc, mère Arsène, vous avez été jeune aussi... vous. - Ma foi! c'est tout au plus, et à vrai dire, je me suis toujours vue à peu près comme vous me vovez, - Et les amoureux, mêre Arsène? - Les amoureux? ah bien oui! d'abord j'étais laide, et puis j'étais tron bien préservée. - Votre suère vous surveillait done beaucoup? -Non , mademoiselle ... mais i'étais attelée ... - Comment attelée? » s'écria Rose-Pompon ébabie en interrompant la fruitière, « - Oui, mademoiselle, attelée à un tonneau de porteur d'eau avec mon frère. Aussi, vevez-vous, quand nous avions tiré comme deux vrais chevaux pendant huit ou dix heures par jour, je n'avais guère le eœur de penser aux gandrioles. --Pauvre mère Arsène, quel rude métier! » dit Rose-Pompon avec intérêt. « -- L'hiver surtout , dans les gelées..., c'était le plus dur ;... moi et mon frère nous étions obligés de nous faire clouter à glace, à cause du verglas. - Et une fenime encore... faire ee métier-là!... ca fend le cœur... et on défend d'atteler des chiens 11... » ajouta très-sensément Rose-Pompon.

<sup>†</sup> On sait qu'il y a en effet en France des ordonnances rempties d'un tourhant intérêt pour la race canine, qui interdisent l'attelage des chiens.

« - Dame! c'est vrai , » reprit la mère Arsène , « les animaux sont quelquefois plus henreux que les personnes ; mais que voulez-vous! il faut vivre... Où la bête est attachée, fant qu'elle broute... mais c'était dur... l'al gagné à cela une maladie de poumons, ce n'est pas ma faute! Cette espèce de bricole dont l'étais attelée... en tirant, vovez-vous, ca me pressait tant et tant la poitrine que je ne pouvais pas respirer ;... aussi j'ai abandonné l'attelage et j'ai pris une bontique. C'est pour vous dire que si j'avais eu des occasions et de la gentillesse j'aurais peut-être été comme tant de jeunesses qui commencent par rire et qui finissent... - Par tout le contraire, c'est vrai, mère Arsène; mais aussi tout le monde n'aurait pas le conrage de s'atteler pour rester sage... Alors on se fait une raison, on se dit qu'il faut s'amuser tant qu'on est jeune et gentille... et puis, qu'on n'a pas dix-sept ans tous les jours... eh bien!... aprés... la fin du monde... ou bien on se marie... - Dites done, mademoiselle, il aurait peut-ètre mieux valu commencer par là. - Oui, mais on est trop bête, on ne sait pas enjôler les hommes, ou leur faire peur; on est simple, confiante, et ils se mognent de vous... Tenez, moi, mére Arsène, e'est ça qui serait un exemple à faire frémir la nature si je vonlais ; mais c'est bien assez d'avoir eu des chagrins, sans s'amuser encore à s'en faire de la graine de souvenirs. - Comment donc ça, mademoiselle... vons si jeune, si gaie, vous avez eu des chagrins? - Ah! mère Arsène, je crois bien; à quinze ans et demi j'ai commencé à fondre en larmes, et je n'ai tari qu'à seize ans... C'était assez gentil, j'espère? - On yous a trompée, mademoiselle? - On m'a fait pis... comme on a fait à tant d'autres pauvres filles qui, pas plus que moi, n'avalent d'abord envie de mal faire... Mon histoire n'est pas longue... Mon père et ma mère sont des paysans du côté de Saint-Valéry, mais si pauvres, si pauvres, que sar cinq enfants que nous étions, ils ont été obligés de m'envoyer, à hult ans, chez ma tante, qui était femme de ménage ici à Paris. La bonne femme m'a prise par charité, et c'était bien à elle, car elle ne gagnait pas grand'chose. A onze ans, elle m'a envoyée travailler dans une des manufactures du fanbourg Saint-Antoine. C'est pas pour dire du mal des maltres des fahriques, mais ca lenr est bien égal que les petites filles et les petits garcons soient pèle-mêle avec des jeunes filles et des jeunes gens de dixhnit à vingt ans... aussi péle-mêle entre eux... Alors vous concevez... il y a là dedans comme partout des manvais sujets ; Ils ne se gênent ni en paroles ni en actions, et je vous demande quel exemple pour des enfants qui voient et qui entendent plus qu'ils n'en ont l'air. Alors, que voulez-vous !... on s'habitue en grandissant à entendre et à voir tous les jours des choses qui plus tard ne vous effarouchent plus. - C'est vrai, au moins, ce que vous dites là, mademoiselle Rose-Pompon ; pauvres enfants! qui est-ce qui s'en occupe? ni le père, ni la mère; ils sont à leur táche... - Oui, oui, allez, mère Arsène, on a bien vite dit d'une jeune fille qui a mal tournè : «C'est une ci, c'est une ça; » mais si l'on savait le pourquoi des choses, on la plaindrait pintôt qu'on ne la blamerait... Enlin pour en revenir à moi, à quinze ans , j'étais très-gentille... Un jonr, j'al une réclamation à faire an premier commis de la fabrique. Je vais le trouver dans son cabinet; li me dit qu'il me rendra justice, et que même il me protégera si je veux

l'écouler, et il commence par vouloir m'embrasser... Je me débats... Alors il me dit: « Tu me refuses, tu n'auras plus d'ouvrage; je te renvole de la « fabrique. » — Oh! le méchant homme! » dit la mère Arsène. « — Je rentre chez nous tout en larmes, ma pauvre tante m'encourage à ne pas céder et à me placer ailleurs... Oui... mais impossible; les fahriques étaient encombrées. Un malheur ne vient jamais seul : ma tante tombe malade, pas un sou à la maison; je prends mon grand courage, je retourne à la fabrique supplier le commis. Rien n'y fait. « Tant pis pour toi, » me dit-il, « tu refuses ton bonheur, car si tu avais voulu être gentille, plus tard ie « l'aurais peut-être épousée... » Que voulez-vous que je vons dise , mère Arsène? La misère était là : je n'avais pas d'ouvrage : ma tante était malade : le commis disait qu'il m'épouscrait... J'ai fait comme tant d'autres. - Et quand, plus tard, vous lui avez demandé le mariage? - Il m'a ri au nez, hien entendu, et, au bout de six mois, il m'a plantée là... C'est alors que j'ai tant pleuré toutes les larmes de mon corps... qu'il no m'en reste plus... l'en ai fait une maladie... et puis enfin, comme on se console de tout... je me suis consolée;... de fil en alguille, j'ai rencontré Philémon, et c'est sur lul que je me revenge des autres... Je suis son tyran, » ajouta Rose-Pompon d'un air tragique. Et l'on vit se dissiper le nuage de tristesse qui avait assombri son joli visage pendant son récit à la mère Arsène.

« C'est pourtant vrai, » di la mère Aréne en eréféchissant. On trompe une pautre fille. « peis-ce qui la répeir qu'est ce qui la qu'ent Air qui, bien souvent le mal qu'on fait ne vient pas de yous... et... — Tiens l... Nin-Moulin? ... » s'écria Rosse-Pompon en interrompant la fruitéère et en regradant de l'autre côté de la rue, « esti-i maintail. ... ) qu'este-qu'il paut me vouloir » El Ross-Pompon s'enveloppa de plus en plus pudiquement dans son manteux.

Jacques Dumoulin s'avançait en effet le chapeau sur l'oreille, le nez rubicond et l'œil brillant; il était vêtu d'un paletot-sac qui dessinait la rotondité de son abdomen ; ses deux mains , dont l'une tenait une grosse canne au port d'armes, étaient plongées dans les vastes poches de ce vétement. Au moment où il s'avancait sur le seuil de la boutique, sans doute pour interroger la portlère, il apercut Rose-Pompon, « Comment! ma pupille déjà levée!... ca se trouve bien!... moi qui venais pour la béuir au lever de l'aurore! » Et Nini-Moulin avança, les bras ouverts, à l'encontre de Rose-Pompon, qui recula d'un pas, « Comment!... enfant ingrat.... » reprit l'écrivain religieux, « vous refusez mon accolade matinale et paternelle! - Je n'accepte d'accolades paternelles que de Philémon... J'ai recu hier une lettre de lui avec un petit haril de raisiné, deux oies, une cruche de ratafia de famille, et une anguille. llein! voilà un présent ridicule! J'ai gardé le ratafia et j'ai troqué le reste pour deux amours de pigeons vivants que j'ai installés dans le cabinet de Philémon, ce qui me fait un petit colombier bien gentil. Du reste mon epoux arrive avec sept cents francs qu'il a demandés à sa respectable famille sous le prétexte d'apprendre la basse, le cornet à piston et le porte-voix, afin de séduire en société et de faire un mariage... chicandard... comme vous dites, bon sujet... -- Eh bien! ma pupille chérie, nous pourrons déguster le ratafia de famille et festover, en attendant Philémon et ses sept eeuts francs. » Ce disant, Nini-Moulin frappa sur les poches de son gilet qui rendirent un son métallique, et il ajouta : « Je venais vous proposer d'embellir ma vie aujourd'hui, et même demain. et même après-demain, si le cœur vous en dit... - Si c'est des amusements décents et paternels, mon eœur ne dit pas non. - Sovez tranquille, je serai pour vous un aïeul, un hisaïeul, un portrait de famille... Vovons, promenade, diner, spectacle, bal costumé, et sonper ensuite; ça vous va-t-il? -A condition que cette pauvre Céphise en sera. Ca la distraira. - Va pour Céphise. - Ah cà! vous avez donc fait un héritage, gros apôtre? - Nieux que cela, ò la plus rose de toutes les roses-pompons!... Je suis rédacteur en chef d'un journal religieux... et comme il faut de la tenue dans cette respeetable boutique, je demande tous les mois un mois d'avance et trois jours de liberté; à cette condition-là, je consens à faire le saint pendant vingtsept jours sur trente, et à être toujours grave et assommant comme le journal. - Un journal, vous? En voilà un qui sera drôle, et qui dansera tout seul, sur les tables des cafés, des pas défendus. - Oui, il sera drôle, mais pas pour tout le monde! Ce sont tous sacristains cossus qui font les frais ;... ils ne regarderont pas à l'argent, ponrvu que le journal morde, déchire, brûle, broie, extermine et assassine... Parole d'honneur! je n'aurai jamais été plus forcené, » ajouta Nini-Moulin en riant d'un gros rire; « j'arroserai les blessures toutes vives avec mon venin premier era on avec mon fiel grerrand mouseux! » Et pour péroraison , Nini-Moulin imita le brait que fait en sautant le bouchon d'une bouteille de vin de Champagne; ce qui fit beaucoup rire Rose-Pompon. « - Et comment s'appellera-t-il, votre journal de saeristains? » reprit-elle. « - Il s'appello l'Amour du Prochain. -A la bonne heure! voilà un joli nom! - Attendez done, il en a nn second. - Voyons le second. - L'Amour du Prochain, ou l'Exterminateur des Incrédules, des Indifférents, des Tièdes et autres, avec cette épigraphe du grand Bossuet: Ceux qui ne sont pas arec nous sont contre nous. - C'est aussi ee que dit toujours Philémon dans ses hatailles à la Chaumière, en faisant le moulinet. - Ce qui prouve que le génie de l'aigle de Meaux est universel. Je ne lui reproehe qu'une ehose, c'est d'avoir été jaloux de Molière. - Bah! jalousie d'aeteur, » dit Bose-Pompon. « -- Méchante!... » reprit Nini-Moulin en la menaçant du doigt, « - Ah çà! vous allez done exterminer madame de la Sainte-Colombe... car elle est un peu tiède, cellelà... Et votre mariage? - Mon journal le sert au contraire. Pensez done, rédacteur en chef... c'est une position superbe ; les sacristains me prônent, me poussent, me soutiennent, me bénissent. J'empaume la Sainte-Colombe... et alors une vie... une vie à mort !»

A ce moment, un facteur entre dans la boutique, et remit une lettre à la fruitière niu distant : Pour M. Charlemagne... un'inscribe... rien à payre.

— Tiens, , dit Rous-Pumpon, « c'est pour le petit vieux si mystérieux, qui a des allures extraordinaires. Est-eque nec'h uivant de loni?... — Je crois hien, es vient d'Italie, de Rome, « dit Nini-Moulle en regordant à son tour la lettre que la fraitiére tennit à la main. « Ap d., » a) pout-al-1, « qu'est-ec done que cet étomant petit vieux dont vous parler? — Figurez-vous, unon grou aporte, « di Rous-Pompon, » un vieux bolohomme qui a deux cham-

bres au fond de la cour; il n'y couche jamais, et il vient s'y enfermer de temps en temps pendant des heures sans laisser monter personne ehez lui... et sans qu'on sache ce qu'il y fait. - C'est un conspirateur ou un faux monnaveur..., » dit Nini-Moulin en riant. « - Panyre cher houme, » dit la mère Arsène, « où serait-elle done sa fausse monnaie? il me pave toujours en gros sous le morecau de pain et le radis noir que je lui fournis pour son déjeuner, quand il déjeune. - Et comment s'appelle ce mystérieux cadue? » demanda Dumoulin. « - M. Charlemagne, » dit la fruitière. « Mais, tenez... quand on parle du loup... on en voit la queue. - Où est-elle donc, cette queue? - Tenez... ee petit vieux, là-bas... le long de la maison; il marche le cou de travers avec son parapluie sous son bras. - M. Rodin! » s'écria Nini-Moulin. Et se reculant brusquement, il descendit en hâte trois marches de l'escalier, afin de n'être pas vu. Puis il ajouta : « Et vous dites que ce monsieur s'appelle?... - M. Charlemagne... Est-ce que vous le connaissez? » demanda la fruitière. « - Que diable vient-il faire iei, sous un faux nom? » dit Jacques Dumoulin à voix basse en se parlant à lui-même. - Mais vous le connaissez donc? » reprit Rose-Pompon avec impatience. « Vous voilà tout interdit. - Et ee monsieur a pour pied-à-terre deux chambres dans cette maison? et il v vient mystérieusement? » dit Jacques Dumoulin de plus en plus surpris. « - Oui, » reprit Rose-Pompon, « on voit ses fenêtres du colombier de Philémon. - Vite! vite! passons par l'allée; qu'il ne me rencontre pas, » dit Dumoulin. Et, sans avoir été aperçu de Rodin, il passa de la boutique dans l'allée et de l'allée monta l'escalier qui conduisait à l'appartement occupé par Rose-Pompon.

Bonjour, M. Charlemagne, » dit la mère Arsène à Rodin qui s'avançait als sur le seuil de la porte, » vous venez deux fois en un jour, à la bone heure, car vous étes joinneur rare. — Vous étes trop honnéte, ma chére danue, « dit Rodin avec un salut fort courtois. Et il entra dans la boutique de la fruitière.





#### OBAPITRE ZZV.

Le réd

La physionomic de Rodin, lorsqu'il était entré cher la mère Arreie, respiruit la simplicit le plus candici et, lapuya se selux mais sur la poume de son parquiue et dit : « le regrette bien, ma chère dame, de vusa svuir éveillée e maind de tris-bonne heure... — Vous ne vence déip has sace souveat, mon digne monsieur, pour que je vous fasse des reproches, — Que voulex-vous, chére dame, Fabile la campagne, et je ne peux venir que de temps à autre dans ce pied-à-terre, pour faire mes petites affaires. — A propos de ca, monsieur, la lettre que vous attendies mier ent arreive ce main; elle est grosse et vient de loin. La voils, « dit la fruitière en tirant la lettre de sa poche, « clien à pas cotié de port. » Meret, ma chére dame, « dit Rodin en prenant la lettre avec une indifférence apparente. El il a mit dans la poche de côté de sa refinigue qu'il rebouteann assulte soigneusement. » — Allez-vous monter chez vous, monsieur? — Oui, ma chère damé — Allez-vous monter chez vous, monsieur? — Oui, ma chère damé — Alors je vais m'occupe de vus pettes provisions, « dit la mère Arsène. « Est-ce toujours comme à l'ordinaire, mon digne monsieur? 
— Toujours comme à l'ordinaire. — Ça va être prêt en un elin d'œil. »

Ce disant, la fruitière prit un vieux panier; après y avoir jeté trois ou quatre mottes à brûler, un petit fagotin de cotrets, quelques morceaux de charbon, elle recouvrit ees combustibles d'une feuille de chou; puis allant au fond de sa boutique, elle tira d'un bahut un gros pain rond, en coupa une tranche, et choisit ensuite d'un œil connaisseur un magnifique radis noir parmi plusicurs de ces racines, le divisa en deux, y fit un trou qu'elle remplit de gros sel gris, rajusta les deux morceaux et les placa soigneusement auprès du pain, sur la feuille de chou qu' séparait les combustibles des comestibles. Prenant enfin à son fourneau quelques charbons allumes, elle les mit dans un petit sabot rempli de cendres qu'elle posa aussi dans le panier. Remontant alors jusqu'à la dernière marche de son escalier, la mère Arsène dit à Rodin : « Voici votre panier, monsieur. - Mille remerciments, chèrc dame, » répondit Rodin. Et plongeant la main dans le gousset de son pantalon, il en tira buit sous qu'il remit un à un à la fruitière, et lui dit en emportant le panier : « Tantôt, en redescendant de chez moi, je vous rendrai, comme d'habitude, votre panier. - A votre service, mon brave monsieur, à votre service, » dit la mère Arsène.

Rodin prit son parapluic sous son bras gauche, souleva de sa main droite le panier de la fruitière, entra dans l'allée obeuen, travèrs une petite cour, monta d'un pas allégre jusqu'au second étage d'un corps de logis fort délabré; puis arrivé là, sortant une clef de sa poche, il ouvrit une première porte qu'ensuite il referma soigneusement sur l'apprendiere,

La pressière des deux clausbres qu'il occupait éoit complétement démenblée quant à la seconde, on ne saurait inaginer un réduit d'un aspect plus triste, plus miéralde. In papier tellement éraillé, passé, déchriré, que l'un espouvair reconnaître sa nuano primitive, couvrait les marailles; un it de sangle boiteux, garrai d'un mauvais mateles et d'une couverture de binie mangée par les vers, un tabouret, une pette table de bais vernouit, un poète de falence grissière aussi crayanée que de la porcelaine du Japon, une vielle malle é acleunes placée sons lu lu, de fuit insemblement de ce raudis débate. Une céraite fenére aux curreux sordices échairai à piene habitanent qui diamant sur la rue; elses vients mouthoris à tabue attaches tun à l'autre avec des épingles, et qui pouxient à volonté glaser sur une ficelle tendue devant la fenére, servairent de riedaux : enfin e carreinge, disjoin, roups, laissant voir le platre du plancher, témoignait de la profonde incurie du locatier de cet demeure.

Après avoir fermé as porte, Rodin jeta son chapson et son paraipaie sur les lité es sugle, poss par terre son panier, en tira le rails noir et le pain, qu'il plaça sur la table, puis, s'agenouillant devant son poèle, il le bourra de combastible et l'alliume a sondifinat d'un pouson puissant et vignareurs sur la braise apportée dans le sabot. Lorsque, selon l'expression consacrée, son poète firs, lorini alla 'écnére sur une ficelle les destu moulcairs à table qui tuis servaient de rideux; pais, se croyant blem cejé à tous les yeux, il tirs de la poche de coèté de su relingate la lettre que la mière Archen list de la pôche de coèté de su relingate la lettre que la mière Archen list de

avait renice. En faiant ce mouvement, Il anema plusieurs papiere et objets differents; Liu deces papiers, graz et froisée, plié en petit papeut, cembra sur la table et douvrit, il renfermait une croix de la Légion d'honneur en argent noirci par le temps, le rabar nougé et cette civit s'avit presque perdu sa couleur primitive. A la vue de cette croix, qu'il renit dans sa poche avec la médialle dont Faringheur avait dépouillé Painian, Rodin housse les épaules en souriant d'un air mégrisant et sardonique, pais il tira sa grosse montré d'argent, et la lagles aut la table à côté de la lettre de Rome.

Il regariati cette lettre avec un singulier melange de défance et d'espoir, de craine et d'impatiente curiosite. Après un moment de réfeixon, il 3-sapprétait à décachèter cette enveloppe... mais il la réjeta brusquement sur la table, comme si, per un françae espeire, il est voule prodonger de quel que instanta l'angoisse d'une incertitude aussi poignante, aussi irritante que l'émotion du jue. Rogaridant su montre, Rofin ne résient de n'ouvrir la tetre que lovaque l'aiguille marquerait neuf heures et demie, il s'en littre, dont de tries-grante espeits not pas été enemps, Rofin ne dissit i «de braie du désir d'ouvrir cette lettre. Si je ne l'ouvre qu'à neuf beure et demie, les nouvelles qu'elle misqueres de ne l'ouvre qu'à neuf beure et demie, les nouvelles qu'elle misqueres et son l'experie et demie, les nouvelles qu'elle misqueres et son l'experie et demie, les nouvelles qu'elle misqueres et son l'experie servant favorelles. »

Ponr employer ces minutes, Rodin fit quelques pas dans sa chambre, et alla se placer pour ainsi dire en contemplation admirative devant deux viellles gravures jaunâtres, rongées de vétusté, attachées au mur par deux clons ronillés. Le premier de ces objets d'art, seuls ornements dont Rodin eût jamais décoré ce taudis, était une de ces images grossièrement dessinées et enluminées de rouge, de jaune, de vert et de blen, que l'on vend dans les foires; une inscription italienne annonçait que cette gravure avait été fabriquée à Rome. Elle représentait une femme couverte de guenilles, portant une besace et ayant sur ses genoux un petit enfant ; une horrible diseuse de bonne aventure tenait dans ses mains la main du petit enfant, et semblait y lire l'avenir, car ces mots sortaient de sa bouche en grosses lettres bleues : Sarà papa (il sera pape). Le second de ces objets d'art qui semblait inspirer les profondes méditations de Rodin, était une excellente gravure en taille douce, dont le fini précieux, le dessin à la fois bardi et correct contrastaient singulièrement avec la grossière enluminure de l'autre image. Cette rare et mognifique gravure, pavée par Rodin six louis (luxe énorme), représentait un jeune garçon vêtu de baillons. La laideur de ses traits était compensée par l'expression spiritnelle de sa physionomie vigoureusement caractérisée ; assis sur une pierre, entouré çà et là d'un troupeau de pores qu'il gardait, il était vn de face, accoudé sur son genon, et appuvant son menton dans la paume de sa main. L'attitude pensive, réfléchie, de ce jeune homme, vêtu comme un mendiant, la puissance de son large front, la finesse de son regard pénétrant, la fermeté de sa bouche rusée, semblaient révéler une indomptable résolution jointe à une intelligence supérieure et à une astucieuse adresse. Au-dessous de cette figure, les attributs pontificaux s'enroulaient autour d'un médaillon au centre duquel se voyait une tête de vieillard dont les lignes, fortement accentuées, rappelaient d'une manière frappante, malgré leur sénilité, les traits du jeune gardeur

de troupeaux. Cette gravure portait enfin pour titre : La Jeunesse de Sixte-Quirt ; et l'Image colominée, la Prédiction 1.

A force de contempler ces gravares de plus en plus près, d'un eïl de plus en plus recht en therrepail, comme VII eût demande des impéraison ou des espérances à ces images. Rolla ven ésta tellement rapproch que, totapiurs debout, et répliant som bans deits tellement rapproch que, totapiurs debout, et répliant som bans deits tellement rapproch que, totapiurs debout, et répliant som bans deits tellement rapproch que, totapiur debout, et répliant som bans deits tellement rapproch que, totapiur de la la martille, tandis que, cachant sa mais quenche danta la poche de son pantoles note; il deratta tianiu un des pans de sa vieille redingué olive. Pendant plusieurs minutes, il garda cette attitude méditivits.

Rodin, nons l'avons dit, venait racement dans ce logis; selon les règles de seu order. Il vivil jusqu'allor toujour mounte à vec le père d'égraps, comprégation, surtout dans le position demanuel avec les père d'égraps, comprégation, surtout dans le position stubileure ou foolin s'était jasqu'albre term, ne pouvait si se renfermer chet soi, ni même posséder un mouble fermant de clef; de la sorte, ren ne tentravil l'excercée d'un espènnage mutout, juscessant, l'un des plus poissants moyeus d'action et d'asservissement employs par le compagnie de l'auss.

En raison de diverses combinaisons qui lui étaient tontes personnelles, bien que se rattachant par quelques points aux intérêts généraux de son ordre, Rodin avait pris à l'insu de tous ce pied-à-terre de la rue Clovis. C'est du fond de ce réduit ignoré que le socius correspondait directement avec les personnages les plns éminents et les plns influents du sacré collége. On se souvient peut-être qu'au commencement de cette histoire, lorsque Rodin écrivait à Rome que le père d'Aigrigny, ayant reçu l'ordre de quitter la France sans voir sa mère monrante, œuit hésité à partir; on se souvient, disons-nons, que Rodin avait ajouté, en forme de post-scriptum, au bas du billet qui dénonçait au général de l'ordre l'hésitation du père d'Aigrigny : « Dires au cardinal-prince qu'il peut compter sur moi, mais qu'à son tour il me serve activement, » Cette manière familière de correspondre avec le plus puissant dignitaire de l'ordre ; le ton presque protecteur de la recommandation que Rodin adressait à un cardinal-prince, prouvaient assez que le socius, malgré son apparente subalternité, était, à cette époque, regardé comme un homme très-important par plusieurs princes de l'Église ou autres dignitaires, qui lui adressaient leurs lettres à Paris sous un faux nom, et d'ailleurs chiffrées avec les précautions et les sûretés d'usage.

Après plusieurs moments de méditation contemplative passés devant le popratis de Sizire-Joint, Rodin revisit lentement à sa thèbe, où était cette lettre, que, par une sorte d'atternacionent supersitieux, il avait différé d'ouvrir, malgré sa vive curiosité. Comme il s'en fallat encere de quelques minutes que l'algoille de sa montre marqual neuf heurse et demie, Rodin, afin de ne pas perère de temps, fit méthodiquement les apprète de son fregus dégiuner; il plaça sur sa table, à côté d'une écritoire gaznite de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seion la tradition, il aurait été prédit à la mère de Sixte-Quint qu'il seruit pape, et il aurait été, dans sa première jeunesse, gardien de troupenux.

plames, le pain et le radis noir, puis a asseçant sur son tabouret, ayant ne pour ainsi dire le pode entre ses pundes, il tira de son gousset un control à manche de corne, dont la lane aigué était aux trois quarts usée, companalternativement un morceus de pain et un morceus de pain et un morceus de son fraga repas avec un appétit robuste, l'œil fixé sur l'aiguille de sa montre...

L'henre fatale atteinte, Rodin décacheta l'enveloppe d'une main tremblante. Elle contenait denx lettres. La première parut le satisfaire médiocrement : car, au bout de quelques minutes, il haussa les énaules, frappa impatiemment sur la table avec le manche de son eouteau, écarta dédaigneusement cette lettre du revers de sa main crasseuse, et parcourut la seconde missive, tenant son pain d'une main, et, de l'autre, trempant par un mouvement machinal une tranche de radis dans le sel gris répandu sur un coin de la table. Tout à coup la main de Rodin resta immobile. A mesure qu'il avancait dans sa lecture, il paraissait de plus en plus intéressé, surpris , frappé, Se levant brusquement , il courut à la croisée , comme pour s'assurer, par un second examen des chiffres de la lettre, qu'il ne s'était pas trompé, tant ce qu'on lui annoncait lui paraissait inattendu. Sans doute Rodin reconnut qu'il avait bien déchiffré, car, laissant tomber ses bras, non pas avec abattement, mais avec la stupeur d'une satisfaction aussi imprévue qu'extraordinaire, il resta quelque temps la tête basse, le regard fixe, profond ;... la seule marque de joie qu'il donna se manifestait par une sorte d'aspiration sonore, fréquente et prolongée.

Les hommes aussi audacieux dans leur ambition que patients et opiniâtres dans leur sape souterraine, sont surpris de leur réassite, lorsque cette réussite devance et dépasse incrovablement leurs sages et prudentes prévisions. Rodin se trouvait dans ce cas. Grâce à des prodiges de ruse, d'adresse et de dissimulation, grace à de puissantes promesses de corruption, grâce enfin au singulier mélange d'admiration, de frayeur et de confiance que son génie inspirait à plusieurs personnages influents , Rodin apprenait du gouvernement pontifical que, selon une éventualité possible et probable, il pourrait, dans un temps donné, prétendre avec chance de snecès à une position qui n'a que trop souvent excité la erainte, la haine ou l'envie de bien des souverains, et qui a été quelquefois occupée par de grands hommes de bieu, par d'abominables seélérats ou par des gens sortis des derniers rangs de la société. Mais , pour que Rodin atteignit plus surement ee but, il lui fallait absolument réussir dans ee qu'il s'était engagó à accomplir sans violence, et sculement par le jeu et par le ressort des passions habilement maniées, à savoir : Assurer à la compagnie de Jésus la possession des biens de la famille Rennepont, Possession qui, de la sorte, avait une double et immense eonséquence ; ear Rodin, selon ses visées personnelles , songeait à so faire de son ordre (dont le chef était à sa diserétion) un marchepied et un moyen d'intimidation.

Sa première impression de surprise passée, impression qui n'était pour ainsi dire qu'une sorte de modestle d'ambition, de défiance de soi, assez comunue aux hommes récliement supérieurs, Rodin, envisageant plus froidement, plus logiquement les choses, se reprocha presque sa surprise.

2. 23

Pourtant hiendt agreis, par une controdiction bizarre, celant encore à une de ces idées pariées, absurbes, avaquelles Homane doits sovent longrail se sait on se croit parfaitement seul et caché, Rofin se leva brusquement, per la lettre qui lui avait causé unes i hurreuse surprise, et alla, pour ainsi dire, l'étaler sous les yeux de l'inage du jeune pâtre devenu page; puis, sevonant féérement, triumphalment la tête, dréduts sur le portrait son regard de reptile. Il dit centre seu dens en metants onn dégit crasseux sur l'emilleme pontifical « lelini frére? et noi ausai., puetiter... » Après cette interpellation rédienie, Rofin revint à su place, et comme d'ausait le cette de l'ausait de l'ausait le cette de l'ausait de l'ausait le la cette de

Il y avait quelque chose d'étrange, de grand et surtout d'effrayant dans l'opposition de cette ambition immense, déjà presque justifiée par les événements, et contenue, si cela peut se dire, dans un si misérable réduit. Le père d'Aigrigny, homme sinon très-supérieur, du moins d'une valeur réelle, grand seigneur de naissance, très-hautain, placé dans le meilleur monde, n'aurait jamais osé avoir seulement la pensée de prétendre à ce que prétendait Rodin de prime sant ; l'unique visée du père d'Aigrigny (il la trouvait impertinente) était d'arriver à être un jour élu général de son ordre, de eet ordre qui embrassait le monde. La différence des aptitudes ambitieuses de ees deux personnages est concevable. Lorsqu'un homme d'un esprit éminent, d'une nature saine et vivace, concentrant toutes les forces de son àme et de son corps sur une pensée unique, pratique obstinément, ainsi que le faisait Rodin , la chasteté , la frugalité , enfin le renoncement volontaire à toute satisfaction du cœur ou des sens , presque tonjours cet homme ne se révolte ainsi contre les vœux sacrés du Créateur qu'au profit de quelque passion monstrueuse et dévorante, divinité infernale qui , par un paete sacrilége, lui demande, en échange d'une puissance redoutable, l'anéantissement de tous les nobles penchants, de tous les ineffables attraits, de tous les tendres instincts, dont le Seigneur, dans sa sagesse éternelle, dans son inéquisable munificence, a si paternellement doué la créature.

Pendant la seine muette que nous venous de dépeindre. Bodin ne vi'eait pas aperru que les rideaux d'une des fearlers sitties au traisième diege du bâtiment qui dominait le corps de logis où il habitait vitaient légèrement écartés, et avaient à demi découver la mine espiégle de Bost-Pompon et la face de Silème de Nisi-Noulin II. S'essuivirat que floit, in adjet don remport de mouchoir à tablec, n'aivait été millement garanti de l'enamen indisertet et curient des deux cury partie de l'airi par l'entre de mouchoir à tablec, n'aivait été millement garanti de l'enamen indisertet et curient des deux exprésse de la Tuipe oraguese.

-----



## enapitae RRVI.

Une riste mattenda

Rodin, quoiqu'il est éprouvé une profonde surprise à la lecture de la seconde lettre de Rome, ne voulut pas que sa réponse témoignât de cet étonnement. Son frugal déjeuner ternaine, il prit une feuille de papier el chiffra rapidement la note suivante, dec el ou rude et tranchant qui lui était habituel lorsqu'il n'éstait pas obligé de se contraindre :

- « Ce que l'on m'apprend ne me surprend point... J'avais tont prévu... Indécision et làcheté portent toujours ces fruits-là... Ce n'est pas assez... La Russie hérétique égorge la Pologne catholique... Rome bénit les meurtriers et maudit les victimes !
  - « Cela me va.
- En retour, la Russie garantit à Rome par l'Autriche la compression sanglante des patriotes de la Romagne.

On lit dans les Affaires de Rome cet admirable réquisitoire contre Rome, dû au génie le plus véritablement éconoritique de notre siècle :

That que Clause de la hille carte la Pologue et se oppresenten dominen, de primera distinti cama in ecutali pa su ma equi più liberca pe penple visuppera en la de combatt, mini à prime est-il succombé, que le mône journal ne trever pas d'appression sont injurieuse pour l'étreir cest, que la fortene evui indonsibilité. On avent dest pourtair par les Ramie fait impossit; piet but mais du l'extrave vi l'anche de la constitution de par le Ramie fait impossit; piet but mais du l'extrave et vani vantaire, piet Charatten. Et a maria qu'attaire sandonne, avent au certain "internation piet (Charatten. Et a maria qu'attaire sandonne, avent au certain "ille avent au Charatten. Et a maria qu'attaire sandonne, avent au certain "ille avent au Charatten. Et a maria qu'attaire sandonne, avent au certain "ille avent de (Charatten. Et a maria qu'attaire sandonne, avent au certain "ille avent de (Charatten. Et a maria qu'attaire sandonne, avent au certain "ille avent de (Charatten. Et a maria qu'attaire sandonne, avent au certain "ille avent de (Charatten. Et a maria qu'attaire sandonne, avent de (Charatten. Et a maria de (Charatten et a maria de

I LAMESBARS, Affaires de Rome, p. 110, Pagnerre, 1844. )

- « Cela me va'toujours. « — Les bandes d'égorgeurs du bon cardinal Albaui ne suffisent plus au massacre des libéraux inneles : elles sont lasses.
- « -- Cela ne me va plus.
- « Il fant qu'elles marchent, »
- An mourent où Rodin venalt d'écrire ces derniers mots, son attention fut tout à coup distraite par la voix fralche et sonore de Rose-Pompun, qui, sachant son Béranger par ceux, avait ouver la fendire de Phillénon, et, assies sur la borre d'appui, chantoit avec beaucoup de charme et de gen-tillesse ce coulet de l'inmortel chansonnier:

Mais quelle erreur! non, Dieu n'est pas colère. S'il crès tout... à tout il sert d'appui : Vian qu'il ams doune, audic furbière, Et vous amours, qui crèce après lui, Prètez un charme à ma philosophie, Pour dissiper des rères affligenuts, Le verre en main, que chacun se confie Au Dieu des bounes gros!

Ce chant, d'une mansuétude divine, contrastait si étrangement avec la froide cruauté des quelques lignes écrites par Rodin, qu'il tressaillit et se mordit les lèvres de rage, en reconnaissant ce refrain du grand poête. véritablement chrétien, qui avait porté de si rudes coups à la manvaise Editie.

Rodin attendit quelques instants dans une impatience courroucée, croyant que la voix allait continuer; mais Rose-Pompon se tut, ou du usoins ne fit plus que fredonner, et bientôt même passa à un autre air, celui du Bon Pape, qu'elle vocalisa, mais sans paroles.

Rodin, n'osant pas aller regarder par sa croisée quelle était cette importune chanteuse, haussa les épaules, reprit sa plume et continua. « Autre chose : il faudrait exaspérer les indépendants de tous les pays,

- soulever la rage philosophoille de l'Europe, faire écumer le libéralisme, ameuter contre Rome tout ec qui vocifére... Pour cela, proclamer à la face du monde les trois propositions suivantes:
- « 1° Il est abominable de soutenir que l'on peut foire son salut dans quelque profession de foi que ce soit, pourvu que les meurs soient pures.
  - 2º Il est odieux et absurde d'accorder aux peuples la liberté de conscience.
    5º L'on ne saurait avoir trop d'horreur contre la liberté de la presse 1.
- 1 On lit les jussages suivants dans la lettre enegetique adressée par le pape actuel à tous les évêques de France en 1852, afin qu'ils aient à se conformer, eux et leurs ousilles , à ces instructions, bien qu'élles seieut en apposition directe avec les lois du pays et les
- droits des citoyens.

  Est-il besoin de dire que M. de Lamennois a protesté de toute la paissance de son génic et de son grand cour contre d'aussi odieuses maximes, que voici dans toute leur randeur literamentaire.
  - Nous arrivous maintenant (dit le saint-père) à une autre cause dont nous gémissons de voir l'Église affligée en ce moment, Savoir, à cet indifférentisme ou rette opinion perserse

- 11 flut amone l'homne fublie à d'eclarer ex propositions de tout point orthodoxe, lui vater leur bon effe sur les gouvernements despoiques, sur les vrais catholiques, sur les muséleurs de populitire. Il se prendra au piège. Les propositions formaires, le tempté eclate. Soulévement général contre llame, acission profinale, le sacré collège se divise en trois entre le contre de contre le contre puis seponanti qu'il ne l'est apourchis d'avoit la sicé depuré la Delogne, recule devant les chaneurs, les reproches, les menaces, les reputares violentes qu'il poulère.
- « Cela me va toujours et beaucoup.
- « Alors, à notre bon P. V. d'ébranler la conscience de l'homme faible, d'inquiéter son esprit, d'effrayer sou âme.
- En résumé: l'abreuver de dégoûts, diviser son conseil, l'isoler, l'ét-frayer, redoubler l'ardeur féroce du bon Albani, réveller l'appétit des sanfeitates, leur donner des Bhéraux à leur faisu, pillège, viol, massacre comme à Gééne, vraie marée montante de sang carbonaro; l'homme faible en aura le déboire; tant de tuertées on son nous : Il reculera...
- qui d'est répundou do tous côtés par les artifices des méchants, et d'après laquelle os royants sociétas la acter frante par graças proposanos se rou get en sort, sont un que les sousses amors nouvers erro montres... Il ne vous sers pas difficile, dans une matière si claire et si ériséente, de reponsor une errour anssi fatale des peuples coufiés à tros poins, etc.
- C'est assez clair. Avia à nous autres qui sommes confiés unz soins des pasteurs. Ce n'est pas tout. Voiri qu'un moine italieu, che ditenuouaian de nos évéques, luffe d'un trait de plame un de nos droits les plus mecés, un druit qui a coûté au pays des torreuts de sang répusulu dans les guerres refageuses.
- De cette source infecte de l'indifférentisme (poursuit le saint-père) découle cette maxime a absurde et erronée, qua plutôt ce détire, qu' al fout ansurer et genesatir à qui que ce soit v. Liabart à sa consenza. On prépare la voie à cette pernérieuse errour par la liberte d'upinious pleine et suis bouses, qui se répand au loin pour le mallieur de la société reli-
- gœuse et cirile.
   Il est évident que le saint-père ordonne à une évêques d'inspirer à leurs ouvilles l'horre :
   d'une des less fondamentales de notre société. Terminous par une sortia dutit saint-père, uon moint violente et uon moint soidente et uon moint violente et uon moint violente et uon moint violente et uon moint violente.
- Là se rapporte cette liberté faneste, et dont ou ne peut avoir assez d'horreur, an anaexte
  se l'annaisse pour realiza quage a scarr que ce soit, liberté que quelques-uns oscut sollieise é étendre avec autant de bruit que d'ardeur. « (Lettre enegetique du pape Grégoire XVI
  aux delques de France.)
- Le jusy ferigiere XXI ventil a joine de monter are le tobre position, quand il appril le restude de Bloque. Son permiere mouvement of d'appeler de substration of Central to modification. Le restinat Manual Institut les licieuxes L'Giore, es males pillerent les regiones, anno principal de la compartica del la c

chaeun de ses jours aura son remords, chaque nuit sa terreur, chaque minute son angoisse... Et l'abdication dont il menace déjà viendra enfin, peut-être trop tôt... C'est le seul danger à présent; à vous d'y pourvoir.

- En cas d'abdication... le grand pénifencier m'a compris... Au fieu de confier à un général le commandement de uotre ordre, la meilleure milice du sint-siège, je la commande moi-inéme... Des îns cetle milice ne minquitée plus : exemple... Les janissaires et les gardes préciriennes, toujours finnestes à l'autorité; pourquoi? parce qu'ils ont pu o'organier comme défenseurs du pouvoir en dehors du pouvoir; de là, leur puissance d'intimidation.
- Clement XIV van nisis... Fictir, abolir notre compagnie, daute sharde... La defendre, Finnocenter, en declarre le ginéral, voils ce qu'il devait faire... La compagnie, alors à sa merci. consentait à tout; il nous absorbait, nous infeciait au saista-siège, qui n'avait plus à reducter aons arroica"... Clément XIV est mort de la colique... A bon entendeur, salut... Le cua rédout, p. em nourrai pas de cette mort. \*
  - La voix vibrante el perfeé de Rose-Pounpon retentit de nouvean. Rodin fun hond de ordere sur a chaise pinals ientelo, et inseure qu'il entendit le couplet suivant, qu'il ne connaissait pas (il ne possédait pas son Bérnager coumen la verue de Philicuou), le jésulte, accessible de certaines idées bizar-reucent superattlicuses, resta interdit, presque effrayé de ce singulier rapprochement. (Cest le bon pope de Bérnager qui parte.)

Que out les reiz de sots heiltres, Ou des brignads qui, gros d'orgueil, Domant leurs crimes pour des litres, Eutre eux se poussent au creueil. Apris d'or je puis les absondre Ou clusager leur serptre en hourolos. Mic dombos, Riez done, Surder done! Regardez-moi lancer la fouilre. Junio an fini son héritier.

Je suis entier.

Rodin, à demi levé de sa chaise, le cou tendu, rieil fixe, écoutait encere, que flose-Pompon, vollégeant, comme une abeille, el fune fleur à Pattre de son réportoire, chantonnait déjà le ravissant réfrain de Coldri. N'entendant plas ries, le josuite se resait seue une sorte de stuper; mais, au about de quelques minutes de rélezion, sa figure rayonna tout à coup : il voyait un houverun praèse dans ce singulier incident. Il repris a plutac, et ses premiers mots se resentirent pour ainsi dire de este étrange confinere dans la fatallée.

- « Jamais je n'ai cru plus au bon succès qu'en ce moment. Raison de plus pour ne rien négliger... Tout pressentiment commande un redoublement de zèle... Une nouvelle pensée m'est venue hier.
  - « On agira ici de concert... J'ai fondé un journal ultra-catholique :

U. Amour du prochain... A sa furie ultramontaine, tyrannique, libertieide, on le eroira l'organe de Rome... l'accréditerai ees bruits... Nouvelles furies.

- « Cela me va.
- « Jo vais soulever la question de liberté d'enseignement; les libéraux du rôn nous aputiente au droit commun, quand nos privilèges, nos immunités, notre influence de confessionnal, notre oblémee à Boune nous mettent en delors du droit commun même, par les avantages dont nous jonissons... Doubles nisies, ils nous ercient désarmés parce qu'ils le sont eu-mêmes contre nous.
- Question brûtante; elameurs irritantes; nouveaux dégoûts pour l'homme faible... Tout ruisseau grossit le torrent.
- « Cela me va toujours.
- « Pour résumer en deux mots : la fin, é'est l'abdication... Le moyen : harcellement , torture incessantc... L'héritago Rennepont paye l'élection... Prix fait , marchandise vendue. »

Rodin s'interrompit brusquement d'écrire, eroyant avoir entendu quelque bruit à la porte de sa ehambre qui ouvrait sur l'escalier. il prêta l'oreille, suspendit sa respiration; tout redevint silencieux, il eroyait s'être trompé, et reprit la plume.

- a le me charge de l'affaire Rennepont, mique pivot de nos comhismions temporalles ; il fulla reprendre ca sous-curve, substiture le jue des inferêts, le ressort des passions, aux stupides comps de massue du pére d'Airging; y il a failli tout compromettre. Il a pourtant detrès-homes parties il a du monde, de la sédiention, du coup d'ezil, mais une seule gamme, et passi pas assez grand pour sevoir e faire petit... Dass aon veri milles , jour pais pas assez grand pour sevoir e faire petit.. Das nov rou milles , jour liversi parti, les morceaux en aont bons... Zi luté à l'emps du franc pouvoir du reviernel pere général; ja papendes, ai seband est, a me peré d'Aigings de ne ceptagnements severel pris exverse me just le général; ja papende (co nité in a massis, insonorture : même fail.).
- a Les renseignments; faux. Il y a plus de deux cents millions; l'éventue-liké dévânt, le doutex est certain, reste une lattitud minumen... L'hâtir dis dévânt, le doutex est certain per seu une lattitud minumen... L'hâtir de cents millions servont a souz, par la libre voloué des hétritiers; il le dunt. Car ceci minupuant, le parti temporé m'échappe, mes chauces diminuent de moité. Pai demande pleins pouvoirs; le temps press. [29]s comms je je les avais... Un remesignment nives indispensable pour mes projèts ; je je les avais... Un remesignment nives indispensable pour mes projèts ; je plettends de vous;  $\hat{y}$  une  $\hat{p}$  le mais mêmender 2 la baute influence de votre frère à la cour de Vênne vous servira... Le veux avoir les désilis les plus precis sur la position acuteule du des de Réchând, le Napplont II des impérialistes... Peut-on, oui on non, nouer, par votre frère, une correspondance servier à l'eure à l'issuré de la courage?
- Avisez promptement, ecci est urgent, cette note part aujourd'hui, je la compléterai demain... Elle vous parviendra, comme toujours, par le petit unarchand.»
  - Au moment où Rodin venait de mettre et de eacheter cette lettre sous

une double euvelappe. Il erut de nouveau entendre du brait au debres. Il écouts. Au hout de quelques mountes de silence, plaineurs coupé fragise à sa port extentient dans le chamber. Rodin tressaillit : pour la première fois fron herutait à sa porte depais prés d'une année qu'il veantid ance logis. Serrant précipitamment dans la poche de sa redingate la lettre qu'il veantid deres, le pésiule alla sourri la vieille molt exchée sous le lit de sangle, y prit un paquet de popiers envéloppé d'un mucchoir à tabbe en lamboux. pégint à ce douséer les deux tériers chiffères qu'il venait de recevir et cadenassa soignementent la mulle. Une continuant de frapper au debrea avec au recombineux d'un princiere. Rodin prit le panier de la frait quel était est la discussion de la continue de l





### CHAPITER ZZVII.

In service d'ani.

Rodin, malgré as aurprise et son inquiétude, ne sourcilla pas; il coumença par femare a porte apres son, remarquant le coup d'etil curieux de
la jenne fille ; puis il lui dit avec bonhomie : Qui demander vous, un
ehére fille? — Na Rodin, » repris rénneum Rose-Poupon en curvant se
joils yeux bleux de toute leur grandeur, et regardant Rodin blen en face.
— Cen'estpasi Lui, d'eli el nishatun un pa pour d'escourée. "è leue consaite
pas... Voyer plas haut ou plus hau. — Oht que c'est pist l'voyons., Pales
pas... Voyer plas haut ou plus hau. — Oht que c'est pist l'voyons., Pales
re-connec si on ne savait pas que c'est vous qui vous appeler. M. Rodin.
— Charfemagne, e' dit le zeciui en s'inclinant, « Charlemagne, pour vous
servir, si j'en chis capable. — Vous n'est des pas capable. « réponit
Rose-Pompon d'un ton majestueux. Et clie ajusta d'un air narquois :
« Nous avous donné des cachettes à la minon-minette, que nous shangsone de

unn?... Nous avons peur que manna Rodin nous espionne? — Tenez, ma chéré fille, «til le acciac es oujertant d'un air paterne, «vous vous afecte. » loi es, se bién : je suis un vieux bonhomme qui aime la jeunesse... lai jeques jeunesse... Ainsi, amuez-cous, même à mes depens... mais laisseg-moi passer, car l'iteure me presse... » Et Rodin fit de nouveau un pas vers l'escalier.

• M. Rodin . « dit Ross-Fompon d'une voix solemetle . , "j'à des closes tres-imperantes à vous communique, des concile à vous demanders une affaire de cœur... — Ah çâ! voyons, petite folle, vous n'avec dans personne à tourneure dans voire moiton, que vous venez dans celle-c'il est de la comme de l'archive de la comme de l'archive de la comme de l'archive de l'arch

Rodin avait éé jusqu'alores assex gravement inquiet, ignorant de quelle manière Rose-Domon avait surpris no véridable non justie en ettendant nonmer la reine Bacchanal et en appreaant qu'elle logenit dans cette maison, il trovau une compensation à l'incident désagraties souléer par l'apparition de Rose-Pompon; il importait en effet heuseuop à Rodin de savoir oi travert la reine Bacchanal, maltresse de Couche-tout. Vas et seur de la Mayeux, de la Mayeux sigualée comme dangereuse depuis son entretien avec la supérierre du couvent, et depuis la part qu'elle avait priez aux projests de fuite de mademoistelle de Cardoville, De plus, Rodin espérait, graçuée à ce qu'il venuit d'apprendre, aumerer davilienent Rose-Poupon i lui confesser le nom de la personne dont elle tenaît que M. Charleuugue s'appleait M. Rodin espedial de production de la personne dont elle tenaît que M. Charleuugue s'appleait M. Rodin espécial de la commentation de la personne dont elle tenaît que M. Charleuugue s'appleait M. Rodin especial de la commentation de la personne dont elle tenaît que M. Charleuugue s'appleait M. Rodin especial de la commentation de la personne dont elle tenaît que M. Charleuugue s'appleait M. Rodin especial de la commentation de la personne dont elle tenaît que M. Charleuugue s'appleait M. Rodin especial de la commentation de la personne dont elle tenaît que M. Charleuugue s'appleait M. Rodin especial de la commentation de l

A peine la jeune fille cut-elle prononcie le nom de la reine Bacelmani, que Rodin joigni le nomins, porissona aussi surpres que vivonem inferessé. Alt! una clètre fille; « s'écria-t-il, » je vous en coajure, no plai-suntes pass. "Sagiri-t-il, que hassard, d'une jeune fille uju prête e surmon et qui est sour d'une ouverfiée neutrefaile"...— Out, monsieur, la reine Bacchmani est sous surmons, « di Ros-Pompon auser jeunnée à not nor « elle s'appelle Cepties Soliveau ; é est mon amin. — Alt l'est votre amie? « di fodir en reflectississant. »— Out, monsieur, mon amie infinat...— Et d'est four amie? « di fodir en reflectississant. »— Out, monsieur, mon amie infinat...— Et orter ajec committé la reine Bacchandar?. Aut alt al c'est ce qui prouve que vaus porte des faux nous...— Na chere fille ; je n'ai plus envie de rive maintenant « dis i tristement Roind, que Ross-Pompon, se reprechant as plaissaterie , lui idit : " Mois enfin. commont connaissez-vous Céphier? — Helsa te c m'est pas elle que je commis, mais un brave perspen qui l'elles et c m'est pas elle que je commis, mais un brave perspen qui l'elles et c m'est pas elle que je commis, mais un brave perspen qui

l'aime comme un fou!... - Jacques Rennepont?... - Autrement dit Conchetout-Nu... A cette heure, il est en prison pour dettes, « reprit Rodin avec un sounir, « Je l'y ai vu hier. - Vous l'avez vu hier? Mais comme ca se trouve! » dit Rose-Pompon en frappant dans ses mains; « alors, venez vite, venez tout de suite chez Philémon; vous donnerez à Céphise des nouvelles de son amant :... elle est si inquiète !... - Na chère fille,... je ne voudrais lui donner que de bonnes nouvelles de ce digne garçon, que l'aime malgré ses folies : car, qui n'en a pas fait... de folies ? » ajouta Rodin avec une indulgente bonhomie. « -- Pardicu!... » dit Rose-Pompon en se balancant sur ses hanches, comme si elle eût été encore costumée en débardeur. « — Jo dirai plus , » ajonta Rodin , « je l'aime à cause de ses folies; car, voyez-yous, on a beau dire, ma chère fille, il y a tonjours un bon fond, un bon eœur, quelque chose enfin, chez ceux qui dépensent généreusement leur argent pour les autres. - Eh bien ! teuoz , vous êtes un très-brave homme, vous! « dit Rose-Pompou, enchantée de la philosophie de Rodin. « Mais pourquoi ne voulez-vous pas venir voir Céphise pour lui parler de Jacques ?... - A quoi bon lui apprendre ce qu'elle sait ? Que Jacques est en prison?... Co que je voudrais, moi, ee serait tirer ee digne garçon d'un si mauvais pas... - Oh! monsieur, faites eela, tirez Jacques de prison, » s'écria vivement Rose - Pompon, « et nous vous embrassons, nous deux Céphise. - Ce serait du bien perdu, chère petite folle . » dit Rodin en souriant ; « mais rassurez-vous , je n'ai pas besoin de récompense pour faire un peu de bien , quand je le puis. - Ainsi vous espérez tirer Jacques de prison?... » Rodin secoua la tête et reprit d'un air chagrin et contrarié : « -- Je l'espérais... Certainement... je l'espérais ;... mais, à cette heure... que voulez-vous? tout est changé... - Et pourquoi done? » demanda Rose-Pompon surprise. « — Cette mauvaise plaisanterie que vous mo faites en m'appelant M. Rodin doit vous paraître très-amusante, ma chère fille; je le comprends : vous n'êtes en cela qu'un écho... Quelqu'un vous aura dit : « Allez dire à M. Charlemagne qu'il s'appelle « M. Rodin... ça sera fort drôle... » — Bien sûr qu'il ne m'eût pas venu à l'idée de vous appeler M. Rodin, ou n'invente pas un nom comme celui-la soi-même, « répondit Rose-Pompou. « - Eh bien! ectte personne, avec ses mauvaises plaisanteries. a fait, sans le savoir, un grand tort au pauvre Jacques Rennepout... - Ah! mon Dieu! et eela paree que je vous ai appele M. Rodin au lieu de M. Charlemagne! » s'écria Rose-Pompon tout attristée, regrettant alors la plaisanterie qu'elle avait faite à l'instigation de Nini-Moulin. «Mais enfin, monsieur, « reprit-elle, « qu'est-ce que cette plaisanterie a de commun avec le service que vous vouliez rendre à Jacques? - Il ne m'est pas permis do vous le dire, ma chère fille. En vérité... je suis désolé de tout ceei pour le pauvre Jacques... eroyez-le bien; mais permettez-moi de descendre. -- Monsieur... écoutez-moi, je vous en prie, » dit Rose-Poupon, « si je vous disais le nom de la personne qui m'a engagee à vous appeler M. Rodin , vous intéresseriez-vous toujours à Jacques? -Je ne cherche à surprendre les secrets de personne... ma chère fille ;... yous avez été dans tout ecci le jouet ou l'écho de personnes peut-être fort dangereuses , et , ma foi !... malgré l'intérêt que m'inspire Jacques Rennepont, je n'ai pas envie, vous entendez hien, de me faire des ennemis, moi, pauvre homme... Dieu m'en garde! »

Rose-Pompon ne comprenait rien aux craintes de Rodin , et il y comptait bien , car, après nne seconde de réflexion , la jenne fillo lul dit : « Tenez , monsieur, c'est trop fort pour moi, je n'y entends rien; mais ce que je sais, c'est que je serais désolée d'avoir fait tort à un hrave garçon par une plaisanterie ; ic vais donc vous dire tout bonnement ce qui en est : ma franchise sera peut-être ntile à quelque chose... - La franchise éclaire souvent les choses les plus obscures , » dit sentencieusement Rodin, « -- Après tout, » dit Rose-Pompon , «tant pis pour Nini-Moulin, Pourquoi me fait-il dire des bétises qui peuvent nuire à l'amant de cette pauvre Céphise? Voilà, monsieur, ce qui est arrivé : Nini-Monlin , un gros farceur, vous a vu tout à l'heure dans la rue ; la portière lui a dit que vous vous appeliez M. Charlemagne. Il m'a dit, à moi : « Non, il s'appelle Rodin, il faut lui faire une - farce : Rose-Pompon , allcz à sa porte , frappez-v , appelez-le M. Rodin. « Vous verrez la drôle de figure qu'il fera... » J'avais promis à Nini-Moulin de ne pas le nommer; mais, dès que ca pourrait risquer de nuire à Jacques... tant pis , je le nomme. »

Au nom de Niui-Moulin, Rodin n'avait pu retenir un mouvement de surprise. Ce pamphlétaire, qu'il avait fait charger de la rédaction de l'Amour du Prochain, n'était pas personnellement à craindre; mais Nini-Moulin, très-bayard et très-expansif après boire , pouvait être inquiétant , génant , surtout si Rodin, ainsi que cela était probable, devait revenir plusieurs fois dans cette maison pour exécuter ses projets sur Couche-tout-Nu. par l'intermédiaire de la reine Bacchanal. Le socius se promit donc d'aviser à cet inconvénient. « Ainsi , ma chère fille , » dit-il à Rose-Pompon , « c'est un M. Desmoulins qui vous a engagée à me faire cette mauvaise plaisanterie? - Non pas Desmoulins... mais Dumoulin. » reprit Rose-Pompon. « Il écrit dans les journaux de sacristains , et il défend les dévots pour l'argent qu'on lui donne, car si Nini-Moulin est un saint... ses patrons sont saint Soiffard et saint Chicard , comme il dit lui-même. - Ce monsleur me parait fort gai. - Oh! très-bon enfant ! -- Mais attendez donc , attendez donc, » reprit Rodin en paraissant rappeler ses souvenirs; « n'est-ce pas un houme de treute-six à quarante ans, gros... la figure colorée?... -Coloré comme un verre de vin rouge, dit Rose-Pompon, et par là-dessus le nez bourgeonné... comme une framboisc... -- C'est bien lui..., M. Dumoulin... oh ! alors vous me rassurez complétement, ma chère fille; la plaisanterie ne m'inquiéte plus guére ; mais c'est un très-digne homme que M. Dumoulin, aimant peut-ètre un peu trop le plaisir. -- Ainsi , monsieur, vous tâcherez toujours d'être utile à Jacques? La bête de plaisanterie de Nini-Moulin ne vous en empêchera pas? - Non , je l'espère. - Ah çà ! il ne faudra pas que je dise à Nini-Moulin que vous savez que c'est lui qui m'a dit de vous appeler M. Rodin, n'est-ce pas, monsieur? -- Pourquoi non? En toutes choses, ma chère fille, il faut toujours dire franchement la vérité. -- Mais , monsieur, Nini-Moulin m'a tant recommandé de ne pas vous le nommer... - Si vous me l'avez nommé, c'est par un très-bon motif : pourquoi ne nas le lui avouer?... Du reste , ma chère fille , ceci vous regarde et non pas moi... Faites comme vous voudrez. - Et ponrrai-je dire à Céphise vos bonnes intentions ponr Jacques? - La franchise, ma chère fille, toujours la franchise... On ne risque jamais rien de dire ce qui est... --- Pauvre Céphise, va-t-elle être heureuse !... » dit vivement Rose-Pompon, « et cela lui viendra hien à propos... -- Soulement il ne faut pas qu'elle s'exagère trop ce bonheur... je ne promets pas positivement... de faire sortir ee digne garçon de prison ;... je dis que je tâcherai ;... mais ce que je promets positivement... car depuis l'emprisonnement de Jaeques je erois votre amie dans une position hien génée... - Hélas!... monsieur... - Ce que je promets , dis-je , e'est un petit secours... que votre amie recevra aujourd'hui, afin qu'elle ait le moven do vivre honnétement... et si elle est sage, ch bien !... si elle est sage, plus tard, on verra... -- Ah! monsieur, vous ne savez pas comme vous venez à temps... au secours de cette pauvre Céphise... On dirait que vous êtes son vrai bon ange... Ma foi , que vous vous appeliez M. Rodin ou M. Charlemagne, tout ee que je puis jurer, c'est que vous étes un excellent... - Allons, allons, n'exagérons rien, » dit Rodin en interrompant Rose-Pompon, « dites un bon vieux brave homme et rien de plus , ma chère fille. Mais voyez done comme les choses s'enehalnent quelquefois! Je vous demande un peu qui m'aurait dit, lorsque j'entendais frapper à ma porte, ee qui m'impatientait fort, je l'avoue, qui m'aurait dit que e'était une petite voisine qui , sons le prétexte d'nne mauvaise plaisanterie, me mettait sur la voie d'une bonne action?... Allons, donnez eourage à votre amie... ce soir, elle recevra un secours, et. ma foi, confiance et espoir. Dieu merei! il est encore de bonnes gens sur la terre. - Ali! monsieur... vous le prouvez hien. - Que voulez-vous, e'est tout simple; le bonheur des vieux... e'est de voir le bonheur des jeunes...»

Occi fut dit par Rodin avec une bonhomie si parfalte, que Rose-Pompon sentit ses yeax hundies, et reprit louries u: Tener, monsieur. Cephair et und nous ne sommes que de pauvres filles; il y en a de plus vertrausse, c'est encere vrai junăs tous avons, 70 nele dire, hon cuert; aussi voper-vous, și înjunăs vous étice malude, appeler-nous; îi n'y a pas de bonnes sorra qui vous soigeneristent mieur que nous.... Cest out ce que nous pu-vous vous offirir, anns compler Phileimon, que je fertais se scier en quatre morceaux par vous; în m'y engage sur l'nonneur; comme Cephae. Je sui sui scire. S'emaggerait aussi pour Jacques, qui seroit pour vous à la vie, à la sout. - You soyet donne line, chere fille, que l'avois arinoi et deire; a la sout. - You soyet donne line, chere fille, que l'avois arinoi et deire; pairier, qu'il avait post à terre à etid de son paraphue, su disposa de docuenter l'escalier.

U Daberl, vous allez me donner ee panier-là, il vous géneralt pour descendre, e dit noc-broupe ne retirant en effet le painer des mains de Redin, malgré la résistance de colui-cl. Pais elle ajouts : « Appuyer-vous sur mon Ires; l'esceller ext a noire, "ous pourrier faire un faux pas. « Ma foi , j'acesque votre offre, ma chère fille, e ar je ne suis pas bien vall-lant. » El, s'appuyar paternellement sur lo bras droit de Rose-Founpon, qui portait le panier de la maiu gauche, llodin descendit l'escalier et tra-versa la cour.

T Carez, voyez-vous labant, au troisième, cette grosse face collée aux carreaux, «di text à eup Boss-Poupon à Rodine a s'arrêtent au milleu de la petile cour, « c'est Nini-Moulin... Le recomanissez-vous?... Bétec bieu le votre? — Cest la einsir - di Rodin apres vouri levé la tôte. Ri l'i die la insili nu salut très-affecteurx à Jacques Dimoulin, qui, stapfali, se retria brauquement du la fenter. Le pauvre graenel... Le suis sili retria perimental du la fenter. Le pauvre graenel... Le suis sili retria de la finter de la compagna les mosts de siden nord d'un dinistre siliencement des l'extres dont lloss-poupons les mosts de siden nord d'un dinistre siliencement des l'extres dont lloss-poupons les mosts de siden nord d'un dinistre siliencement des l'extres dont lloss-poupons ne un s'apperenvoir.

« Ah ç al ma chère fille », lui dici-il lorsque tous deux entrèvent dans Falles « » più njis besoin de votre dale, remontar vici che votre anne, lui donner les bonnes nouvelles que vous sovez .— Out, monsieur, vous aver zainon; ç ari geille d'âller lui dire quel brave bonner nouve afest » E Roose-Pumpon télampa dans frecadier. « En lient », en hien », est mon partie production de la constant d

Rodin sortit de l'allée. « Voici votre pauler, chère dame , « divil en s'arrèants ur le seuil de la boutique de la mête Arsène. « I ev ous fais sus très-humbles remerciments... de votre obligemenc...— Il n'y a pas de quoi, mon digne monièmer; c'est tout à verse service... Be bui en le readis citalie au monième de la comme del la comme de la

Nous conduirons maiuteuant le lecteur dans la maison du docteur Balcinier, où était encore enfermée mademoiselle de Cardoville.





### 0DA91723 ZZVIII.

les cape

Adrieme de Carloville avait été encere plus étoiement renferme dans la maion du docter libéraire, depais la double tentaire noçturne d'Agricol et de Dagobert, ensuite de laquelle le solidat, asser grievement lessée, était parseun, grâce na divouvement interiple d'Agricol sossié de l'hévolupe Rabai-Joie, à ryaganger la petite porte du jardin du couvret et à fuir par le boulevant et diviserant le production de la production de la production de couvret et à fuir par le boulevant et dévieur avec le jeune forçain du couvret et de l'attir par le boulevant et dévieur avec le jeune forçain du couvret et de

Quatre heures venaient de sonner: Adrienne, depuis le jour précédent, vanit été conduiré dans nue chante de deuxième étage de la maison de sané; la fendrer grillée, défendue au debors par un auvent, ne hissait purvaire qu'un estible charié dans cet appartement. La jeune file, dessi son entretien avec la Mayern, s'attendait à être délivrée, d'un jour à fautre, per l'intervention de esse amis junis elle éprouvait une douloureuse inquiétude au sujet d'Agricol et de Bagobert, ignorant absolument Tissus de la lutte engagée pendant uno des muits préciontes par ses libérariateurs contre les gens de la maison de fous et ceux du couvent, en vain celle avait interroje ses gardinenses celles-ci étéaint restées muettes. Ces contre la princesse de Saind-Dizier, le piet d'Agrique de leus créatures. La légère paleur du charmant visage de mademoiselte de Cardoville, ses beaux yeux un peut battus, traibissaint de récentes angoises; assissé devant une petite table, son front appuyé sur une de ses mains. À demi voilée pag les longues boutede des ses chevera dorés, elle feuilletat un livre.

Tout à coup la porte s'ouvrit et M. Balenier entra. Le docteur, jésnite de robe courte, instrument docile et passif des volontés de l'ordre, n'était, on l'a dit, qu'à demi dans les confidences du père d'Aigrigny et de la princesse de Saint-Dizier. Il avait ignoré le but de la séquestration de mademoiselle de Cardoville; il ignorait aussi le brusque revirement de position qui avait en lieu la veille, entre le père d'Aigrigny et Rodin, après la lecture du testament de Marius de Rennepont; le docteur avait, seulement la veille, recu l'ordre du père d'Aigrigny (alors obéissant aux inspirations de Rodin ) de resserrer plus étroitement encore mademoiselle de Cardoville, de redoubler de sévérité à son égard, et de tacher enfin de la eontraindre, on verra par quels moyens, à renoncer aux poursuites qu'elle se proposait de faire plus tard contre ses persécuteurs. A l'aspect du docteur, mademoiselle de Cardoville ne put cacher l'aversion et le dédain que cet homme lui inspirait. M. Baleinier, au contraire, toujours souriant, toujours douccreux, s'approcha d'Adrienne avec une aisance, avec une confiance parfaite . s'arrêta à quelques pas d'elle, comme pour examiner attentivement les traits de la jeune fille, puis il ajouta, comme s'il eût été satisfait des remarques qu'il venait de faire : « Allons ! les malheureux événements de l'avant-dernière nuit auront une influence moins fâcheuse que je ne le eraignais... Il y a du mieux, le teint est plus reposé, le maintien plus calme; les yeux sont eneore un peu vifs, mais non plus brillants d'un éclat anormal. Vous alliez si bien !... Voici le terme de votre guérison reculé... car ce qui s'est malheureusement passé l'avantdernière nuit vous a jetée dans une exaltation d'autant plus facheuse que vous n'en avez pas eu la conscience. Mais heureusement, nos soins aidant, votre guérison ne sera , je l'espère, reculée que de quelque temps. »

Sì babisticé qu'elle fit à l'audoco de l'affilité de la congrégation, motemoisside de Cardoville ne put s'emplecher de lui dire avec un sourire de déclain amer : « Quelle impudente probiblé est donc la voire, monieur ! Quelle dérouter dans votre zéle à los gapere votre argent ... Januis un moment ains votre masque ! toujours la russ, . le measonge aux lèvres, de dégold et de mégrés, on ne vous proy pas sonce cher. — lifeair s' dité docteur d'un ton pénéré, . etujours cette facteuse imagination de croire que vous n'avice pas besoin de nos sonis que je joue la comdéie quad je vous parle de l'état affligeant où vous étic lorsqu'on a été obligé de vous condire le d'avoir naut 30sis, au dette petite marque d'insanife rebelle.



La diction Balence,



votre position s'est merveilleusemont améliorée; vous marchez à une guérison compléte. Plus tard, votre excellent cœur me rendra la justico qui m'est duc; et un jour... je serai jugé comme je dois l'être. - Je lo crois . monsieur ; oui, le jour approche où vous serez jugé comme vous devez l'être, » dit Adrienne en appuyant sur ces mots. « - Toujours cette autre idée fixe, » dit le doeteur avec une sorte de commisération. « Voyons , soyez donc raisonnable... Ne pensez plus à cet enfantillage... - Renoncer à demander aux tribunaux réparation pour moi et flétrissure pour vous et vos complices... jamais, monsieur... oh! jamais. - Bon! » dit le doeteur en haussant les épaules, « une fois dehors... Dieu merei! vous aurez à songer à bien d'autres choses... ma belle ennemic. - Vous oubliez pieusement, jo le sais . le mal que vous faites... Mais moi , monsieur , j'ai meilleure mémoire. - Parlons sérieusement : avez-vous réellement la pensée de vous adresser aux tribunaux? « reprit le docteur Baleinier d'un ton grave. « - Oui, monsieur, Et vous le savoz... ce que je vcux... je le veux fermement. - Eh bien! je vous prie, je vous conjure de ne pas donner suite à cette idée, » ajouta le doctour d'un ton de plus en plus pénétré :« je vous le demande en grâce, et cela au nom de votre propre intérêt. - Je crois , monsieur , que vous confondez un peu trop vos intérêts avec les miens... - Voyons ; » dit le docteur Baleinier avec une feinte impatience et comme s'il eût été certain de convaincre à l'instant mademoiselle de Cardoville; « voyons, auriezvons le triste courage de plonger dans le désespoir deux personnes remplies de cœur et de générosité ? - Deux seulement? La plaisanterie serait plus complète si vous en comptiez trois : vous, monsieur, ma tante et l'abbé d'Aigrigny..., ear telles sont sans doute les personnes généreuses au nom desquelles vous invoquez ma pitié. - Eh! mademoiselle, il ne s'agit ni de moi , ni de votre tante , ni de l'abbé d'Aigrigny . - Do qui done s'agit-il alors, monsieur? » dit mademoiselle de Cardovillo avec surprise. « - Il s'agit de deux pauvres diables qui, sans doute envoyés par ceux que vous appelez vos amis, se sont introduits dans le couvent voisin pendant l'autre nuit, et sont venus du couvent dans ce jardin... Les coups de feu que vous avez entendus ont été tirés sur eux. - Ilélas! je m'en doutais... Et l'on a refusé de m'apprendre s'ils avaient été blessés !... » dit Adrienne avec une doulourouse émotion.. « - L'un d'eux a recu , en effet , uno blessure, mais peu grave, puisqu'il a pu marcher et échapper aux gens qui le poursuivaient. - Dieu soit loué! » s'écria mademoiselle de Cardoville en joignant les mains avec ferveur. « - Rien de plus louable que votre joie en apprenant qu'ils ont échappé; mais alors, par quelle étrange contradiction voulez-vous donc maintenant mettre la justice sur leurs traces?... Singulière manière, en vérité, de reconnaître leur dévouement ! - Oue dites-vous, monsicur? » demanda mademoiselle de Cardoville. - Car enfin, s'ils sont arrêtés, » reprit le docteur Baleinier sans lui répondre, « comme ils se sont rendus coupables d'escalado et d'effraction pendant la nuit, il s'agira pour eux des galères... - Ciel !... et ce serait pour moi?... - Ce serait pour vous..., et, qui pls est, par vous qu'ils seront condamnés. - Par moi... monsicur? - Certainement si vous donniez suite à vos idées de vengeance contre votre tante et l'abbé d'Aigrigny

95

( je ne vous parle pas de moi, je suis à l'abri ), si, en un mot, vous persistiez à vouloir vous plaiudre à la justice d'avoir été injustement séquestrée dans cette maison. - Monsieur, je ne vous comprends pas. Expliquez-vous, » dit Adrienne avec uno inquictude croissante. « - Mais, eufant que vous étes, » s'écria le jésuite de robe courte d'un air convaiuen, « crovez-vous donc qu'une fois la justice saisie d'une affaire, on arrête son cours et son action où l'on veut, et comme l'on veut? Quand vous sortirez d'ici, vous déposerez une plainte contre moi et contre votre famille, n'est-ce pas? Bien! qu'arrive-t-il? La justice intervient, elle s'informe, elle fait citer des témoins, elle entre dans les investigations les plus minutieuses. Alors, que s'ensuit-il? Que cette escalade nocturne, que la supérieure du couvent a un certaiu intérêt à tenir cachée dans la peur du scandale, que cette tentative nocturne, dis-je, que je ne voulais pas non plus ébruiter, se trouve forcément divulguée; et comme il s'agit d'un crime fort grave qui entraîne une peine infamante, la justice prend l'initiative, se met à la recherche de ces malheureux, et sl, comme il est probable, ils sont rctenus à Paris soit par quelque devoir, soit par leur profession, soit même par la trompeuse sécurité où ils sont, probablement convaincus d'avoir agi dans un motif honorable, on les trouve, on les arrêto; et qui aura provoqué cette arrestation? vous-même, en déposant contre nous. - Ah! monsieur, cela sorait horrible... e'est impossible. - Ce serait trės-possible, au contraire, » reprit M. Baleinier; « ainsi tandis que moi et la supérieure du couvent, qui, après tout, avons seuls le droit de nous plaindre, nous ne demandons pas mieux que de chercher à étouffer ectte méchante affaire... c'est vous... vous... pour qui ces malheureux ont risqué les galères, c'est vous qui allez les livrer à la justice ! »

Quoique mademoiselle de Cardovillo ne fût pas complétement dupe du jésuite de robe courte, elle devinait que les sentiments de clémence dont il semblait vouloir user à l'égard de Dagobert et de son fils seraient absolument subordonnés au parti qu'elle prendrait d'abandonner ou non la vengeance légitime qu'elle voulait demander à la justice. En effet, Rodin , dont le docteur suivait, sans le savoir, les instructions, était trop adroit pour faire dire à mademoiselle de Cardoville ; « Si vous tentez quelques poursuites, on dénonce Dagobert et son fils, » tandis qu'on arrivait aux uièmes fins en inspirant assez de craintes à Adrienne au sujet de ses deux libérateurs pour la détouruer de toute poursuite. Sans connaître la disposition de la loi , mademoiselle de Cardoville avait trop de bon sens pour no pas comprendre qu'en effet Dagobert et Agricol pouvaient être trèsdangereusement inquiétés à cause de leur tentative nocturue, et se trouver ainsi dans une position terrible. Et pourtaut, en songeant à tout ce qu'elle avait souffert dans cette maison, en comptant tous les justes ressentiments qui s'étaient amassés au fond de son cœur, Adrienne trouvait cruel de renoucer à l'apre plaisir de dévoiler, de flétrir au grand jour de si odieuses machinations. Le docteur Balcinier observait celle qu'il croyait sa dune . avec une attention sournoise, bien certain de savoir la cause du silence et de l'hésitation de mademoiselle de Cardoville, « Mais enfin , monsieur , » reprit-elle sans pouvoir dissimuler son trouble, « en aduettant que je sois

disposée, par quelque motif que ce soit, à ne déposer aneune plainte, à oublier le mal qu'on m'a fait, quand sortirai-je d'iei? -- Je n'en sais rien, car je ne puis savoir à quelle époque vons serex radicalement guérie, » dit bénignement le docteur. « Vous êtes en excellente voie... mais... - Toujours cette insolente et stupide comédie, » s'écria mademoiselle de Cardoviffe en interrompant le docteur avec indignation ; « je vous demande. . . et, s'il le faut, je vous prie de me dire combien de temps encore je dois être séquestrée dans cette horrible maison? car enfin... j'en sortirai un jour. je suppose? - Certes, je l'espère bien, » répondit le jésuite de robe courte avec componetion , « mais quand? je l'ignore... D'aiffeurs, je dois vous en avertir franchement, toutes les précautions sont prises pour que des tentatives pareilles à cetle de cette nuit ne se renouveffent plus... la surveillance la plus rigoureuse est établie afin que vous n'ayez aucune communication au dehors, et cela dans votre intérêt, afin que votre pauvre tête ne s'exafte pas de nouveau dangereusement ! - Ainsi, monsieur, » dit Adrienne presque effrayée, « auprès de ce qui m'attend , les jours passés étaient des jours de liberté... - Votre intérêt avant tout, » répondit le docteur d'un ton pénétré. Mademoiselle de Cardoville, sentant l'impuissance de son indignation et de son désespoir, poussa un soupir déchirant et cacha son visage dans ses mains.

A ce moment, on catondit des pas précipités derrière la porte, une gadienne de la maison entra apais avoir frappé. No solicier, dit-elle au doctour d'un air claré, n'il y acu has deux mesisurs qui demont à vous voir à l'instant, along leux memoisselle. Adrienne récera viennent la dit. All des l'actions de l'action d'action de l'action de l'

País, la physionomie de plus en plus enue et inquiéte, se rapprochant d'Adrémae d'un air dur, presque menagent, qui contrastati avec la placidité habituelle de son sonrier hypocrite, le jésuite de robe courte lui dit à voix basse i Perene garden. modemoistelle... ne vous feticitez pas trop (60 l... — Je ne vous crains plus, maintenant i répondit modemoistel de rotour à Paris, été prévent à temps ... Il accompagne le uniqui avec me de rotour à Paris, été prévent à temps ... Il accompagne le uniqui return de divere ... Posit adrémae jouts avec un accent d'ironie années ... le vous plains, monisteur... vous et tes vôters ... Mademoistelle, s'éérie avec le répet plains, monisteur... vous et tes vôters ... Mademoistelle, s'éérie vous le répête, prontig parles. longet été eque je vous di cryête, promis garden. songet été eque je vous di dit... votre plains entrainers nécessairement, la révéalion de ce uni été passé pendant l'aute mills. Prene gardel le sort, Phonie

neur de ce soldat et de son fils sont entre vos mains... Songer, y... il y va et est son fils son entre per son e

Ébranlée par ce qu'il y avait de réellement dangereux dans les menaces du docteur, Adrienne s'écria : « Mais enfin , monsieur , si ce magistrat m'interroge, croyez-vous que je mentirai? - Vous répondrez... ce qui est vral, d'ailleurs, » se hata de dire M. Baleinier dans l'espoir d'arriver à ses fins. « your répondrez que your your trouviez dans un tel état d'exaltation d'esprit, il y a quelques jours, que l'on a cru devoir, dans votre intérêt, vous conduire ici à votre insu ; mais qu'aujourd'hui votre état est fort améfioré, que vous reconnaissez l'utifité de la mesure que l'on a été obligé de prendre dans votre intérêt. Je confirmerai ces paroles... car, après tout, c'est la vérité. - Jamais! » s'écria mademoiselle de Cardoville avec indiguation, « jamais je ne serai complice d'un mensonge aussi infàme, jamais je n'aurai la làcheté de justifier ainsi les indignités dont j'ai tant souffert. -Voici le magistrat, » dit M. Baleiuier en entendant un bruit de pas derrière la porte. « Prenez garde... » En 'effet, la porte s'ouvrit, et, à la stupeur indicible du docteur, Rodin parut, accompagné d'un homme vêtu de noir, d'une physionomie digne et sévere.

Rodin, dans l'intérêt de ses projets et par des motifs de prudence rusée, que l'on saura plus tard, loin de prévenir le père d'Aigrigny, et conséquemment le docteur, de la visite inattendue qu'il comptait faire à la maison de santé avec un magistrat, avait, au contraire, la veille, ainsi qu'on l'a dit, fait donner l'ordre à M. Baleinier de resserrer mademoiselle de Cardoville plus étroitement encore. On comprend donc le redoublement de stupeur du docteur lorsqu'il vit cet officier judiciaire, dont la présence imprévue et la physionomie imposante l'inquiétaient déjà extrémement, lorsqu'il le vit, disons-nous, entrer accompagné de Rodin, l'humble et obscur secrétaire de l'abbé d'Aigrigny. Dès la porte, Rodin, toujours sordidement vétu, avait, d'un geste à la fois respectueux et compatissant, montré mademoiselle de Cardoville au magistrat. Puis, pendant que ce dernier, qui n'avalt pu retenir un mouvement d'admiration à la vue de la rare beauté d'Adrienne, semblait l'examiner avec autant de surprise que d'intérêt. le iésuite se recula modestement de quelques pas en arrière. Le docteur Baleinier, au comble de l'étonnement, espérant se faire comprendre de Rodin, lui fit coup sur coup plusieurs signes d'intelligence, tachant de l'interroger ainsi sur l'arrivée imprévue du magistrat. Autre sujet de stupeur pour M. Balcinier : Rodin paraissait ne pas le reconnaître et ne rien comprendre à son expressive pantomime, et le considérait avec un ébahissement affecté. Enfin, au moment où le docteur, impatienté, redoublait d'interrogations muettes, Rodin s'avanca d'un pas, tendit vers lui son cou tors et lui dit d'une voix très-haute : « Platt-il... M. le docteur? » A ces mots, qui déconcertèrent complétement Baleinier et qui rompirent le silence qui régnait deputs quelques secondes, le magistrat se retourua et

Rodin ajouta avec un imperturbable sang-froid : Depain notes arrivée, M. le docteur me fait buttes sortes de signes suystérieux. Le pense qu'il a quéque chose de fort particulir à me communiquer... Not, qui viai rien de cerent, je le pied de s'expliquer tout hunt. «Cette réplique, si embarranante pour M. Balvinier, pronouccie d'un ton agresaif, et accompagnée d'un regard de froideux générale, poinque le mélécui dans, une mouvrée et ai perque de froideux principales de mélécui dans, une mouvrée de site le magitarta fut fraggé de cet incident et du silence qui le saixit, car ûl jeta sur M. Balvinier un regard d'une grande sévirité.

Mademoiselle de Cardoville, qui s'attendait à voir entrer M. de Montbron, restait aussi singulièrement étonnée.





# CLEE ESTIGACE

L'accesaire

M. Balcieire, un moment déconcerté par la présence inattenulue d'un magistrat et par l'attitude interplicaté de Rollin, repris hienéls son sang-froid, et s'adressant à son confrère de robe longue : « Si Jessayais de me faire entiendre de vous par signes, c'est que, dout en décirant respecte le silence que monsieur gazdal et entirant chez moi. « Je docteur indique d'un coup d'est le magistrat ), e je voulet sous ténuignemes na surprisé d'une voite de mais par sourait à générait érre honaré. — Cest à undersichet que vitet de mais par sourait à générait érre honaré. — Cest à un desirant les parties de l'est de la commandation de l'est de l'est de la commandation de l'est vote sujet un déclaration si grave, auménosielle, que je n'à ju m'arappe-cher de rester un moment unet et reveuill à votre aspect, tichant de lire ser votre physionomie, dans votre stitude, s'il l'escantion que l'an avait

déposée entre mes mains était fondée... et j'ai tout lieu de croire qu'elle l'est en effet. - Pourrai-je enfin savoir, monsieur, » dit le docteur Baleinier d'un ton parfaitement poli , mais ferme , « à qui j'ai l'honneur de parler? - Monsieur, je suis juge d'instruction, et je viens éclairer ma religion sur un fait que l'ou m'a signalé ... - Veuillez, monsieur, me faire l'honneur de vous expliquer, » dit le docteur en s'inclinant, « - Monsieur, » reprit le magistrat, nominé M. de Gernande, homme de cinquante ans environ, rempli de fersucté, de droiture, et sachaut allier les austères devoirs de sa position avec une bienveillante politesse, « monsieur, on vous reproche d'avoir commis une... erreur fort grave, pour ne pas employer une expression plus fâcheuse... Quant à l'espèce de cette erreur, j'aime mieux croire que vous, monsicur, un des princes de la science, vous avez pu vous tromper complétement dans l'appréciation d'un fait médical, que de yous soupconner d'avoir oublié tout ce qu'il y avait de sacré dans l'exercice d'une profession qui est presque un sacerdoce... - Lorsque vous anrez spécifié les faits, monsieur, » répondit le jésuite de robe courte avec une certaine hauteur, « il me sera facile de prouver que ma conscience scientifique ainsi que ma conscience d'honnête homme sont à l'abri de tout reproche. - Mademoiselle, « dit M. de Gernande en s'adressant à Adrienne, « est-il vrai que vous avez été conduite dans cette maison par surprise? - Monsieur!... » s'écria M. Baleinier, « permettez-moi de vous faire observer que la manière dont vous posez cette question est outrageante pour moi. - Monsieur, e'rst à mademoiselle que j'ai l'honneur d'adresser la parole, » répondit sévèrement M. de Gernamle, « et je suis seul juge de la convenance de mes questions. » Adrieune allait répondre affirmativement à la question du magistrat, lorsqu'un regard expressif du docteur Baleinier lui rappela qu'elle allait peut-être exposer Dagobert et son fils à de cruelles poursuites.

Ce n'était pas un bas et vulgaire sentiment de vengeance qui animait Adrienue, mais une légitime indignation contre d'odieuses hypocrisies; elle cut regardé comme une lacheté de ne pas les démasquer; mais voulant essayer de tout concilier, elle dit au magistrat avec un accent rempli de douceur et de dignité : « Monsieur, permettez-moi de vous adresser à mon tour une question, - Parlez, mademoiselle... - La réponse que je vais vous faire sera-t-elle regardée par vous comme une dénonciation formelle? - Je viens ici, mademoiselle, pour rechercher avant tout la vérité... aucune considération ne doit vous engager à la dissimuler. - Soit, monsieur, » reprit Adrienne ; « mais supposez qu'ayant de justes sujets de plainte, ie vous les expose, afin d'obtenir l'autorisation de sortir de cette maison, me sera-t-il ensuite permis de ne pas donner suite à la déclaration que je yous aurai faite? - Vous pourrez sans doute abandonner toute poursuite, mademoiselle, mais la justice reprendra votre cause au nom de la société, si elle a été lésée dans votre personne. - Le pardon me serait-il interdit, monsieur? Un dédaigneux oubli du mal qu'ou m'aurait fait ne me vengerait-il pas assez? -- Vous pourrez personnellement pardonner, oublier. mademoiselle; mais j'ai l'honneur de vous le répéter, la société ne peut montrer la même indulgence dans le cas où vous auriez été victime d'une

coupable machination... et j'ai tout lieu de eraindre qu'il n'en ait été ainsi... La manière dont vous vous exprimez, la générosité de vos sentiments, le calme, la dignité do votre attitude, tout me porte à croire que l'on m'a dit vrai. - l'espère, monsieur, » dit le docteur Baleinier en reprenant son sang-froid, « que vous me ferez du moins connaître la déclaration qui vous été faite? - Il m'a été affirmé, monsieur, » dit le magistrat d'un ton sévère, « que mademoiselle de Cardoville a été conduite ici par surprise... - Par surprise? - Oui, monsieur. - Il est vrai, mademolselle a été conduite lei par surprise, » répondit le jésuite de robe courte après un moment de sileuce, « - Vous en convenez? » demanda M. de Gernande. « - Sans doute, monsieur, je conviens d'avoir eu recours à un moven que l'ou est malheureusement obligé d'employer lorsque les personnes qui ont besoin de nos soins n'ont pas conseience de leur facheux état. - Mais, monsieur, » reprit le magistrat, « l'on m'a déclaré que mademoiselle de Cardoville n'avait jamais en besoin de vos soins. - Ceei est une question de médeeine légale dont la justice n'est pas seule appelée à décider, monsieur, et qui doit être examinée, débattue contradictoirement, » dit Baleinier reprenant toute son assurance. « -- Cette question sera en effet, monsieur, d'autant plus sérieusement débattue, que l'un vous accuse d'avoir séquestré ici mademoiselle de Cardoville, quoiqu'elle jouit de toute sa raison. -- Et puis-je vous demander dans quel but? » dit M. Baleinier avec un léger haussement d'épaules et d'un ton ironique, « dans quel intérét j'anrais cummis une indignité pareille, en admettant que ma réputation ue me mette pas au-dessus d'une accusation si odieuse et si absurde? -- Vous auriez agi, monsieur, dans le but de favoriser un complot de famille tramé contre mademoiselle de Cardoville, dans un intérêt de cupidité. - Et qui a osé faire, monsieur, une dénonciation aussi calomnicuse? - s'écria le docteur Baleinier avec une indignation chaleureuse ; « qui a cu l'audace d'accuser un homme respectable, et, j'ose le dire, respecté à tous égards, d'avoir été le complice de cette Infamie? - C'est... moi.... » dit froidement Rodin. « - Vous!... » s'écria le docteur Baleinier. Et recidant de deux pas il resta comme foudroyé. « - C'est moi... qui vous accuse, » reprit Rodin d'une voix nette et brève, « - Oui, c'est monsieur qui, ec matin même, muni de preuves suffisantes, est venu réelamer mon intervention en faveur de mademoiselle de Cardoville, « dit le magistrat en se reculant d'un pas, afin qu'Adrienne pût apercevoir son défenseur.

Jasugu'loirs, dans cette seene, le nou de Rodin n'avait pas encere de promone; undemoiété de Cardvoille avait entendu souvent parler de serviciaire de l'abbé d'Aigrings sons de Robent rapports; unds ne l'ayant junais vu, nelle guerait que son libérairen afécial nature que e jésulie; naud jeta-telle nassiblé sur lui un regard mété de carissité, d'intécté, de sur-proposante, ex-vétiments sordiées, cuased, qu'elque jours augurvault, causé à Adrienne un dégoit peni-dre un intélié; mais la jeune fille se rappellun que la Mayus, pauvre, chiére, difformet et vieue presque de hallons, était douiet, maigre ses debors disgracieux, d'un des plus nobles œurs que l'on più a danière, ce ressoure unit ni singulière mate favorable su jeu fon più a danière, ce ressoure unit ni singulière mate favorable su jeu fon più a danière, ce ressoure unit ni singulièrement favorable su jeu fon più a danière, ce ressoure unit ni singulièrement favorable su jeu fon più a danière, ce ressoure unit ni singulièrement favorable su jeu fon più a danière, ce ressoure unit ni singulièrement favorable su jeu fon più a danière, ce ressoure unit ni singulièrement favorable su jeu fon più a danière de la comment d

suite. Mademoiselle de Cardoville oublia qu'il était laid et sordide pour songer qu'il était vieux, qu'il semblait pauvre et qu'il venait la secourir.

Le docteur Baleinier, malgré sa ruse, malgré son audacieuxe hypocrisie, malgré sa présence d'aprils, ne pouvait acher à quel point la dénonciation de Rodin le bouleversait; sa léte se perslait en pensant que le lendemain même de la séqueration d'Adrénea dans cette maison, c'était l'impiachéa appet de Rodin, à travers le guichet de la chambre, qui l'avait empéché, lut, Baleinier, e cécder à la pitie que lui Inspirait la douteur désexpérée. El c'était Rodin, lui si leucorable, lui l'âme danmée, le subalterne dévouré dupére d'Aigrégy, qui dénonçait le docteur et qui ameait un magistrat pour obtenir la mise en liberté d'Adréneme... slors que, la veille, le pére d'Aigrégy avait encorçait le codoubré est sévériel envex cile l'...

Le jésuite de robe courte se persuada que Rodin trahissait d'une abominable facon le père d'Aigrigny, et que les amis de mademoiselle de Cardoville avaient corrompu et soudoyé ce misérable secrétaire; aussi M. Baleinier, exaspéré par ce qu'il regardait comme une monstrueuse trabison, s'écria de nouveau avec indignation et d'une voix entrecoupée par la eolère : « Et c'est vous, mousieur... vous qui avez le front de m'accuser... vous... qui... il y a peu de jours encore... » Puis, réfléchissant qu'accuser Rodin de complicité, c'était s'accuser soi-même, il eut l'air de céder à une trop vive émotion , et reprit avec amertume : « Ah! monsieur, monsieur, ... vous êtes la dernière personne que l'aurais crue capable d'une si odieuse dénonciation... c'est honteux !... - Et qui donc mieux que moi pouvait dénoncer cette indignité? » répondit Rodin d'un ton rude et cassant. « N'étais-je pas en position d'apprendre... mais malheureusement trop tard, de quelle machination mademoiselle de Cardoville et d'autres encore... étaient victimes ?... Alors, quel était mon devoir d'honnête homme? avertir M. le magistrat... lui prouver ce que j'avançais et l'accompagner ici. C'est ce que l'ai fait. - Ainsi, M. le magistrat, « reprit le docteur Baleinier, « ce n'est pas seulement moi que cet homme aceuse, mais il ose accuser encore... - Paceuse M. l'abbé d'Aigrigny, » reprit Rodin d'une voix haute et tranchante en interrompant le docteur, « l'accuse madame de Saint-Dizier ; je vous accuse , vous, monsieur, d'avoir, par un vil intérêt, séquestré mademoiselle de Cardoville dans cette maison et les filles de M. le maréchal Simon dans le couvent voisin. Est-ce clair? - Hélas! ce n'est que trop vrai, » dit vivement Adrienne, « l'ai vu ces nauvres enfants bien éplorées me faire des signes de désespoir, »

L'accussion de Rodin relative aux orphelines fut un nouveau et fornidable coup pour le docture llacitier. Il lui fui alors surabondomment prouvé que le truitre avait complétement passé dans le camp ennean..., Ayant hate de mettre un terné a cite scéni se inharissante, il dit su magistrat, en talchant de faire bonne contenance, malgré as vive émotios : -4 pourrais, monaitur, me borner 4 garder le silence ci décâtique ne telles accussions, jusqu'à ce qu'une décision judiciarie leur citt donné une autorité quédeoqué... mais, fort de un concience... je le mâdrate ai medennistelle de Cardoville elle-même... et je la supplie de dire si ce matin encerer je ne lui annonquis pas que es sa mulé cresti bestirt dans un éche

assez satisfaisant pour qu'elle pût quitter cette maison. l'adjure mademoiselle, au nom de sa loyauté bien connue, de me répondre si tel n'a pas été mon langage, et si, en le tenant, je ne me trouvais pas seul avec elle, et si ... - Allons done! monsieur, » dit Rodin en interrompant insolemment Baleinier; « supposez que cette chère demoiselle avoue cela par pure générosité, qu'est-ce que cela prouve en votre faveur? Rien du tont... - Comment! monsieur.... » s'écria le docteur, « yous yous permettez... -Je me permets de vous démasquer sans votre agrément; c'est un inconvénient, il est vrai; mais qu'est-ce que vous venez nous dire? que seul avec mademoiselle de Cardoville vous lui avez parlé comme si elle était vraiment folie... Parbicu! voilà qui est bien concluant! - Mais, monsieur..., » dit le docteur. « - Mais, monsieur, » reprit Rodin sans le laisser continuer, « il est évident que, dans la prévision de ce qui arrive aujourd'bui, afin de vous ménager une échappatoire, vous avez feint d'être persuadé de votre exécrable mensonge, même aux veux de cette pauvre demoiselle, afin d'invoquer plus tard le bénéfice de votre conviction prétendue... Allons donc l ce n'est pas à des gens de bon sens, de eœur droit, que l'on fait de ces contes-lá. - Alt cá! monsieur.... » s'écria Baleinier courroucé. « - Alt çà! monsieur , » reprit Rodin d'une voix plus haute et dominant toujours celle du docteur, « est-il vrai, oui ou non, que vous vous réservez le fauxfuyant de rejeter cette odieuse séquestration sur une erreur scientifique? Moi je dis oui... et j'ajonte que vous vous eroyez hors d'affaire paree que vous dites maintenant : « Grâce à mes soins , mademoiselle a retrouvé sa «raison : que vent-on de plus? » - Je dis cela, monsieur, et je le soutiens, - Vous soutenez une fansseté, ear il est prouvé que jamais la raison de madeutoiselle n'a été un instant égarée. - Et moi, monsieur, je maintiens qu'elle l'a été. - Et moi, monsleur, je prouverai le contraire, » dit Rodin. « - Vous! et comment cela? » s'écria le docteur. « -- C'est ce que je me garderai de vous dire quant à présent... comme vous le pensez bien..., » répondit Rodin avec un sourire ironique. Puis il ajouta avec indignation : « Mais tenez, monsieur, vous devriez mourir de honte d'oser soulever une question semblable devant mademoiselle; épargnez-lui au moins une telle discussion. - Monsieur ... - Allons done! Fi! monsieur ..., vous dis-je, fi!... cela est odieux à soutenir devant mademoiselle : odieux si vous dites vrai, odieux si vous mentez, « reprit Rodin avec dégoût. « - Mais c'est un acharnement inconcevable! » s'écria le jésuite de robe courte, exaspéré; « et il me semble que M. le magistrat fait preuve de partialité en laissant accumuler contre moi de si grossières calomnies! - Monsieur, » répondit sévérement M. de Gernande, « l'ai le droit nonsculement d'entendre, mais de provoquer tout entretien contradictoire dès qu'il peut éclairer ma religion; de tout ceci, il résulte, même à votre avis, M. le docteur, que l'état de la santé de mademoiselle de Cardoville est assez satisfaisant pour qu'elle puisse rentrer dans sa famille anjourd'hui même. - Je n'y vois pas du moins de très-grave inconvénient, monsieur. dit le doeteur; « seulement je maintiens que la guérison n'est pas aussi complète qu'elle aurait pu l'être, et je déeline, à ce sujet, toute responsabilité pour l'avenir. - Vous le pouvez d'autant mieux, » dit Rodin, « qu'il est douteux que mademoiselle s'adresse désormais à vos honnêtes lumières. - Il est donc inutile d'user de mon initiative pour vous demander d'ouvrir à l'instant les portes de cette maison à mademoiselle de Cardoville, » dit le magistrat au directeur. « -- Mademoiselle est libre..., » dit Baleinier, « parfaitement libre. — Quant à la question de savoir si vous avez séquestré mademoiselle à l'aide d'une supposition de folie... la justice en est saisie, monsieur : vous serez entendu. - Je suis tranquille, monsieur, « répondit M. Baleinier en faisant bonne contenance, « ma conscience ne me reproche rien. - Je le désire, monsieur, » dit M. de Gernande; « si graves que soient les apparences, et surtout lorsqu'il s'agit de personnes dans une position telle que la vôtre, monsieur, nous désirons toujours trouver des innocents. » Puis s'adressant à Adrienne : « Je comprends, mademoiselle, tout ce que cette scène a de pénible, a de blessant pour votre délicatesse et pour votre générosité... il dépendra de vous plus tard, ou de vous porter partie civile contre M. Baleinier, ou de laisser la justice suivre son cours... Un mot encore... l'homme de cœur et de lovauté » (le magistrat montra Rodin) « qui a pris votre défense d'une manière si franche, si désintéressée, m'a dit qu'il croyait savoir que vous voudriez peut-être bien vous charger momentanément des filles de M. le maréchal Sinon..., je vais de ce pas les réclamer au couvent où elles ont été conduites aussi par surprise. - En effet, monsieur, » répondit Adrienne, » aussitôt que j'ai appris l'arrivée des filles de M. le maréchal Simon à Paris, mon intention a été de leur offrir un appartement chez moi. Mesdemoiselles Simon sont mes proches parentes. C'est à la fois pour moi un devoir et un plaisir de les traiter en sœurs. Je vous serai donc, monsieur, doublement reconnaisante, si vous voulez bien me les confier... - Je crois ne pouvoir mieux agir dans leur intérêt, » reprit M. de Gernande, Puis, s'adressant à M. Baleinier : « Consentirez-vous, monsieur, à ce que j'amène ici tout à l'heure mesdemoiselles Simon? J'irai les chercher pendant que mademoiselle de Cardoville fera ses préparatifs de dénart : elles pourront ainsi quitter cette maison avec leur parente. - Je prie mademoiselle de Cardoville de disposer de cette maison comme de la sienne en attendant le moment de son départ, » répondit M. Balcinier ; « ma voiture sera à ses ordres pour la conduire. - Mademoiselle, » dit le magistrat en s'approchant d'Adrienne, « sans préjuger la question qui sera prochaînement portée devant la justice, je puis du moins regretter de n'avoir pas été appelé plus tôt auprès do vous; j'aurais pu vous épargner quelques jours de cruelle souffrance... car votre position a dû être bien cruello. - Il me restera du moins, au milieu de ces tristes jours, monsieur, « dit Adrienne avec une dignité charmante, « un bon et touchant souvenir , celui de l'intérêt que vous m'avez témoigné, et j'espèro que vous voudrez bien me mettre à même de vous remercier clarz moi... non de la justice que vous m'avez accordée, mais de la manière si hienveillante, et j'oserais dire si paternelle, avec laquelle vous me l'avez rendue... Et puis eufin, monsieur, » ajouta mademoiselle de Cardoville en souriant avec grâce, « je tiens à vous prouver que ce que l'on appelle ma guérison est bien réelle. » M. de Gernande s'inclina respectueusement devant mademoiselle de Cardoville.

Pendant le court entretien du magietrat et d'Adrienae, tous deux avaient tourné entièrement le dos à M. Balienie et à Rodin. Co demier, profitan de ce moment, mit viennent dans la main du docteur un billet qu'il vessal d'éterire au crysu dans le fond ée son chapeau, Baleinier, chain, suspédai, regarda Rodin. Celui-ci fit un signe particulté en portant son pouce à son front, qu'il silionas deux fois verteilement, quis demensiingassalhie. Cels c'étais passé si rapidement, que, lorque M. de Gerande dult mademoisfelle de Cardoville seve en respectues; inferênce.

« Fernettes-mol de vons accompagner, monsieur, « dit le docteur en précédant le majestra, auquel molemoistelle de Cardwille fit un saist plein d'affabilité. Tous deux sortient i Bodin resta seul avec mademoistelle de Cardwille. Après avoir conduit lu. 6 dernande jusqu'à la potre catteriure de sa maison, 9. Bielenier se haits de lire le bilitet écrit au crayon par Bodin; il était conque ne est termes: - à temigatire a rend au couvrent par la rue; couvrez par le prafu, dites à la supérieure d'obér à l'ordire que par la rue; couvrez par le prafu, dites à la supérieure d'obér à l'ordire que desce, » ... « Bille con de la familie de de l'aprica de de la familie de la supérieure d'obér à l'ordire que desce, » ... « Bille con l'après de l'après

Le signe particulier que Rodin lul avait fait et la teneur de ce billet pouverent au docteur Baleinier, marchant ce jour vichonnements en chalissements, que le secrétaire du révierend père, loin de trabir, agissait toujours pour la fais grande gibrie du Soigneur. Seulement, tout en obies sant, M. Baleinier cherchait en vain à comprendre le moit de l'inexpiicable conduite de Rodin, qui venait le assirie justice vaime affaire quoi cevait d'abord écoufier e qui pouvait revoir les suites les plus dicheuses loinier.

Mais revenons à Rodin resté seul avec mademoiselle de Cardoville.





#### CDAPOTRE ZZZ.

Le secrétaire du sère d'Aurreus.

A peine le magistrat et le docteur Balciaire eurent-in dispara que mademoistelle de Lavidoville, dant le visage rayonnait de hombeur, véeria en regardant Bodin avec un mélange de respect et de reconnaissance : Enfin, grâce à vous, monisteur., le quis libro... Librel... Oll þe in avias jinnais seult tout ce qu'il y a de bin-edre, d'expansion, d'épanouissement dans ce not adorablee. Illenfel : El les esit d'Adrienne palquist; see narines roes se dilatalient, ses lèvres vermeilles évant'ouvraient comme si elle et a sapcité hombeur de la comme de la comme de la comme si des des products borrièle maison, » repri-edit; « mais j'al asses souffer de ma capcité borrièle maison, » repri-edit; « mais j'al asses souffer de ma capcité par le comme de la comme de la comme de la comme de la comme de même par dette à la liberté. Ce veu vous paraît ann doute un peu negen dye, » spous-t-elle en ouriant, « mais il ne faut pas prendre à cette mobble époque seulement se se melbre et ses vitraux... Merc'i doce doubles ment, monsieur, car je vous fais complice de cette pensée de détirunce qui vient d'éclore, vous le voyce, au milieu du bonheur que je vous dois, et dont vous paraissez ému, touché. Ah! que ma joie vous dise ma reconanissance, et qu'elle vous paye de votre généreux secours! » dit la jeune fille avec exaltation.

Mademoiselle de Cardoville, en effet, remarquait une complète transfiguration dans la physionomie de Rodin. Cet homme, naguére si dur, si tranchant, si inflexible à l'égard du docteur Baleinier, semblait sous l'influence des sentiments les plus doux, les plus affectueux. Ses petits yeux de vipère, à demi voilés, s'attachaient sur Adrienne avec une expression d'ineffable intérêt... Puis comme s'il eût voulu s'arracher tout à coup à ces impressions, il dit, en se parlant à lui-même : « Allons, allons, pas d'attendrissement : le temps est trop précieux... Ma mission n'est pas remplie... non , elle no l'est pas... ma chère demoiselle , » ajouta-t-il en s'adressant alors à Adrienne; « ainsi... erovez-moi... nous parjerons plus tard de reconnaissance... Parlons vite du présent si important pour vous et pour votre famille... Savez-vous ec qui se passe? » Adrienne regarda le jésuite avec surprise et lui dit : « - Que so passe-t-il done , monsieur? --Savez-vous le véritable motif de votre séquestration dans eette maison?... Savez-vous ce qui a fait agir madame de Saint-Dizier et l'abbé d'Aigrigny? » En entendant prononcer ces noms détestés, les traits de mademoiselle de Cardoville, naguére si heureusement épanouis, s'attristèrent, et elle répondit avec amertume : « -- La haine , monsieur... a sans doute animé madame de Saint-Dizier contre moi... - Oui... la haine... ct de plus le désir de vous déponiller impunément d'une fortune immense... - Moi... monsicur, et comment? - Vous ignorez done, ma chére demoiselle, l'intérêt que vous aviez à vous trouver le 13 février rue Saint-François pour un héritage? - l'ignorais eette date et ces détails, monsieur ; mais je savais incomplétement par quelques papiers de famille, et grâce à une circonstance assez extraordinaire, qu'un de nos ancêtres... -- Avait laissé une somme énorme à partager entre ses descendants , n'est-ce pas? -- Oui , monsieur... - Ce quo malheureusement vous ignoriez, ma chère demoiselle, c'est que les héritiers étaient tenus de se trouver réunis le 13 février à beure fixe : ec jour et cette heure passés , les retardataires devaient être dépossédés. Comprenez-vous maintenant pourquoi on vous a enfermée ici. ma chère demoiselle? - Oh! oui, je comprends, » s'écria mademoiselle de Cardoville ; « à la baine que me portait ma tante , se joignait la cupidité... tout s'explique. Les filles du maréchal Simon , héritières comme moi , ont été séquestrées comme moi... - Et eependant, » s'écria Rodin, « vous et elles n'êtes pas les seules vietimes... - Quelles sont donc les autres, monsicur? -- Un jeune Indien... -- Le prince Djalma? » dit vivement Adrienne. « -- Il a failli être empoisonné par un narcotique... dans le même intérêt. - Grand Dieu ! » s'écria la jeune fille en joignant les mains

avec épouvante. « C'est horrible! lui... lui... ee jeune prince que l'on dit d'un caractère si noble, si généreus! Mais j'avais envoyé au château de Cardoville... — Un homme de coufance, chargé de ramener le prince à Paris; le sais cela, ma chère demoiselle; mais, à l'aide d'une ruse, cet homme a été éloigné, et le jeune Indien livré à ses ennemis. - Et à cette heure... où est-il? - Je n'ai que de vagues renseignements ; je sais seulement qu'il est à Paris; mais je ne désespère pas de le retrouver; je ferai ces recherches avec une ardeur presque paternelle ; car on no saurait tron aimer les rares qualités de ce pauvre fils de roi. Quel cœur, ma chère demoiselle! quel cœur! oh! c'est un eœur d'or, brillant et pur comme l'or de son pays. - Mais il faut retrouver le prince, monsieur, » dit Adrienne avec émotion. « Il faut ne rien négliger pour cela, je vous en conjure ; e'est mon parent... il est seul ici... sans appui, sans secours. - Certainement, « reprit Rodin avec commisération , « pauvre enfant... ear c'est presque un enfant... dix-huit ou dix-neuf ans... icté au milieu de Paris. dans eet enfer ;... avec ses passions neuves , ardentes , sauvages , avec sa naïveté, sa confiance, à quels périls ne serait-il pas exposé! - Mais il s'agit d'abord de le retrouver, monsieur, » dit vivement Adrienne, » ensuite nous le soustrairons à ces dangers... Avant d'être enfermée ici, apprenant son arrivée en France , j'avais envoyé un homme de confiance lui offrir les services d'un ami incomu ; jo vois maintenant que cette follo idée , que l'on m'a tant reprochée, était fort sensée... aussi j'y tiens plus que jamais ; le prince est do ma famille, je lui dois une généreuse hospitalité... je lni destinais le pavillon que l'occupais chez ma tante... -- Mais vous, ma chère demoiselle? -- Anjourd'hui même je vais aller habiter une maison que depuis quelque temps j'avais fait préparer, étant bien décidée à quitter madame do Saint-Dizier et à vivre seule et à ma guise. Ainsi, monsieur, puisque votre mission est d'être le bon génie de notre famille, soyez aussi généreux envers le prince Djalma que vous l'avez été pour moi , pour les lilles du maréchal Simon ; je vous en conjure , tâchez de découvrir la retraite de ce nauvre fils de roi, comme vous dites : gardez-moi le seeret et faites-le conduire dans ce pavillon, qu'un ami inconnu lui offre;... qu'il ne s'inquiéto de rien ; on pourvoira à tous ses hesoins ; il vivra comme il doit vivre... cu prince... - Oui, il vivra en prince, grâce à votre revale munificence... Mais jamais touchant intérêt n'aura été mieux placé... Il suffit de voir comme je l'ai vue sa belle et mélancolique figure pour... --Vous l'avez donc vu , monsieur? » dit Adrienne en interrompant Rodin. « -- Oui, ma chère demoiselle, je l'ai vu pendant deux heures environ... et il ne m'en a pas fallu davantage pour le juger; ses traits charmants sont le miroir de son àme. - Et où l'avez-vous vu , monsieur ? - A votre ancien château de Cardoville, ma chére demoisello, non loin duquel la tempéte l'avait jeté... et où je m'étais rendu afin de... » Puis , après un moment d'hésitation. Rodin reprit comme emporté malgré lui par sa franchise : « Eli! non Dieu, où je urétais rendn pour faire une action mauvaise, honteuse et misérable... il faut hien l'avouer... - Vons, monsieur... au château de Cardoville? pour une mauvaise action !... » s'écria Adrienne , profondément surprise. « -- Hélas! oui , ma chére demoiselle , » répondit naïvement Rodin. « En un mot , j'avais ordre de M. l'ahbé d'Aigrigny de mettre votre ancien régisseur dans l'alternative ou d'être renvoyé, ou de se prêter à une indignité... oni, à quelque chose qui ressemblait fort à de l'espionnage et à de la calounie;... mais l'honnête et digne homme a refasé...— Mais qui étes-rous done, monsieur? » dit mademoiselle de Cardoville, de plus en plus étonnée. « — Je suis... Rodin... ex-secrétaire de M. l'ahbè d'Aigrigny... bien peu de chose, comme vous voyez. » Il faut renoneer à rendre l'accent à la fois bumble et ingénu du jésuite, en prononcant ces mots ut'il accomagna d'un saltu respectueux.

A cette révélation , mademoiselle de Cardoville se recula hrusquement, Nous l'avons dit, Adrienne avait quelquefois entendu parler de Rodin, l'bumble secrétaire de l'ahbé d'Aigrigny, comme d'une sorte de machine obéissante et passive. Ce n'était pas tout : le régisseur de la terre de Cardoville , en écrivant à Adrienne au sujet du prince Djalma , s'était plaint des propositions perfides et délovales de Rodin. Elle sentit done s'éveiller une vague défiance, lorsqu'elle apprit que son libérateur était l'homme qui avait joué un rôle si odieux. Du reste, ee sentiment défavorable était balaucé par ce qu'elle devait à Rodin , et par la dénonciation qu'il venait de formuler si nettement contre l'ahbé d'Aigrigny devant le magistrat; et puis enfin , par l'aveu même du jésuite qui , s'aceusant lui-même , allait ainsi au-devant du reproche qu'on pouvait lui adresser. Néanmoins, ce fut avec une sorte de froide réserve que mademoiselle de Cardoville continua eet entretien , commencé par elle avec autant de franchise que d'abandon et de sympathie. Rodin s'apercut de l'impression qu'il causait ; il s'y attendait ; il ne se déconcerta done pas le moins du monde lorsque mademoiselle de Cardoville lui dit en l'envisageant bien en face et attachant sur lui un regard percant:

« Ab L., vous éter M., Rodin... le secrétaire de M. l'abbé d'Agrigny ? — Ditte ex-secrétaire, s'il vous platt, ma chère denoiselle, « réposait le jésuite; » car vous sentez hien que je ne remettral jamais les pieds chez l'abbé d'Agrigny, » le m'es usis list un enneui implache, et je ne trouve sar le povt... Mais il n'import... Qu'est-ce que je dis l'anis tun mieux, poisqu'a e prital des anichants out demanqués et d'homeste gens secures. « Se mats, ditt ves-simplement et trè-dignement, ramenternt la home dissist vial. La haime de l'abbé d'Agrigny ainsi d'avoit d'evait éter incvarble, et, après tout, Rodin l'avait bravée pour faire une généreuse révietation.

Pourtant, undemoiselle de Cardoville reprit freidement : » Puisque vous seive, monsieux, is propositions que vous étiec chapte de faire au régisseur de la terre de Cardoville si honteuxes, « is perfides, comment avez-tous put conneulrà « vous en chapter? » Pourques, pourque? » reprit Rodin avec une sorte d'impatience pénilles. « Els non Dieu 1 parce que Pétals avec oupsétement soon le charme e l'abbe d'algègie, un des hommes des compétement soon les charmes de l'abbe d'algègie, un des hommes qu'il y aix au monde; il avait viature mes screpules en les proprents qu'il y aix au monde; il avait viature mus screpules en me persuidant que la fin justifiait les moyens. El je dois l'avoire, la fin qu'il semblait se propore était belle et grande; mais avanhélier. " jai de éternalement désabaze. un coup de foudre n'a réveillé. Tence, un cêtre d'ennésielle, » jouts Rodin serve une souré d'enhaires de l'ordinaire de l'archive.

voyage à Cardoville, Quoique je n'aie été qu'un instrument ignorant et aveugle, j'en ai statuat de honte et de chagriq que à l'avais agid emoi mêtre... Cels me pèse et noppresse. Je vous en prie, parlous plutôt de vous, de ce qu'o son intéresse, car l'âme se dilate au gair épictures pensées comme la politrine se dilate au gair pur et saibute. » Rodiu vensit de faire si apontament l'evre de sa faute, il l'apoplaquist si nutrelement, il ne paraissais ai sincérement contrit, qu'Adrienne, dont les soupcons rivaient pour d'alleurs d'attents édéments e-jeunts de défance beaunopud finianer.

« Ainsi , reprit-elle en examinant toujours Rodin , c'est à Cardoville que vons avez vu le prince Djalma? - Oui, mademoiselle, et de cette rapide entrevue date mon affection pour lui ; aussi je resuplirai ma táche jusqu'au bout ; soyez tranquille , ma chère demoiselle , pas plus que vous , pas plus que les filles du maréchal Simon , le prince ne sera victime de ce détestable complot, qui ne s'est malheureusement pas arrêté là. - Et qui done encore a-t-il menaeé? - M. Hardy, homme rempli d'honneur et de probité, aussi votre parent, aussi intéressé dans cette succession, a été éloigné de Paris par une infâme trabison... Enfin , un dernier héritier, malheureux artisan , tombant dans un piège habilement tendu , a été jeté dans une prison pour dettes. - Mais, monsieur, » dit tout à coup Adrienne, « au profit de qui cet abominable complet, qui, en effet, m'épouvante, était-il donc tramé? — Au profit de M. l'abbé d'Aigrigny ! » répondit Rodin. . . - Lui! et comment? de quel droit? il n'était pas héritier. - Ce serait trop long à vous expliquer, ma chère demoiselle ; vous saurez tout un jour ; soyez seulement convaineue que votre famille n'avait pas d'ennemi plus acbarné que l'abbé d'Aigrigny, - Monsieur, » dit Adrienne cédant à un dernier soupçon, « je vais vous parler bien franchement. Comment ai-je pu mériter ou vous inspirer le vif intérêt que vous me témoignez, et que vous étendez même sur toutes les personnes de ma famille ? - Mon Dieu , ma chère demoiselle, » répondit Rodin en souriant, « si je vous le dis... vous allez vous moquer de moi... ou ne pas me comprendre... -- Parlez , je vous en prie, monsieur. Ne doutez ni de moi ni de vous. - Eh bien! je me suis intéressé, dévoué à vons, parce que votre eœur est généreux, votre esprit élevé, votre caractère indépendant et fier... Une fois bien à vous , ma foi! les vôtres , qui sont d'ailleurs aussi fort dignes d'intérêt , ne m'ont plus été indifférents... Les servir, c'était vous servir encore. -Mais, monsieur... en admettant que vous me jugiez digne des louanges beaucoup trop flatteuses que vous m'adressez... comment avez-vous pu juger de mon cœur, de mon esprit , de... mon caractère ? - Je vais vous le dire, ma chère demoiselle; mais auparavant je dois vous faire encore un aveu dont j'ai grande honte... Lors même que vous ne seriez pas si merveilleusement douée, ce que vous avez souffert depuis votre entrée dans cette maison devrait suffire , n'est-ce pas , pour vous mériter l'intérêt de tout homme de cœur? - Je le erois , monsieur. - Je pourrais donc expliquer ainsi mon intérêt pour vous. Eh bien! pourtant... je l'avoue, cela ne m'aurait pas suffi; vous auricz été simplement mademoiselle de Cardoville, très-riche, très-noble et très-belle jeune fille, que votre malbeur m'eût fort apitoyé sans doute; mais je me serais dit : « Cette pauvre demoiselle est

2,

« très à plaindre, soit, mais moi, pauvre homme, qu'y puis-je? Mon unique ressource est ma place de sercétaire de l'abbé d'Aignèny, et e'est lui qu'il en fant d'abord atsquer! Il est tont-puissant, et pe ne suis rien ; lutter e-outre lui, é'est me perfre sans espoiré de suvere cette infortimée. "Tandiq qu'au contraire, sachant et que vous éliez, ma chère demoistère, ma foit je ne sais révolte dans mon inférireité." Non, non, ne susé-je dit, mille qu'au contraire, sachant et que vous éliez, me soit peut soit evide dans mon inférireité. Non, non, ne susé-je dit, mille et au sais révolte dans mon inférireité. Non, non, ne susé-je dit, mille et de suis de l'au aboninable comploi. Deut-être je serai brisé dans la lutte, mais du reines puraret une de combatter.

Il est impossible de dire avec quel métange de finesse, d'énergie, de sensibilité, Rolla noui accentie es pareles. Anis que cela arrise frir quemment aux gens significerourel disgracient et repossants, des qu'ils sons parenus. As d'ine oblie le un libelier et ette hieleur même devient un motif l'intérêt, de commisération, et l'on se dit : Quel domange qu'un motif l'intérêt, de commisération, et l'on se dit : Quel domange qu'un motif l'intérêt, de commisération , et l'on se dit : Quel domange qu'un motif le met le dans la dit en un crep pareil; et l'on se sent touché, presque attendré par ce contraste. Il en était ainsi de ce que mode-mosérile de Cardoville commençait à épouver pour Rollin çar ainsti il s'était montré huntal et inseinet envers le docteur Balcinier, autant Il était single et affectueux avec elle. Une evolu che occacitait vémenent la endi-ensielle de Cardoville, c'était le svoir comment Rodin avait cenne le déconnencent et Delmiration un'elle lui inseinsir.

 Pardonnez mon indiscrète et opiniatre curiosité, monsieur:... mais ie voudrais savoir... -- Comment vous m'avez été... moralement révélée. n'est-ee pas?... Mon Dien! ma chère demoiselle, rien n'est plus simple... En deux mots, voiei le fait : l'abhé d'Aigrigny ne voyait en moi qu'une machine à écrire, un instrument obtus, muet et avengle... - Je eroyais à M. d'Aigrigny plus de perspicacité, --- El vous avez raison , ma chère demoiselle... e'est un homme d'nne sagaeité inonie ;... mais je le trompais... en affectant plus que de la simplicité... Pour cela, n'allez pas me croire faux... Non... je suis fier... oui, fier... à ma manière... et ma fierté consiste à ne jamais paraltre au-dessus de ma position, si subalterne qu'elle soit? Savez-vons pourquoi? C'est qu'alors, si hautains que soient mes supérieurs... je me dis : « Ils ignorent ma valeur; ce n'est done pas moi, c'est l'infériorité de la condition qu'ils humilient... » A cela, je gagne deux choses : mon amonr-propre est à couvert, et je n'ai à hair personne. --Oni, le comprends cette sorte de fierté, » dit Adrienne, de plus en plus frappée du tour original de l'esprit de Rodin, « -- Mais revenons à ce qui vous regarde, ma chère demoiselle. La veille du 13 février, M. l'abbé d'Aigrigny me remet un papier sténographié, et me dit : « Transcrivez ect « interrogatoire, vous y ajouterez que cette pièce vient à l'appui de la déci-« sion d'un conseil de famille, qui déclare, d'après le rapport du docteur « Baleinier, l'état de l'esprit de mademoiselle de Cardoville assez alarmant « pour exiger sa reclusion dans une maison de santé... » - Oui, » dit Adrienne avec amertume. « il s'agissait d'un long entretien que j'ai eu avec madame de Saint-Dizier, ma tante, et que l'on écrivait à mon insu. - Me voici done tête à tête avec mon mémoire sténographié; je commence à le transcrire. Au bout de dix lignes, je reste frappé de stupeur. je ne sais si je rève ou si je veille... « Comment! falle! » m'ècriai-je, « mademoisello de « Cardoville folle?... Mais les insenses sont ceux-là qui osent soutenir une « monstruosité pareille!... » De plus en plus intéressé, je poursuis ma lecture... je l'achève... Oh! alors , que vous dirai-je?... Ce que j'ai éprouvé, voyez-vous, ma chère demoiselle, ne se peut exprimer :... c'était de l'attendrissement, de la joie, de l'euthonsiasme!... - Monsieur... » dil Adrienne. « - Oui, ma chère demoiselle, de l'enthousiasme!... Que ce mot ne choque pas votre modestie; sachez donc quo ees idées si neuves, si indépendantes, si courageuses, que vous exposiez avec tant d'éclat devant votre tante, vous sont à votre insu presque communes avec une personne pour laquelle vous ressentirez un jour le plus tendre, le plus religieux resnect... - Et de qui voulez-vous parler, monsieur? » s'écria mademoiselle de Cardovillo, de plus en plus intéressée. Après un moment d'hésitation apparente, Rodin reprit : « - Non... non... il est inntile maintenant de vous en instruire... Tout ce que je puis vous dire, ma chère demoiselle, c'est que, ma lecture finie, je courus chez l'abbé d'Aigrigny afin de le convainere de l'erreur où je le voyais à votre égard... Impossible de le joindre... mais hier matin, je lui ai dit vivement ma façon de penser; il ne parut étouné que d'une chose, de s'apercevoir que je peusais. Un dédaignenx silence accueillit toutes mes instances. Je erus sa bonne foi surprise ; l'insistal encore, mais en vain ; il m'ordonna de le suivre à la maison où devait s'onvrir le testament de votre aïeul. J'étais tellement avenglé sur l'abbé d'Aigrigny qu'il fallut, pour m'ouvrir les yeux, l'arrivée successive du soldat, de son fils, puis du père du maréchal Simon... Leur indignation me dévoila l'étendue d'un complot tramé de longue main avec une effrayante habileté. Alors, je campris pourquoi l'on vous retenait jei en vous faisant passer pour folle ; alors je compris pourquoi les filles du maréchal Simon avaient été conduites au couvent. Alors enfin, mille souvenirs me revinrent à l'esprit ; des fragments de lettres, de mémoires , que l'on m'avait donnés à copier on à chiffrer, et dont je ne m'étais pas jusque-là expliqué la signification, me mirent sur la voie de cette odieuse machination. Manifester, séance tenante, l'horreur subite que je ressentais pour ces indignités, c'était tout perdre ; je ne fis pas cette faute. Je luttai de ruse avec l'abbé d'Aigrigny; je parus encore plus avide que lui. Cet immense héritage aurait dù m'appartenir que je ne me serais pas montré plus âpre, plus impitoyable à la curée. Grace à ce stratagème, l'abbé d'Aigrigny ne se douta de rien ; un basard providentiel ayant sauvé cet héritage de ses mains, il quitta la maison dans une consternation profonde; moi, dans une joie indicible, car j'avais le moyen de vous sauver, de vous venger, ma chère demoiselle. Hier soir, comme toujours, je me rendis à mon bureau. Pendant l'absence de l'abbé, il me fut facile de parcourir toute sa carrespondance relative à l'héritage; de la sorte, je pus relier tous les fils de cette transc immense... Oh! alors, ma chère demoiselle, devant les découvertes que je fis... et que je n'aurais jamais faites sans cette circonstance, je restai aucanti, coouvanté. - Quelles découvertes, monsieur? - Il est des secrets terribles pour qui les possède. Ainsi, n'insistez pas, ma chère demoiselle : mais, dans cet examen, la ligue formée par une insatiable emidité contre vous et contre

vos parcuts m'apparut dans toute as téribéreuse audane. Alors, le vif et profond intrive que praisa d'iji rescuti pour vous, c'hére endesielle, aggiantei accore et étéendi tax autres innocentes véctimes de ce complet informa. Mayfer in fabléses, je un prunis de tout rispere prou d'entanger. Pabbé d'Agrigur. Je réunis les preuves nécessaires pour donner à ma dé-chartion dervant la justice une autorité d'inffante, e. ce main. Je quitta la maison de babbe, a sans his révêder unes projets. Il pouvait employer, pour une retenir, quelque moyen violent; pourfaut, il qui d'étit que l'avait en mais sexe de preuves de ses indignités pour l'attaquer l'opsiment au grand jour... Je faccusais... il se défendrait. Je suis allé chez un magistrat, et vous avez...

À ce moment, la porte s'ouvrit; une des gardiennes parut et dit à Rodin :

« Monsieur, le commissionnaire que vous et M. le juge avez envoyé rue
Brise-Niche vient de revenir. — A-t-il laisse la lettre? — Oui, monsieur,
on l'a montée tout de suite. — C'est bienf... laissez-nous. « La gardienne
sortii.





### TEEE EEFICEGE

La sumpati

Si mademoiselle de Cardoville avait pu conserver que'ques soupçous sur lo sincérité du dévouement le Rodin à on égard, là narairen di tombre devant ce rasionnement malburressement fort maturel et presque irrédu-galet c Commant surposer la moistire intéliguece eure l'abbé d'Ajerguis golde c'acommant surposer la moistire intéliguece eure l'abbé d'Ajerguis tions de son maître, le livrait aux tribunaux à laire qu'enfa Rodin allait en cece jumit-tre plus loin que mademoistel de Cardoville n'avait été élement Quelle arrière-peniée supposer au jésuite? tout au plus celle de cherches à s'altire par ses services la fructueus protection de la jeune fille? Et encore ne venait-il pas de prodeste ontre cette supposition, en rériete, qu'il visite dévoue, mais à la jeune fille au certe. qu'il visite dévoue, mais à la jeune fille au certe fort epiderate. Pla pois-enfa, ainsi que le dissit lui-sume Rodin, quet homme, à moins dréven maisriable, ne se fit intéresce la sort d'Adrience à us ort d'Adrience à us o

Un sentiment singulier, bizarre mélange de curiosité, de surprise et d'intérêt, se joignait à la gratitude de mademoiselle de Cardoville pour Rodin; pourtant, reconnaissant un esprit supérieur sous eette humble enveloppe, un soupcou grave lui vint tout à coup à l'esprit. « Monsieur. » dit-elle à Rodin, « l'avoue toujours aux gens que l'estime les mauvais doutes qu'ils m'inspirent, afin qu'ils se justifient et m'exeusent si je me trompe. » Rodin regarda mademoiselle de Cardoville avee surprise, et paraissant supputer mentalement les soupçons qu'il avait pu lui inspirer, il répondit aurès un moment de silence : « Peut-être s'agit-il de mon voyage à Cardoville, de mes manyaises propositions à votre brave et digne régisseur?... Mon Dieu! je ... - Non, non, monsieur ..., » dit Adrieune eu l'interrompant, « vous m'avez fait spontanément cet aven, et je comprends qu'avenglé sur le compte de M. d'Aigrigny, vous ayez exéenté passivement des instructions auxquelles la délicatesse répugnait... Mais comment se fait-il qu'avee votre valeur incontestable vous occupiez auprès de lui et depuis longtemps une position aussi subalterne? - C'est vrai, a dit Rodin en souriant, « cela doit vous surprendre d'une manière facheuse, ma chère demoiselle; car un homme de quelque capacité qui reste longtemps dans une condition infime, a évidenment quelque vice radical, quelque passiun mauvaise on basse... - Ceei, monsieur... est généralement vrai... - Et personnellement vrai... quant à moi. - Ainsi, monsieur, vous avouez?... - Hélas! j'avone que j'ai une manvaise passion, à laquelle j'ai depuis quarante uns sacrifié toutes les chances de parvenir à une position sortable. - Et cette passion... monsieur? - Puisqu'il faut vous faire ce vilain aveu... c'est la paresse... ooi, la paresse... l'hurreor de toute activité d'esprit, de toute responsabilité morale, de toute initiative. Avec les douze cents livres que me donnait l'abbé d'Aigrigny, j'étais l'homme le plus heureux du monde; j'avais foi dans la noblesse de ses vues ; sa pensée était la mieune, sa volonté la mienne. Ma besogne finie, je rentrais dans ma pauvre petite eliambre, j'allumais mon poèle, je dinais de racines; puis, prenant quelque livre de philosophie bien inconnu, et révant là-dessus, je làchais bride à mon esprit, qui, contenu tout le jour, m'entrainait à travers les théories, les utopies les plus délectables, Alors, de toute la hauteur de mon intelligence emportée, Dieu sait où, par l'audace de mes pensées, il me semblait dominer et mon maître et les grands génies de la terre. Cette fièvre durait bien, ma foi! trois ou quatre henres; après quoi je dormais d'un bou somme; chaque matin je me reudais all'egrement à una besogne, súr de mon pain du lendemain, sans souci de l'avenir, vivant de peu, attendant avec impatience les joies de una soirée solitaire, et me disant, à part moi, en griffonnant comme une machine stupide : « Eh l ch!... poortant, «si je voulais...» - Certes... vous aoriez pu comme un autre... mieux qu'un autre peut-être, arriver à une haute position, » dit Adrienne singulièrement touchée de la philosophie pratique de Rodin. « - Oui... je le crois, l'aurais pu arriver... mais des que je le pouvais... à quoi bon? Voyez-vous, ma chère demoiselle, ce qui rend souvent les gens d'une valeur quelconque inexplicables pour le vulgaire... c'est qu'ils se contentent souvent de dirc : Si je voulais! - Mais enfin , monsieur... sans tenir beaucoup aux nisances

de la vie, il est un certain bien-être que l'âge rend presque indispensable, et auquel vous renoueez absolument... - Détrompez-vous, s'il vous plait, ma chère demoiselle, « dit Rodin en souriant avec finesse, « je suis trèssybarite; il me faut absolument un bon vétement, un bon poéte, un bon matelas, un bon morceau de pain, un bon radis, bien piquant, assaisonné de bon sel gris, de bonne eau limpide; et pourtant malgré la complication de mes goûts, mes douze cents franes me suffisent et au delà, puisque je puis faire quelques économies. - Et maintenant que vous voici sans emploi, comment allez-vous vivre, monsieur? » dit Adrieune, de plus en plus intéressée par la bizarrerie de cet homme, et pensant à mettre son désintéressement à l'épreuve. « - J'ai un petit boursicot; il me suffira pour rester ici jusqu'à ec que j'aie délié jusqu'au dernier fil la noire trame du père d'Aigrigny; je me dois cette réparation pour avoir été sa dupe; trois ou quatre jours suffiront, je l'espère, à cette besogne. Après quoi, j'ai la certitude de trouver un modeste emploi dans ma province, chez un receveur particulier des contributions; il y a peu de temps déjà quelqu'un me voulant du bien m'avait fait faire cette offre; mais je n'avais pas voulu quitter l'abbé d'Aigrigny, malgré les grands avantages que l'on me proposait... Figurez-vous done huit cents francs, ma chère demoiselle, huit cents francs, nourri et logé... Comme je suis un peu sauvage, l'aurais préféré être logé à part;... mais vous sentez bien, on me donne déjà tant... que je passerai par-dessus ce petit inconvénient. » Il faut renoncer à peindre l'ingénuité de Rodin en faisant ees petites confidences ménagères, et surtout abominablement mensongères, à mademoiselle de Cardoville, qui sentit son dernier soupcon disparattre.

« Comment, mousieur, » dit-elle au jésuite avec intérêt, « dans trois on quatre jours vous aurez quitté Paris? - Je l'espère bien, ma chère demoiselle, et cela..., » ajouta-t-il d'un ton mystérieux, « et cela pour plusieurs raisous ;... mais ee qui me serait bien précleux , » reprit-il d'un ton grave et pénétré en contemplant Adrienne avec attendrissement, « ce serait d'emporter au moins avec moi cette conviction que vous m'avez su quelque gré d'avoir, à la seule lecture de votre entretien avec la princesse de Saint-Dizier, deviné en vous une valeur peut-être sans pareille de nos jours ehez une jeune personne de votre âge et de votre condition... - Ah! monsieur, » dit Adrienne en souriant, « ne vous croyez pas obligé de me rendre sitot les louanges sincères que j'ai adressées à votre supériorité d'esprit... l'aimerais mieux de l'ingratitude. - Eh! mon Dieu... je ne vons flatte pas, ma chère demoiselle; à quoi bon? Nous ne devous pas nous revoir... Non, je ne vous flatte pas... je vous comprends, voilá tout,.. et ce qui va vous sembler bizarre, c'est que votre aspect complète l'idée que je m'étais faite de vous, ma chère demoiselle, en lisant votre entretien avec voire tante; ainsi quelques eôtés de votre caractère, jusqu'alors obsenrs pour moi, sont maintenant vivement éclairés, - En vérité, monsieur, vous m'étonnez de plus en plus. -- Que voulez-vous? je vous dis naîvement mes impressions; à cette heure, je m'explique parfaitement, par exemple, votre amour passionné du beau, votre culte religieux pour les sensualités raffinées, vos ardentes aspirations vers un monde meilleur, votre courageux mégris pour hien des usages dégralants, serviies, auxquels la femme est sommies qui, maintenant, ie comprends mirux coror le noble organit avec lequel vous contempte ce flot d'hommes vains, suffixants, rédicules, confirmité de la contempte ce flot d'hommes vains, suffixants, rédicules, confirmité de la confirmi

Mademoielle de Cardoville età certainement souri aux traits sailriques de Rodin, si el neit pas dei singulèmement frappe de l'entendre s'exprimer dans des termes si appropriés à ses idées à elle... Jorque pour la première fois de su feel evoyait ech homme dangereux. Adrience oublais on platul tignorait qu'elle avait affaire à un jésuite d'une rare intelligence, et que ceux-là unissent les comaissemes et les ressources mystérieuxes de l'eupion de police à la profonde sagesté du confesseur ; prêtres diaboliques, qui, au moyen de quelques renseignements, de quelques aveux, de queques lettres, reconstruisent un caractère, comme Cuvier reconstruisait un copus d'apprès que que s'appentes polociques.

Adricane, loin d'interrompre Rodin, l'écoutait avec une curiosité croissante. Sûr de l'effet qu'il produisait, celui-ci continua d'un ton indigné : « Et votre tante et l'abbé d'Aigrigny vous traitaient d'insensée parce que vous vous révoltiez contre le joug futur de ces tyranneaux ! parce qu'en hainc des vices honteux de l'esclavage, vous vouliez être indépendante avec les loyales qualités de l'indépendance, libre avec les fières vertus de la liberté! - Mais, monsieur, » dit Adrionne de plus en plus surprise, » comment mes pensées penyent-elles vous être aussi familières? - D'abord, je vous connais parfaitement, grace à votre entretien avec madame de Saint-Dizier; et puis, si par hasard nous poursuivions tous deux le même but, quoique par des moyens divers, » reprit finement Rodin en regardant mademoiselle de Cardoville d'un air d'intelligence, « pourquoi nos convictions ne seraient-elles pas les mêmes? - Je ne vous comprends pas... monsieur... De quel but voulez-vous donc parler?... - Du but que tous les esprits élevés, généreux, indépendants poursuivent incessamment... les uns agissant comme vous, ma chère demoiselle, par passion, par instinct, sans se rendre compte peut-être de la haute mission qu'ils sont appelés à remplir. Ainsi, par exemple, lorsque vous vous complaisez dans les délices les plus raffinées, l'orsque vous vous entourez de tout ce qui charme vos sens... crovezvous ne céder qu'à l'attrait du beau, qu'à un besoin de jouissances exquises?... Non, non, mille fois non... car alors vous ne seriez qu'une créature incomplète, odieusement personnelle, une sèche égoïste d'un goût trèsrecherché... rien de plus... et à votre âge, ce serait hideux, ma chère demoiselle, ce serait hideux. - Monsieur, ce jugement si sévère... le portez-vous donc sur moi? » dit Adrienne avec inquiétude, tant eet homme lui imposait déjà malgré clle. « Certes je le porterais sur vous, si vous aimiez le luxe pour le luxe; mais, non, non, un sentiment tout autre vons anime, » reprit le jésuite; « ainsi raisonnons un peu : éprouvant le besoin passionné de toutes ces jouissances, vous en sentez le prix ou le manque plus vivement que personne, n'est-il pas vrai? -- En effet, monsteur, » dit Adrienne vivement intéressée. « -- Votre reconnaissance et votre intérêt sout donc déjà forcément aequis à ccux-là qui, panyres, laborieux, inconnus, vous procurent ces merveilles du luxe dont vous ne pouvez vous passer? - Ce sentiment de gratitude est si vif chez moi, monsieur, » reprit Adrienne de plus en plus ravie de se voir si bien comprise on devinée, « qu'un jour je sis inscrire sur un chef-d'œuvre d'orfévrerie, au lieu du nom de son vendeur, le nom de son auteur, pauvre artiste jusau'alors inconnu, et qui, depuis, a conquis sa véritable place. - Vous le voyez, je ne me trompais pas, » reprit Rodin, « l'amour de ces jouissances vous rend reconnaissante pour ceux qui vous les procurent; et ce n'est pas tout : me voilà, moi, par exemple, ni meilleur ni pire qu'un autre, mais habitué à vivre de privations, dont je ne souffre pas le moins du monde. Eh bien! les privations de mon prochain me touchent nécessairement bien moins que vons, ma chère demoiselle, car vos babitudes de bien-être... vous rendent forcément plus computissante que tout autre pour l'infortune... Yous souffririez trop de la misère pour ne pas plaindre et secourir ccux qui en souffrent. - Mon Dieu! monsieur, » dit Adrienne, qui commencait à se sentir sous le charme funeste de Rodin, « plus je vous entends, plus ie suis convaincue que vous défendez mille fois mieux que moi ces idées qui m'ont été si dorement reprochées par madame de Saint-Dizier et par l'abbé d'Aigriguy. Oh! parlez... parlez, monsieur... je ne puis vous dire avec quel bonheur... avec quelle fierté je vous écoute, »

Et attentive, émue, les yeux attachés sur le jésuite avec autant d'intérêt que de sympathie et de curiosité, Adrienne, par un gracieux mouvement de tête qui lui était familier, rejeta en arrière les longues boucles de se chevelure dorée, comme pour mieux contempler Rodin, qui reprit : « Et vous vous étonnez, ma chère demoiselle, de n'avoir été comprise ni par votre tante, ni par l'abbé d'Aigrigny? Quel point de contact aviez-vous avec ces esprits hypocrites, jaloux, rusés, tels que je les puis juger maintenant? Voulez-vons une nouvelle preuve de leur haineux aveuglement? Parmi er qu'ils appelaient vos monstrucuses folies, quelle était la plus scélérate, la plus damnable? c'était votre résolution de vivre désormais seule et à votre guise, de disposer librement de votre présent et de votre avenir ; ils trouvaient cela odieux, détestable, immoral. Et pourtant votre résolution étaitelle dictée par un foi amour de liberté? non l Par une aversion désordonnée de tout joug, de toute contrainte? non! Par l'unique désir de vous singulariser? non! car alors, je vous aurais durement blamée. - D'autres raisons m'ont en effet guidée, monsieur, je vous l'assure, » dit vivement Adrienne, devenant très-jalouse de l'estime que son caractère pourrait inspirer à Rodin. « - Eh! je le sais bien, vos motifs n'étaient et ne pouvaient être qu'execllents, » reprit le jésuite, « Cetto résolution si attaquée. pourquoi la prenez-vous? Est-ce pour braver les usages reçus? non! vous les avez respectés tant que la haine de madame de Saint-Dizier ne vous a pas forcée de vous sonstraire à son impitoyable tutelle. Voulez-vous vivre seule pour échapper à la surveillance du monde? non, vous serez cent fois plus en évidence dans cette vie exceptionnelle que dans toute autre condition! Voulez-vous enfin toal employer votre liberté? non, mille fois non! pour faire le mal, on recherche l'ombre, l'isolement; posée, au contraire, comme vous le serez, tous les yeux jaloux et envieux du troupeau vulgaire seront constanment braqués sur vous... Pourquoi donc enfin prenezvous cette détermination si conrageuse, si rare, qu'elle en est unique chez une jeune personne de votre âge? Voulez-vous que je vous le dise, moi... ma chère demoiselle? Eh bien! vous voulez prouver par votre exemple que toute femme au cœur pur, à l'esprit droit, au caractère ferme, à l'âme indépendante, peut noblement et fièrement sortir de la tutelle humiliante que l'usage lui impose! Oui, au lieu d'accepter une vie d'esclave en révolte, vie fatalement vouée à l'hypocrisie on au vice, vous voulez, vous, vivre aux yeux de tous, indépendante, loyale et respectée... Vous voulez enfin avoir, comme l'homme, le libre arbitre, l'entière responsabilité de tous les actes de votre vie, afin de bien constater qu'une femme complétement livrée à elle-même peut égaler l'homme en raison, en sagesse, en droiture, et le surpasser en délicatesse et en dignité... Voilà votre dessein, ma chére demoiselle. Il est noble, il est grand ; votre exemple sera-t-il imité? je l'espère! Mais, ne le scrait-il pas, que votre généreuse tentative vous placera toujours haut et bien! croyez-moi... »

Les yeux de mademoiselle de Cardoville brillaient d'un fier et donx éclat. ses joues étaient légérement colorées, son sein palnitait, elle redressait sa tête charmante par un mouvement d'orgueil involontaire; enfin, complétement sous le charme de cet homme diabolique, elle s'écria : « Mais, monsieur, qui êtes-vous donc pour connaître, pour analyser ainsi mes plus secrètes peusées, pour lire dans mon âme plus clairement que je n'y lis moi-méme, pour donner une nouvelle vie, un nouvel élan à ces idées d'indépendance qui depuis si longtemps germent en moi? qui étes-vous donc enfin pour me relever si fort à mes propres yeux, que maintenant i'ai la conscience d'accomplir une mission honorable pour moi, et peut-être utile à celles de mes sœurs qui souffrent dans un dur servage?... Encore une fois, qui ètes-vous, monsieur? - Qui je suis, mademoiselle? » rénondit Rodin avec un sourire d'adorable bonhomie; « je vous l'ai déjà dit, je suis un pauvre vieux bonhoume qui depnis quarante ans, après avoir chaque jour servi de machine à écrire les idées des autres, rentre chaque soir dans son rédnit, où il se permet alors d'élucubrer ses idées à lui ; un brave homme qui, de son grenier, assiste et prend même un peu de part au mouvement des esprits généreux qui marchent vers un but plus prochain peut-être qu'on ne le pense communément... Aussi, ma chère demoiselle, je vous disais tout à l'heure : « Vous et moi nous tendons aux mêmes fins, vous sans y « réfléchir et en continuant d'obéir à vos rares et divins instincts. » Aussi, croycz-moi, vivez, vivez toujours belle, toujours libre, toujours beureuse! c'est votre mission; elle est plus providentielle que vous ne le pensez; oui. continuez à vous entourer de toutes les merveilles du luxe et des arts; raffinez encore vos sens, épurez encore vos goûts par le choix exquis de vos jonissances; dominez por l'esprit, par la grace, par la pureté, cet imbécile et laid troupeau d'hommes, qui, dés demain, vous voyant seule et libre, va vous entourer; ils vous croiront une proje facile, dévolue à leur cupidité, à leur égoisme, à leur sotte fatuité. Raillez, stiguatisez ces prétentions niaises et sordides; soyez reine de ce monde et digne d'être respectée comme une reine... Aimez... brillez... jouissez... e'est votre rôle ici-bas. N'en doutez pas! toutes ces fleurs dont Dieu vous comble à profusion porteront un jour des fruits excellents. Vous aurez cru vivre seulement pour le plaisir... vous aurez véeu pour le plus noble hut où puisse prétendre une âme grande et belle... Aussi, peut-être... dans quelques anuées d'ici. nous nous rencontrerons encore; vous, de plus en plus belle et fétée... moi, de plus en plus vieux et obscur; mais, il n'importe... une voix secréte vous dit maintenant, j'en suis sûr, qu'entre nous deux, si dissemblables, il existe un lien caché, une communion mystérieuse que désormais rien ne pourra détruire! »

En prononçant ees derniers mots avec un accent si profoudement eun qu'Adrience en tressallill, Rodin évait rapproche étiet, sous quelle ése apectot, et, pour sinsi dire, sons marcher, en trainant ses pas et en gierent, et, pour sinsi dire, sons marcher, en trainant ses pas et en glissatiur pie practe, par une sorte de lent circinvolution de replie; il avoit parté avec tant d'elm, tant de chaleur, que sa fice bladrels évait légèrement colorèce et que sa reprossante haber disportais presque devant le petillant écht de ses petits yens fauves, abre hien ouverts, ronds et faces, qu'il autential obstitiments aux d'adriente. Celle-ch, pendées, des exes, qu'il autential obstitiments aux d'adriente. Celle-ch, pendées, des cares, qu'il autential obstitiments aux d'adriente. Celle-ch, pendées, des concerce, ce qu'épouvait cette belle jeune dist, si d'épourie. à l'aspect de ceux du j'euile; il ne partist plus, et elle évoutait corroc. Ce qu'épourait cette belle jeune dist, si d'épourie. à l'aspect de ceux ou yeu petit houmes, cheift, faid et sale. était inespirable. La comparaison si valgaire, et pourtont si viraci, de l'étrayante léseniation des serpeirs ar l'oiseau, pourrait , néannoins, donner une idée de cette impression étrange.

La tactique de Rodin était habile et sure. Jusqu'alors mademoiselle de Cardoville n'avait raisonné ni ses goûts ni ses instincts; elle s'y était livrée parce qu'ils étaient inoffensifs et charmants. Combien donc devait-elle être heureuse et fière d'entendre un homme doné d'un esprit supérieur, non-seulement la louer de ces tendances, dont elle avait éte naguère si amérement blàmée, mais l'eu féliciter comme d'une ebose grande, noble et divine! Si Rodiu se fût senlement adressé à l'amour-propre d'Adrienne, il cut échoué dans ses menées perfides, car elle n'avait pas la moindre vanité ; mais il s'adressait à tout ce qu'il y avait d'exalté, de généreux, dans le cœur de cette jeune title; ce qu'il semblait encourager, admirer en elle, était réellement digne d'encouragement et d'admiration. Comment n'eut-elle pas été dape de ce langage qui cachaît de si ténébreux, de si funcstes projets? Frappée de la rare intelligence du jésuite, sentant sa euriosité vivement excitée par quelques mystérieuses paroles que celui-ci avait dites à dessein, ne s'expliquant pas l'action singulière que cet houme pernicieux exerçait déjà sur son esprit, ressentant une compassion respectueuse en songeant qu'un homme de cet àge, de cette intelligence, se trouvait dans la position la plus précaire, Adrienne lui dit avec sa cordialité naturelle : « Un homme de votre mérite et de votre eœur, monsieur, ne doit pas être à la merci du caprice des eirconstances; quelques-unes de vos paroles ont ouvert à mes yeux des horizons nouveaux... je sens que, sur beaucoup de points, vos eonseils pourront m'être très-utiles à l'avenir ; enfin, eu veuant m'arracher de cette maison, en vous dévouant aux autres personnes de ma famille, vons m'avez donné des marques d'intérêt que je ne puis oublier sans ingratitude... Une position bien modeste, mais assurée, vous a été enlevée... permettez-suol de... -- Pas un mot de plus, ma chère demoiselle, » dit Rodin en interrompant mademoiselle de Cardoville d'un air chagrin : « ie ressens pour vous une profonde sympathie; ie m'honore d'être en communauté d'idées avec vous; je crois enfin fermement que quelque jour vous aurez à demander conseil au pauvre vieux philosophe; à cause de tout cela, je dols, je veux conserver envers vous la plus complète indépendance... - Mais, monsieur, c'est au contraire moi qui serais votre obligée, si vous vouliez accepter ce que je désirerais tant vous offrir. - Oh! ma chère demoiselle, » dit Rodin en souriant, « je sais que votre générosité saura toujours rendre la reconnaissance légère et douce ; mais encore une fois je ne puis rien accepter de vous.... Un jour peut-être... vous saurez pourquol. - Un jour? - Il m'est impossible de vous en dire davantage. Et puis supposez que je vous nie quelque obligation, comment vous dire alors tout ce qu'il y a en vous de bon et de beau? Plus tard, si vous me devez beaucoup pour mes conseils, tant mieux, je n'en serai que plus à l'aise pour vous blamer si je vous trouve à blamer. - Mais alors, monsieur, la reconnaissance envers vous m'est donc interdite? - Non... non..., » dit Rodin avec une apparente émotiou. « Oh! croyez-moi..., il viendra un moment solennel où vous pourrez vous aequitter d'une manière digne de vons et de moi. =

Cet entretien fut interroupe par la gardienne, qui en entrant di à Merienne : « Molemielle, il ) a en la sua petite ouvrière bossure qui demande à vous parler; comune, d'après les nouveaux ordres de N. le doctour , vous étes libre de revevoir qui vous voulet... je viens vous demander s'il faut la laisser monter.... Elle est is mal mise que je n'ai pas-ode... — Qu'elle monte. « dit vienent Adrienne, « qu'elle monte... — M. le doctour a sus donné l'ordre de montre sa voiture à la disposition de modenoi-selle, fau-t-il faire atteler ? — Oul... dans un quart d'heure, « répondit Adrienne à la gardienne qui sortie.

Puis s'adressant à Rodin : Maintenant le ungistrat ue pout tarder, je crois, à ammer i den medemoiclei Sunon ?— en les pence pas, me abére demoistle; mais quelle est cette jeune couvrière bossue? « demanda Rodin d'un air indifferent ». « Cest la sour adoptive d'un brave artisun qui a tout risqué pour vouir m'arrecher de cette maison... monsieur , » dit Adrieune avec emotion « Cette jeune ouvrière est une rare et cecedieur eréature ; jamais pennée plus elevee, jamais ceur plus généreux , nont été exchés sous de delors undins... » Mais s'arretant en penant à l'âstifi qui carbés sous de delors undins... » Mais s'arretant en penant à l'âstifi qui carbés sous de delors undins... » Mais s'arretant en penant à l'âstifi qui de l'arretaire de l' lui southait à pou près réunir les mêmes contrastes physiques et unrans, que la Mayeux, Adrienne ajoute ne regardant avec une gréen inivitable le jéunite, asser étomé de cette soudaine rétienne : «Non., cette noble fille n'est pas la seule personne qui prouve comitien la noblesse de l'âtuc. hien la supériorité de l'esprit fait prendre en indifférence de vains avantage, dus seulement au hasard ou à la robat soule des soules seulement au dus seulement au hasard ou à la robat de l'autre de la robat de l'autre de l'autre

Au moment où Adrienne prononcait ces dernières paroles, la Mayeux entra dans la chambre.





## SDAPOTES XXXII.

Les suppor

Mademoiedle de Carlouille avança vi enemt au-devant de la Mayeux, et lui di d'une voi, étune en lui lendant les bras : Venert., venez. ni l'un y a plus maintenant de grille qui nous séparet » A cette allusion, qui lui rappelait que, gaogère, sa pauvre mais laboriense main avait éte respectueusement baisée par cette belle et riche patricienne, la jeune ouvriére éprovau en necliuneut de recomaissance à la fois ineffable et fiére. Comme elle béstitat à répondre à l'accusil cordial d'Adrienne, celle-ci l'embressa veue une touchante effusion. Lorque la Mayeux se vit entoures de les houses la capacitat de l'adrienne, celle-ci des bras charmants de mademoiedle de Cardoville, lorqu'elle entit les lévers fraiches el fourier de la joune dils' s'appuyer fraiernellement sur se joune pales et maladives, elle fondit en larnes sans pouvoir prononcer une parole.

Rodin, retiré dans un coin de la chambre, regardalt cette scène avec un secret malaise; instruit du refus plein de dignité opposé par la Mayenx



et-ia. Monsieur, - die Admenne a Rodin.



aux tentations peridos de la supérieure du couveau de Sainte Marie, sealant le dévouement profund de cette généreux estrature pour Agricol, dévouement qui s'était si valureusement reporté depais quedques joursur madennésiel de Carloville, le péssite n'àmait pas à voir celle-ri perna de à tale d'augmenter encere cette aflection. Il pensait segement qu'on ne doit joussi délaigner un ennaise ou un ani. a pletti qu'ils soien, Orson emenni était cetiu-lis qui se dévouait à andeunòsielle de Carloville; pois ceitir, on le sait, Rodin allait à une rare fremete de caractère cert jois ceitir, on le sait, Rodin allait à une rare fremete de caractère cert jois ceitir, on le cais il mont partie de la superior de la caractère cert impression de crainte que lui inspirait la Mayoux; il se promit de tenir counte de ce orsessemiment ou de cette prévision,

Les cœurs délicats ont quelquefois dans les plus petites choses des instincts d'une graco, d'une bonté charmantes. Ainsi, après que la Mayeux eut versé d'abondantes et douces farmes de reconnaissance, Adrieune. prenant un mouchoir richement garui, en essuya pieusement les pleurs qui inondaient le mélancolique visage de la jeune ouvrière. Ce mouvement si naïvement spontané sauva la Mayeux d'une humiliation; ear, hélas! humiliation et souffrance, tels sont les deux abimes que côtoie sans cesse l'infortune; aussi pour l'infortune la moindre délicate prévenance est-elle presque toujours un double bienfait. Peut-être va-t-on sourire de dédain au puéril détail que nous allons donner pour exemple; mais la panyre Mayenx, n'osant pas tirer de sa poche son vieux petit monchoir en lambeaux, serait longtemps restée avenglée par ses larmes, si mademoiselle de Cardoville n'était pas venue les essuyer. « Vous êtes bonne... oh! vous ètes noblement charitable !... mademoiselle. » C'est tout ce que put dire l'ouvrière d'une voix profondément émue et encore plus tonchée de l'attention de mademoiselle de Cardoville qu'elle ne l'eût peut-être été d'un service rendu.

« Regardes-la... monsieur, » dit Adrienne à Rodin, qui se rapprocha vicement. Out, … siputa la jueu patrietienne aven ferté, « c'est un trisor que f'al découvert... Regardes-la, monsieur, et aimes-la coume je f'aime. honore-la comme je l'honore. C'est in de ces ceurs..., comme nous les chere/hons. — Et cenme nous les trouvons, Dieu merci, ma chère demoiselle. » dil Rodin à Adrienne en sicientant devant l'ouvrière.

Celleci leva lentement les yeax sur le jésulte; à l'aspect de cette figure cadavireuse qui lui souriait avec belignité, la jeune filte tressillit. Chose étrangel celle u'asuit jamais su cet homme, et instantanément elle épouva pour lui presque la même impersoin de crainée, d'éloignement, qu'il venait de ressentir pour elle. Ordinairement timide et contec. la Mayurs ne pourait déchaére son regarde de celui de Rodin, son occur lostitu avec lorex, sinsi qu'il l'approche d'un graul peirt, et comme confecte de la contraine de la confecte de la c

l'ouvrière. Au lieu de baisser les yeux devant elle, il sembla l'examiner avec une attention si soutenne, que mademoiselle de Cardoville en fut

- Pardon, ma chère fille, - ilit Rodin en ayant l'air de rassembler ses souvenirs et en s'adressant à la Mayeux. « pardon, mais je crois... que je ne me trompe point... n'ètes-vous pas allée il y a peu de jours au couvent de Sainte-Marie... ici prés? - Oui, monsieur... -- Plus de doute... c'est vous!... Où avais-je donc la tête?» s'écria Rodin. « C'est bien vous... j'aurais dù m'en douter plus tôt... - De quoi s'agit-il donc, monsieur? » demanda Adrienne. « - Alı! yous ayez bien raison , ma chère demoiselle , » dit Rodin en montrant du geste la Nayeux. « Voilà un cœur, un noble eœur, comme nous les cherchons. Si vous saviez avec quelle dignité, avec quel courage cette pauvre cufant, qui manquait de travail... et pour elle, manquer de travail, c'est manquer de tout; si vous saviez, dis-je, avec quelle dignité elle a repoussé le honteux salaire que la supérieure du couvent avait en l'indignité de lui offrir pour l'engager à espionner une famille où elle lui proposait de la placer!... - Ah!... c'est infâme | » s'écria mademoiselle de Cardoville avec dégoût, « Une telle proposition à cette malheureuse enfant... à elle!... - Mademoiselle , » dit amèrement la Mayenx , « je n'avais pas de travail... j'étais pauvre; on ne me connaissait pas ;... on a cru pouvoir tout me proposer... - Et moi je dis, » reprit Rodin, « que c'était une double indignité de la part de la supérieure de tenter la suisère . et qu'il est doublement brau à vous d'avoir refusé. - Monsieur.... » dit la Mayoux avec un embarras modeste, « - Oh! oh! on ne m'intimide pas, moi, » reprit Rodin; « louange ou blaute, je dis brutalement ce que j'ai sur le cœur... Demand: z à cette chère demoiselle, » Et il indiqua du regard Adrienne, « Je vous dirai donc très-haut que je pense autant de bien de vous que mademoiselle de Cardoville en pense elle-même. - Croyez-moi, mon enfant, » dit Adrienne, « il est des louanges qui honorent, qui récompensent, qui encouragent... et celles de M. Rodin sont du nombre... Je le sais, oh! oui... je le sais. - Du reste, ma chère demoiselle, il ne faut pas me faire tout l'honneur de ce jugement... - Comment cela, monsieur? -Cette chère fille n'est-elle pas la sœur adoptive d'Agricol Bandoin. Le brave ouvrier, le poète énergique et populaire? En bien l'est-ce que l'affection d'un tel homme n'est pas la meilleure des garanties, et ne permet pas, pour ainsi dire, de inger sur l'étiquette? » aiouta Rodin eu souriant, « - Vous avez raison, monsieur, » dit Adrienne, « car, sans connaître cette chère enfaut, j'ai commencé à su'intéresser très-vivement à son sort du jour où son frère adoptif m'a parlé d'elle... Il s'exprimait avec tant de chaleur, tant d'abandon, que tout de suite j'ai estimé la jeune fille capable d'inspirer un si noble attachement. »

Ces mots d'Adrienne, joints à une autre circonstance, troublèrent si vierneme la Mayeux que son pale viasge devint pourper. On le sais, l'infortunée ainmit Agricul d'un amour aussi passiouné que douloureux et caché; toute allasion unéme indirecte à es sentiment fatal caussit à la jeune fille un cualarras eruel. Or, au moment où nademoiselle de Cardoville avait parê de l'Attacheument d'agricul pour la Mayeux, celli-cel avait rencontri-

le regard observateur et pénétrant de Rodin, fixé sur elle ;... seule avec Adrienne, la jeune ouvrière, en entendant parler du forgeron, n'eût éprouvé qu'un ressentiment de gêne passager : mais il lui sembla malheureusement que le jésuite, qui lui inspirait déjà une frayeur involontaire. venait de lire dans son cœur et d'y surprendre le secret du funeste amour dont elle était victime... De là l'éclatante rougeur de l'infortunée, de la son embarras si visible, si pénible, qu'Adrienne en fut frappée. Un esprit subtil et prompt comme celui de Rodin , au moindre effet , recherche aussitôt la cause. Procédant par rapprochement, le jésuite vit d'un côté nne fille contrefaite, mais très-intelligente, et capable d'un dévouement passionné; de l'autre, un jeune ouvrier, beau, hardi, spirituel et franc. « Élevés ensemble , sympathiques l'un à l'autre par beaucoup de points , its doivent s'aimer fraternellement , » se dit-il ; « mais l'on ne rougit pas d'un amour fraternel, et la Mayeux a rougi et s'est troublée sous mon regard ; aimerait-elle Agricol d'amour? » Sur la voie de cette découverte. Rodin voulut poursuivre son inquisition jusqu'au bout. Remarquant la surprise que le trouble visible de la Mayeux causait à Adrienne, il dit à celle-ci en souriant et en lui désignant la Mayeux d'un signe d'intelligence : « llein! voyez-vous, ma chère demoiselle, comme clle rougit... cette pauvre petite. quand on parle du vif attachement de ce brave ouvrier pour elle?... » La Mayeux baissa la tête, écrasée de confusion.

Après une pause d'une seconde, pendant laquelle Rodin garda le silence, afin de donner au trait cruel le temps de bien pénêtrer au cœur de l'infortunée. Je bourreau reprit : « Mais voyez donc cette chère fille, comme elle sc trouble! » Puis, après un autre silence, s'apercevant que la Mayeux, de pourpre qu'elle était, devenait d'une pâleur mortelle et tremblait de tous ses membres, le jésuite craignit d'avoir été trop loin, car Adrienae dit à la Mayeux avec intérêt : « — Ma chère enfant, pourquoi donc yous troubler ainsi? - Eh! e'est tout simple, » reprit Rodin avec une simplicité parfaite, car, sachant ce qu'il voulait savoir, il tenait à paraître ne se douter de rien; «eh! c'est tout simple; cette chèrc fille a la modestie d'une bonne et tendre sœur pour son frère. A force de l'aimer... à force de s'assimiler à tui, quand on le loue, il tui semble qu'on la louc elle-même... - Et comme elle est aussi modeste qu'excellente, » ajouta Adrienne en prenant les mains de la Mayeux, « la moindre louange, ou pour son frère adoptif, ou pour elle, la trouble au point où nous la voyons ;... ce qui est un véritable enfantillage, dont je veux la gronder bien fort, » Mademoiselle de Cardoville parlait de très-bonne foi : l'explication donnée par Rodin lui semblant et étant en effet fort plausible.

Ainsi que toutes les personnes qui, redoutant à chaque minute de voir pénétrer leur doubeures scercit, es assurent aussi viles qu'élles s'éfrayars, la Mayeux se persuada... cut besoin de se persuader, pour ne pas mourir de houte, que les dernières panétes de Rollin étainet inscires, et qu'il ne se doutail pas de l'amour qu'elle ressentait pour Agricol. Alors ses angeisses infinantérent, et le trouva quedques paredes à adresser à madennière de Cardoville. « Excusez-moi, madennièrelle, » dit-let timidement; je suis s'i pour habituée à une bienveillance semballe à celle dont vous me combier. une je réponds mal à vos bontés pour moi. - Mes bontés? pauvre enfant. » dit Adrienne, « je n'ai encore rien fait pour vous. Mais , Dieu merci ! dès aujourd'hui, je pourrai tenir ma promesse, récompenser votre dévouement pour moi, votre courageuse résignation, votre saint amour du travail et la dignité dont vous avez donné tant de preuves an milieu des plus cruelles préoccupations ; en un mot, des aujourd'hul, si cela vous convient, nous ne nous quitterons plus. - Mademoiselle, c'est trop de bonté, » dit fa Mayenx d'une voix tremblante, « mais je... - Ah! rassurez-vous, » dit Adrienne en l'interrompant et en la devinant, « si vous acceptez, je saurai concilier, avee mon désir un peu égoîste de vous avoir auprès de moi. l'indépendance de votre caractère, vos habitudes de travail, votre goût pour la retraite et votre besoin de vous dévouer à tout ce qui mérite commisération; et même, je ne vous le cache pas, c'est en vous donnant surtout les movens de satisfaire à ces généreuses tendances que je compte vous séduire et vous fixer près de moi. - Mais qu'ai-je done fait, mademoiselle,» dit nalvement la Mayenx, « pour mériter tant de reconnaissance de votre part? N'est-ce pas vous, au contraire, qui avez commencé par vous montrer si généreuse envers mon frère adoptif? - Oh! je ne vous parle pas de reconnaissance, » dit Adrienne, « nous sommes quittes;... mais je vous parle de l'affection, de l'amitié sincère que je vous offre. - De l'amitié... à moi... mademoiselle? - Allons! allons! » lui dit Adrienne avee un charmant sourire, « ne soyez pas orgueillense, parce que vous avez l'avantage de la position ; et puis , j'ai mis dans ma tête que vous seriez mon amie... et vons le verrez, cela sera;... mais maintenant, j'y songe... et c'est un pen tard... quelle bonne fortune vous amène iei? - Ce matin, M. Dagobert a reçu une lettre dans laquelle on le priait de se rendre ici, où il trouverait, disait-on, de bonnes nouvelles relativement à ce qui l'intéresse le plus au monife... Croyant qu'il s'agissait de mesdemoiselles Simon, il m'a dit : « La « Mayeux, vous avez pris tant d'intérêt à ce qui regarde ces ehères enfants « qu'il faut que vous veniez avec moi ; vous verrez ma joie en les retrou-« vant; ce sera votre récompense... » Adrienne regarda Rodin. Celui-ei fit un signe de tête affirmatif, et dit : « - Oui, oui, chère demoiselle, c'est moi qui ai écrit à ce brave soldat... mais sans signer et sans m'expliquer davantage; vous saurez pourquoi. - Alors, ma chère enfant, comment éles-vous venue seule? » dit Adrienne. « - Hélas! mademoiselle, j'ai été, en arrivant, si émue de votre accueil, que je n'ai pu vous dire mes craintes. - Quelles eraintes? « demanda Rodin, « - Sachant que vous habitiez iei, mailemoiselle, j'ai supposé que c'était vous qui aviez fait tenir cette lettre à M. Dagobert; je le lui ai dit, il l'a eru comme moi. Arrivé ici, son impatience était si grande, qu'il a demandé dès la porte si les orphelines étaient dans cette maison, et il les a dépeintes. On lui a dit que non, Alors, malgré mes supplications, il a voulu aller au couvent s'informer d'elles, - Quelle imprudence!... » s'écria Adrienne, « - Après ce qui s'est passé rette nuit! » ajouta Rodin en haussant les épanles, « -- J'ai eu beau fui faire observer, a reprit la Mayeux, « que la lettre n'annoncait pas positivement qu'on lui remettrait les orphelines... mais qu'on le renseignerait sans donte sur elles; il n'a pas voulu m'écouter, et m'a dit ; « Si je

« n'apprends rien... j'irai vous rejoindre... mais elles étaient avant-hier « au couvent ; maintenant tout est découvert, on ne peut me les refuser. » - Et avec une tête pareille, » dit Rodin en souriant, « il n'y a pas de discussion possible... - Pourvu, mon Dieu, qu'il ne soit pas reconnu!» dit Adrienne en songeant aux menaces de M. Baleinier, « - Ceci n'est pas présumable, » reprit Rodin, « on lui refusera la porte... voilà, je l'espère, le plus grand mécompte qui l'attendra; du reste, le magistrat ne peut maintenant tarder à revenir avec ces jeunes filles... Je n'ai plus besoin ici... d'autres soins m'appellent. Il faut que je m'informe du prince Djalma; aussi veuillez dire quand et où je pourrai vous voir, ma chère demoiselle, afin de vous tonir au courant de mes recherches... et de convenir de tout ce qui regarde le jeune prince, si, comme je l'espère, ces recherches ont de hons résultats. - Yous me trouverez chez moi , dans ma nouvelle maison, où je vais aller en sortant d'ici, rue d'Anjou, à l'aucien hôtel de Beaulieu ... Mais i'v songe, » dit tout à coup Adrienne apres quelques moments de réflexion, « il ne me parait ni convenable, ni pentêtre prudent, pour plusieurs raisons, de loger le prince Dialma dans le pavillon que l'occupais à l'hôtel de Saint-Dizier. J'ai vu il y a peu de temps une charmante petite maison toute meuhlée, toute prête; quelques embellissements réalisables en vingt-quatre heures en feront un très-joli séjour... Oui, cela sera mille fois préférable, « ajouta mademoiselle de Cardoville après un nouveau silence; «et puis, ainsi je pourrai garder sûrement le plus strict incognito. - Comment! » s'écria Rodin , dont les projets se trouvaient dangereusement déranges par cette nouvelle résolution de la jeune fille, « vous voulez qu'il ignore... - Je veux que le prince Djalma ignore absolument quel est l'ami inconnu qui lui vient en aide ; je déstre que mon nom ne lui solt pas prononcé, et qu'il ne sache pas même que l'existe... quant à présent du moins... Plus tard... dans un mois neut-être... ie verrai, les circonstances me guideront, - Mais cet incognito, » dit Rodin eachant son vif désappointement, « ne sera-t-il pas hien difficile à garder? - Si le prince eût hahité mon pavillon, je suis de votre avis, le voisinage de ma tante aurait pu l'éclairer, et cette crainte est une des raisons qui me font renoncer à mon premier projet... Mais le prince habitera un quartier assez éloigné... la rue Blanche, Qui l'instruirait de ce qu'il doit ignorer? Un de mes vieux amis, M. Norval, vous, monsieur, et cette digne enfant, » elle montra la Mayeux, « sur la discrétion de qui je puis compter counne sur la votre, vous connaissez seuls mon secret... il sera donc parfaitement gardé... Du reste, demain, nous causerons plus longuement à ce suiet : il faut d'abord que vous parveniez à retrouver ce malheureux ieune prince. »

Rodin, quoique profondément courroucé de la subite détermination d'Adrienne au sajet de hjilma, fil home continunce et répondit »: vos intentions seront scrupelementent suivies, nu chère demoiselle, et demain, ai vaus le permette. Jirai vous radre bon complex. de ce que vous daignier appeler tout à l'heure ma mission providentielle. — A demain donc. .. et je rous attendrei avec impatience, «di affectuessement durienne à Rodin. . Permette-amé de taujour compler sur vous, comme de ce jeun

vous pouvez compter sur moi. Il faudra m'être indulgent, monsieur, car je prévois que j'aurai encore bien des consells, bien des services à vous demander... mei qui déjà... vous dois tant... — Vous ne me devere jamais assez, ma elbère demoiselle, jamais assez, « dit Rodin en se dirigeant discrètement vers la porte, après être ineliué desant Adricane.

Au moment où il allait sortir, il se trouva face à face avec Dagobert.

Ah!... enfin j'en tiens un..., » s'écria le soldat en saisissant le jésuite au collet d'une main vigoureuse.





#### CDAPITES REREID.

les exem

Mademoielle de Cardoville, en voyant Dagobert asisir si radouent Rodin au collet, vétale freien avec effort, on faisant quelques pas vers le soldat : « Au non du ciel I monitur..., que faites-vous?— Ce que je fais ! — répondit durement le soldat sans licher Rodin, et en tourant la tête du côt d'Adrienne qu'il ne connaisait pas. " je proficé de l'occasion pour server de d'Adrienne qu'il ne connaisait pas. " je proficé de l'occasion pour server distribution de l'occasion pour server de l'adrienne qu'il ne vous réponder de l'occasion pour server par le de l'occasion pour server de l'adrienne vois pour le competite de l'occasion pour server par l'occasion pour server par l'occasion pour server par le de l'adrienne qu'il ne de l'occasion pour server par le de l'occasion pour server par le de l'occasion pour server par le de l'adrienne de la ported couvers sans vouloir me répondre? r-ci à Dagober d'une voix tonnains, « — l'aidet ! memurar Rodin. — Ah l' c'est affert d'un d'aidet par l'occasion d'aidet d'un server l'adrienne s'est pale, termbiante s'adressant à Dagober, les mains jointes » Grèce, monsteur !.. cecutar-des faithe mains le bras de Daoder et a l'in mottat Adrienne. « c'est de ses faibles mains le bras de Daoder et a l'in mottat Adrienne » c'est d'aidet mains l'adrienne » c'est par l'adrien d'aidet d'aidet d'aidet d'aide d'aidet d'

mademoiselle de Carduville... Devant elle, quelle violence !... et puis, vous vous trompez... sans doute. "

Au nom de mademoiselle de Cardoville, la hienfaitrice de son fils, le soldat se retourna brusquement et làcha Rodin ; celui-ci, rendu cramoisi par la colère et par la suffocation, se hâta de rajuster son collet et sa cravate, « Pardon, mademoiselle.... » dit Dagobert en allant vers Adrienne encore påle de fravenr. « je ne savais pas qui vous étiez ;... mais le premier mouvement m'a emporté malgré moi... -- Mais, mon Dieu! qu'avez-vous contre monsieur? » dit Adrienne. « Si vous m'aviez écoutée, vous sauriez... - Excusez-moi si je vous interromps, mademolselle, » dit le soldat à Adrienne d'une voix contenue. Puis , s'adressant à Rodin , qui avait repris son sang-froid : « Remerciez mademoiselle, et allez-vous-en;... si vuus restez la... je ne réponds pas de moi... - Un mot seulement, mon cher monsieur, » dit Rodin. « je... - Je vous dis que je ne réponds pas de moi si vous restez la! » s'ècria Dagobert en frappant du pied. « -- Mais, au nou du ciel, dites au moins la cause de cette colère..., » reprit Adrienne, « et surtout ne vous fiez pas aux apparences ; calmez-vous et écoutez-nous... - Que je me calme, mademoiselle! » s'écria Dagobert avec désespoir ; « mais je ne pense qu'à une chose... mademoiselle... à l'arrivée du maréchal Simon ; il sera à Paris aujonrd'hui ou demain... -- Il serait possible l » dit Adrienne. Rodin fit un mouvement de surprise et de joie. « -- Hier soir, » reprit Dagobert, « j'ai recu une lettre du maréchal ; il a débarqué au llayre ; depuis trois jours. i'ai fait démarches sur démarches, espérant que les orphelines me seraient rendues, puisque la machination de ces misérables avait échoué... » Et il montra Rodin avec un nouveau geste de colère, « Eh bien ! non... Ils complotent encore quelque infamie. Je m'attends à tout... -- Mais, monsieur, » dit Rodin en s'avancant, « permettez-moi de vous... - Sortez ! » s'écria Dagobert, dont l'irritation et l'anxiété redoublaient en songeant que d'un moment à l'autre le maréchal Simon pouvait arriver à Paris ; « sortez... car, sans mademoiselle... je me serais au moius vengė sur quelqu'un... » Rodin fit un signe d'intelligence à Adrienne, dont il se rapprocha prudemment, lui montra Dagobert d'un geste de commisération touchante, et dit à ce dernier : « - Je sortirai dunc, monsieur, et... d'autaut plus volontiers, que je quittais cette chambre quand vous y étes entré. » Puis, se rapprochant tout à fait de mademoiselle de Cardoville, le jesuite lui dit à voix basse : « Pauvre soldat!... la douleur l'égare; il scrait incapable de m'enteudre. Expliquez-Ini tout, ma chère demoiselle ; il sera bien attrapé, » ajouta-t-il d'un air fin; « mais en attendant, » reprit Rodin en fouillant dans la poche de côté de sa redingote et en en tirant un petit paquet, « remettez-lui ceci, je vous prie, ma chère demoiselle ;... c'est ma vengeance ;... elle sera bonne, » Et comme Adrienne, tenant le petit paquet dans sa main, regardait le jésuite avec étonnement, celui-ci mit son index sur sa lèvre cumme pour recommander le silence à la jeune fille, gagna la porte en marchant à reculons sur la pointe des pieds, et sortit après avoir encore d'un geste de pitié montré Dagobert qui, dans un morne abattement, la tête baissée, les bras croisés sur la poitrine, restait muet aux consolations empressées de la Mayeux.

Lorsque Rodin ent quitté la chambre, Adrienne, s'approchant du soldat, lui dit de sa voix douce et avec l'expression d'un profond intérêt : « Votre entrée si brusque m'a empéchée de vous faire une question bien intéressante pour moi... Et votre blessure? -- Merci! mademoiselle, » dit Dagobert en sortant de sa pénible préoecupation, « merci! ça n'est pas grand'chose, mais je n'ai pas le temps d'y songer... Je suis fâché d'avoir été si brutal devant vous, d'avoir chassé ce misérable ;... mais e'est plus fort que moi ; à la vue de ces gens-là... mon sang ne fait qu'un tour. - Et pourtant, croyez-moi, vous avez été trop prompt à juger... la personne qui etait là tout à l'heure. - Trop prompt... mademoiselle... mais ee n'est pas d'aujourd'hui que je le connais... Il était avec ce renégat d'alibé d'Aigrigny ... - Sans doute ... ec qui ne l'empêche pas d'être un honnéte et excellent homme, a. - Lui!... s s'écria Dagobert, s - Oui... et il n'est en ce moment même occupé que d'une chose... de vous faire rendre vos chères enfants. - Lui !... » reprit Dagobert en regardant Adrienne comme s'il ne pouvait croire à ce qu'il entendait, « lui... me rendre mes enfants! - Oul.. plus tôt que vous ne le pensez, peut-être, - Mademoiselle, » dit tout à coup Dagobert, « il vons trompe... vous étes dupe de ce vieux guenx-là. - Non, » dit Adrienne en seconant la tête et souriant . « l'ai des prenves de sa bonne foi :... d'abord, c'est lui qui me fait sortir de cette maison, --Il serait vrai? » dit Dagobert confondu. » -- Trés-vrai, et qui plus est. voici quelque chose qui vous raccommodera peut-être avec lui , » dit Adricane en remettant à Dagobert le petit paquet que Rodin venait de lui donner au moment de s'en aller; « ne voulant pas vous exaspèrer davantage par sa présence, il m'a dit : « Mademoiselle, remettez ceci à cc brave « soldat; ce sera ma vengeance. »

Dagobert regardait mademoiselle de Cardoville avec surpeise, en ouvrant machinalment le pelt paquet. Lorsqu'il Peut développé et qu'il out reconus sa croix d'argent uoireic par les années et le vieux ruban rouge fané qu'on lui avait dévelois à l'aulerge du Fancon Blanc avec ses papiers, il s'écria d'une voix entreouple, le ceur papilant : « Na croix l., ma croix l., Cest ma croix !» Et dans l'exaltation de sa joie, il pressait l'étoile d'argent contre sa moustacle grice.

Adrienne et la Mayeux se sentaient profondeiment touchées de l'émotion du solidat, qui Sérien, en curarsat vez la porte par où venail de sourir Bodin z - Après un servier rendu an marchel Simon. à ma femme ou à mon fils., on ne pouvait rien faire de plus pour moit.. Et vous réponder un moit de la comme del la comme de la comme del la comme de la comme

maltraité devant témoins... Je vous ferai mes excuses devant témoins. -Mais, mon cher monsieur... je vous... rends grâce... je suis pressé... -Qu'est-cc que ça me fait que vous soyez pressé?... Je vous dis que vous allez remonter tout de suite... ou sinon... ou sinon. » reprit Dagobert en prenant la main du jésuite et en la serrant avec autant de cordialité que d'attendrissement, « ou sinon le honheur que vous me causez en me rendant ma croix ne sera pas complet. -- Qu'à cela ue tienne, alors, mon hon ami; remontons... remontons... - Et non-seulement vous m'avez rendu ma eroix... que j'ai... eh bien l'oui, que j'ai pleurée, allez, sans le dire à personne, « s'écria Dagobert avec effusion; « mais cette demoiselle m'a dit que, grace à vous... ees pauvres enfants... Vovous... pas de fausse joie... Est-ce bien vrai? mon Dieu! est-ee bien vrai? - Eh! eh!... voyez-vous le eurieux! » dit Rodin en souriant avec finesse. Puis il ajouta : « Allons. allons, soyez tranquille... on yous les rendra vos deux anges... vieux diable à quatre. « Et le jésuite remouta l'escalier. « --- On me les rendra... aujourd'hui? » s'éeria Dagohert. Et au moment où Rodin gravissait les marches, il l'arrêta brusquement par la manche. « - Ah çà, mon bon ami. » dit le iésuite, « décidément, nous arrêtons-nous? montons-noua? descendons-nous? Sans reproche, vous me faites aller comme un toton. - C'est justc... là-haut, nous nous expliquerons mieux. Venez... alors venez vite..., « dit Dagohert. Puis, prenant Rodin sous le bras, il lui fit hater le pas et le ramena triomphant dans la chambre où Adrienne et la Mayeux étalent restées, très-surprises de la subite disparition du soldat,

« Le voilà... le voilà. « a'écria Dagobert en entrant. « Heureusement, le l'ai rattrapé au bas de l'escalicr. - Et vous m'avez fait remonter d'un fier pas ! » ajouta Rodin passablement essoufflé, « - Maintenant, monsieur, » dit Dagobert d'une voix grave, « je déclare devant mademoiselle que j'ai eu tort de vous brutaliser, de vous injurier; je vous en fais mes excuses, mousieur, et je reconnais avec joie... que je vous dois... oh! beaucoup... oui beaucoup... et, je vous le jure, quand je dois... je pave. « Et Dagobert tendit encore sa loyale main à Rodin qui la serra d'une facon fort affahle, en ajoutant : - Eh! mon bon Dieu! de quoi s'agit-il donc? Quel est donc ce grand service dont your parlez? - Et cela! " dit Dagobert en faisant hriller sa croix aux yeux de Rodin; « mais vous ne savez donc pas ce que e'est pour moi que cette eroix? - Supposant, au contraire, que vous deviez y tenir, je comptais avoir le plaisir de vous la remettre moi-même. Je l'avais apportée pour cela... Mais, eutre nous... vous m'avez, dés votre arrivée, si... si familièrement accueilli... que je n'ai pas eu le temps de... - Monsieur, « dit Dagobert confus, « je vous assure que je me repens cruellement de ce que j'ai fait. - Je le sais... mon bon ami... n'en parlons done plus... Ah çà, vous y teniez done beaucoup à cette croix? - Si j'y tenais, monsieur ! » s'écria Dagobert; « mais cette croix , « et il la baisa encorc , « e'est ma relique à moi... Celui de qui elle me veuait était mon saint... mon dieu... et il l'avait touchée... -- Comment! « dit Rodin en feignant de regarder la croix avec autant de euriosité que d'admiration respectueuse, « comment ! Napoléon... le grand Napoléon aurait touché de sa propre main, de sa main victorieuse... cette noble étoile de l'honneur? - Oui, monsieur, de sa main;

il l'avait placée là, sur ma poitrino sanglante, comme pansement à ma cinquisime Messure,... Aussi, voyez-cous, je crois qu'un monent de crever de faim, entre du pain et ma croix... je n'avaris pas héstlé... afin de l'avoir en mourant sur le ceuru... Mais sessez... assez... Arafons d'antre chose... Cest Met, un vieux soldat, n'est-ce pas? » ajouta Degobert en passant so mais sur ses yeux.

Puis, comme s'il avait honte de nier ce qu'il éprouvait : » Eh bien! oui, » reprit-il en relevant vivement la tête, et ne cherchant pas à cacher une larme qui ronlait sur sa joue, « oui, je pleure de joie d'avoir retrouvé ma croix... ma croix que l'empereur m'avait donnée... de su main victorieuse, comme dit ce brave homme... - Bénie soit donc ma pauvre vieille main de vous avoir rendu ce trésor glorieux, » dit Rodin avec émotion. Et il ajouta : « Ma foi! la journée sera bonne pour tont le monde ; aussi je vous l'annonçais ce matin dans ma lettre... — Cette lettre sans signature, » demanda le soldat de plus en plus surpris, « c'était vons... - C'était moi qui vous l'écrivais. Sculement, craignant quelque nouveau piége de l'abbé d'Aigrigny, je n'ai pas voulu, vous entendez bien, m'expliquer plus clairement. -Ainsl... mes orphelines... je vais les revoir? » Rodin fit un signe de tête affirmatif, plein de bonhomie. « - Oui, tout à l'heure, dans un instant peut-être...; » dit Adrienne en sonriant. « Eh bien! avais-je raison de vous dire que vous aviez mal jugé monsieur? - Eh! que ne me disait-il cela quand je suis entré? » s'écria Dagobert ivre de joic. « -- Il y avait à cela nn inconvénient, mon bon amí, » dit Rodin, » c'est que, dès votre entrée, vous avez entrepris de m'étrangler... - C'est vrai... j'ai été trop prompt; encore une fois pardon; mais que voulez-vous que je vons dise?... Je vous avais touiours vu contre nous avec l'abbé d'Aigrigny, et dans le premier moment ... - Mademoiselle, » dit Rodin en s'inclinant devant Adrienne, « cette chère demoiselle vous dira que j'étais, sans le savoir, complice de bien des perfidies; mais dés que j'ai pu voir clair dans ces ténèbres... j'ai quitté le mauvais chemin où j'étais engagé malgré moi, pour marcher vers ce qui était honnête, droit et juste. » Adrienne fit un signe de tête affirmatif à Dagobert, qui semblait l'interroger du regard, « Si je n'ai pas signé la lettre que je vous ai écrite, mon bon ami, ç a été de crainte que mon nom ne vous inspirát de mauvais soupeons ; si enfin je vous ai prié de vons rendre ici et non pas au couvent... c'est que j'avais peur, comme cette chère demoiselle, que vous ne fussiez reconnu par le concierge ou par le jardinier, et votre escapade de l'autre nuit pouvait rendre cette reconnaissance dangercuse ... - Mais M. Baleinier est instruit de tout, j'y songe maintenant, » dit Adrieune avec inquiétude ; « il m'a menacée de dénoncer M. Dagobert et son fils, si je portais plainte. - Soyez tranquille, ma chére demoiselle ; c'est vous maintenant qui dicterez les conditions..., » répondit Rodin. » Fiezvous à moi; quant à vous, mon bon ami... vos tourments sont finis. -Oui, » dit Adrienno; » un magistrat rempli de droiture, de bienveillance, est allé chercher au couvent les filles du maréchal Simon : il va les ramener ici ; mais, comme moi, il a pense qu'il serait plus convenable qu'elles vinssent habiter ma maison... Je ne puis cependant prendre cette décision sans votre consentement... car c'est à vous que ces orphelines ont été confiées

2.

par leur mère. - Vous voulez la remplacer auprés d'elles, mademoiselle, » reprit Dagobert; « je ne peux que vous en remercier de bon cœur pour moi et ponr ces enfants... Seulement, comme la leçon a été rude, je vous demanderai de ne pas quitter la porte de leur chambre ni jour ni nuit. Si elles sortent avec vous, vous me permettrez de les suivre à quelques pas sans les " quitter de l'œil, ni plus ni moins que ferait Rabat-Joie, qui s'est montré meilleur gardien que moi. l'ne fois le maréchal arrivé... et ce sera d'un jour à l'autre, la consigne sera levée... Dieu veuille qu'il arrive bientôt ! -Oui, a reprit Rodin d'une voix ferme, « Dieu veuille qu'il arrive bientôt, car il aura à demander un terrible compte de la persécution de ses filles à l'abbé d'Aigrigny, et pourtant M. le maréchal ne sait pas tout encore... --Et vous ne tremblez pas pour le renégat? « reprit Dagobert en pensant que bientôt peut-être le marquis se trouverait face à face avec le maréchal. « - Je ne tremble ni pour les lâches, ni pour les traitres, » répondit Rodin, « et lorsque M. le maréehal Simon sera de retour... » Puis, après une réticence de quelques instants, il continua : « Que M. le maréchal me fasse l'honneur de m'entendre, et il sera édifié sur la conduite de l'abbé d'Aigrigny. M. le maréchal saura que ses amis les plus chers sont, autant que lui-même, en bntte à la haine de cet homme si dangcreux. - Comment donc cela? » dit Dagobert. « --- Eh! mon Dieu! vous-même, » dit Rodin, « vous êtes un exemple de ce que j'avance. - Moi !... - Croyez-vous que le hasard seul ait amené la scéne de l'auberge du Faucon Blanc, près de Leipzig? - Qui vous a parlé de cette scène? - dit Dagobert confondu. Ou vous acceptiez la provocation de Morok, » continua le jésuite sans répondre à Dagobert, « et vous tombiez dans un guet-apens... on vous la refusiez, et alors vous étiez arrêté faute de papiers, ainsi que vous l'avez été, puis ieté en prison comme vagabond avec ces pauvres orphelines... Maintenant, savez-vous quel était le but de cette violence? De vous empécher d'être ici le 13 février. - Mais plus je vous écoute, monsieur. » dit Adrienne, « plus je suis effrayée de l'audace de l'abbé d'Aigrigny et de l'étendue des moyens dont il dispose... En vérité, » reprit-elle avec une profonde surprise, « si vos paroles ne meritaient pas toute créance..., --Vous en douteriez, n'est-ce pas, mademoiselle? « dit Dagobert; « c'est comme moi, je ne peux pas croire que, si méchant qu'il soit, ce renégat ait eu des intelligences avec un montreur de bêtes au fond de la Saxe : et puis, comment aurait-il su que moi et les enfants nous devions passer à Leipzig? C'est impossible, mon brave bomme. -- En effet, monsieur, » reprit Adrienne, « je crains que votre animadversion, d'ailleurs très-légitime, contre l'abbé d'Aigrigny, ne vous égare, et que vons ne lui attribuiez une puissance et une étendue de relations presque fabuleuses. »

Après un noment de silence, pendant lequel Rodin regarda tour à tour Adrienne et Dappolert avec une sorte de commissiralen, il reprit : Et comment M. Fabbé d'Aigrigny aurait-il eu votre croix en sa possession, aans ses relations avec bononk ? « denanda Rodin au soldat. «— Mais au fait, monsieur. « dit Dapolert, « la join » a rempéche de réfécheir; comment se fait-il que nat croix soit entre vos mains ?— Justement parce que l'abbé d'Aigrign avait à Léptig les relations dont vous et etce berér densiestle d'Aigrign vait à Léptig les relations dont vous et etce berér densiestle d'Aigrign vait à Léptig les relations dont vous et cette chère densiestle d'Aigrign vait à Léptig les relations dont vous et cette chère densiestle d'Aigrign vait à léptig les rélations dont vous et cette chère densiestle d'Aigrign vait à léptig les rélations dont vous et cette chère densiestle d'Aigrign vait à leptig les rélations dont vous et cette chère densiestle de l'aigrigne de la cette de l'aigrigne d'Aigrigne de l'aigrigne de l'aigrigne de l'aigrigne de l'aigrigne de l'aigrigne de l'aigrigne d'aigrigne de l'aigrigne d'aigrigne de l'aigrigne de l'aigrigne de l'aigrigne d'aigrigne d'aigrigne de l'aigrigne d'aigrigne d paraissez douter. - Mais ma croix, comment yous est-elle parvenue à Paris? - Dites-moi, vous avez été arrêté à Leipzig faute de papiers, n'est-ee pas? - Oui... mais je n'ai jamais pu comprendre comment mes papiers et mon argent avaient disparu de mon sac... Je croyais avoir cu le matheur de les perdre. » Rodin hanssa les épaules et reprit ; « -- Ils vous ont été volés à l'auberge du Faucon Blanc, par Goliath, un des affidés de Morok, et celuiel a envoyé les papiers et la croix à l'abbé d'Aigrigny, pour lui prouver qu'il avait réussi à exécuter les ordres qui concernaient les orphelines et vous-même : c'est avant-hier que l'ai eu la clef de cette machination ténébreuse : croix et papiers se trouvaient dans les archives de l'abbé d'Aigrigny; les papiers formaient un volume trop considérable; on se serait aperçu de leur soustraction; mais, d'après ma lettre, espérant vous voir ce matin, et sachant combien un soldat de l'empereur tient à sa croix, relique sacréo, comme vous dites, mon bon ami, ma foi! je n'ai pas hésité : j'ai mis la relique dans ma poche. Après tout, mc suis-je dit, ce n'est qu'une restitution, et ma délicatesse s'exagère peut-être la portée de cet abus de confiance. - Vous ne pouviez faire une action meilleure, » dit Adrienne, « ct. pour ma part, en raison de l'intérêt que je porte à M. Dagobert, je vous en suis personnellement reconnaissante. » Puis, après un moment de silence, elle reprit avec anxiété : « Mais, monsieur, de quelle effravante puissance dispose donc M. d'Aigrigny... pour avoir en pays étranger des relations si étendues et si redoutables? - Silence! » s'écria Rodin à voix basse en regardant autour de lui d'un air épouvanté, « silence !... silence l... au nom du ciel ne m'interrogez pas là-dessus !... »





## SDAPITES REZIV.

Résélations

Mademonielle die Cardoville, très-étourée de la frayour de Rodini Ionquélle dui s'aud demandé quelque explication sur le pouvrés i formidable, si étendu, dont disposit l'abbé d'Aigrigny, lui dit : Mais, umorieur, qu'y 4-4-1 donc de si étrange dans la question que le viens de vous faire \* Rodin, après un moment de silence; jetant les yeux autour de lui avec une inquientede parliteurent simple, répondit à vois bases relative de la comment simple, répondit à vois bases relative de la comment de la commen

Adricane et Dagobert se regandérent avec une surprise croissante. La Mayeux, par un instinct d'une persistance increyable, continualt à éprouver un sentiment de défiance invincible contre Rodin. Quelqueficis elle le regardait tongtemps à la dérobée, (achant de pénétrer sons le masque de cet lomme qui l'épouvanialt. Un moment le jésuite renounts le requard inquiet de la Mayeux obstinément attaché sur lui; il lui fit aussitôt un petit signe de tête plein d'aménité; la jeune fille, effrayée de se voir surprise, détourna les yeux en tressaillant,

« Non, non, ma chère demoiselle, « reprit Rodin avec un soupir en voyant que mademoiselle de Cardoville s'étonnait de son silence, « ne m'interrogez pas sur la puissance de l'abbé d'Aigrigny. - Mais encore une fois, monsicur. » reprit Adrienne, » pourquoi cette bésitation à me répondre? Que craignez-yous? -- Ah! ma chére demoiselle, » dit Rodin en frissonnant. « ees gens-la sont si puissants!... leur animosité est si terrible! - Rassurez-vous, monsieur, je vous dois trop pour que mon appui vous manque iamais. - Eh! ma chère demoiselle, » s'écria Rodin presque blessé. « jugez-moi mieux, je vous en prie. Est-ce donc pour moi que je crains?... Non, non, je spis trop obscur, trop inoffensif; mais e'est vous, mais e'est M. le maréchal Simon, mais ce sont les autres personnes de votre famille qui ont tout à redouter... Ah! tenez, ma chère demoiselle, encore une fois, ne m'interrogez pas; il est des secrets funestes à ceux qui les possèdent... --Mais enfin, monsieur, ne vaut-il pas mieux connaître les périls dont on est menacé? - Quand on sait la manœuvre de son ennemi, on peut se défendre au moins, » dit Dagobert. « Vaut mieux une attaque en plein jour qu'une embuscade. - Puis, je vous l'assure, » reprit Adrienne, « le peu de mots que vous m'avez dits m'inspirent une vague Inquiétude... -Allons, puisqu'il le faut... ma chère demoiselle, » reprit le jésuite en paraissant faire un grand effort sur lui-même, « puisque vous ne comprenez pas à demi-mot... je serai plus explicite ;... mais rappelez-vous..., » ajouta-t-il d'un ton grave, « rappelez-vous quo votre insistance me force à vous apprendre ee qu'il vaudrait peut-être mieux ignorer. - Parlez, de grâce, monsieur, parlez, » dit Adrienno.

Rodin, rassemblant autour de lui Adrlenne, Dagobert et la Mayeux, leur dit à voix basse d'un air mystérieux : « N'avez-vous donc jamais entendu parler d'une association puissante qui étend son réseau sur toute la terre, qui compte des affiliés, des séides, des fanatiques dans toutes les elasses de la société... qui a eu et qui a encore souvent l'oreille des rois et des grands... association toute-puissante, qui d'un mot élève ses créatures aux positions les plus hautes, et d'un mot anssi les rejette dans lo néant dont elle scule a pu les tirer? - Mon Dieu! monsieur, » dit Adrienne, « quelle est donc cette association formidable? Jamais jo n'en ai jusqu'ici entendu parler. - Je yous crois, et pourtant votre ignorance à ce sujet m'étonne au dernier point, ma chère demoiselle. - Et pourquoi cet étonnement? - Parce que vous avez vécu longtemps avec madame votre tante, et vu souvent l'abbé d'Aigrigny. - Fai vécu chez madame de Saint-Dizier, mais non pas avec elle, car pour mille raisons elle m'inspirait une aversion légitime. -- Mais au fait, ma chère demoiselle, ma remarque n'était pas juste; e'est là plus qu'ailleurs où , devant vous surtout , on devait garder le silence sur cette association, et e'est pourtant grâce à elle que madame de Saint-Dizier a joui d'une si redoutable influence dans le monde sous le dernier régne... Eh bien! sachez-le done! c'est le eoncours de cette association qui rend l'abbé d'Aigrigny un homme si dangereux ; par elle il a pu surveiller, pour-

suivre, atteindre différents membres de votre famille, ceux-ci en Sibérle, ceux-là au fond de l'Inde, d'autres enfin au milieu des montagnes de l'Amérique, car, je vous l'ai dit, c'est par hasard avant-hier, en compnisant les papiers de l'abbé d'Aigrigny , que j'ai été mis sur la trace , puis convaincu de son affiliation à cette compagnie, dont il est le chef le plus actif et le plus capable. - Mais, monsieur, le nom... le nom de cette compagnio? » dit Adrienne. « -- Eh bien!... c'est... » Et Rodin s'arrêta. « -- C'est.... » reprit Adrienne, aussi intéressée que Dagobert et que la Mayeux, « c'est...?» Rodin regarda autour de lui, ramena par un signe les autres acteurs de cette scène encore plus près do lui, et dit à voix basse, en accentuant lentement ses paroles : « - C'est... la compagnie de Jésns! » Et il tressaillit. « - Les jésuites! » s'écria mademoiselle de Cardoville ne pouvant retenir un éclat de rire d'autant plus franc que, d'après les mystérieuses précautions oratoires de Rodin, elle s'attendait à une révélation selon elle beaucoup plus terrible; « les jésuites! » reprit-elle en riant toujours; « mais ils u'existent que dans les livres; ce sont des personnages historiques, trèseffravants, je le crois; mais pourquoi déguiser ainsi madame de Saint-Dizier et M. d'Aigrigny? Tels qu'ils sont, ne justifient-ils pas assez mon aversion et mon dédain?

Après avoir éconté silencieusement mademoiselle de Cardoville. Rodin reprit d'un air grave et pénétré : « Votre aveuglement m'effraye, ma chère demoiselle : le passé aurait du vous faire craindre pour l'aveuir , car , plus que personne, vous avez déià subi la funeste action de cette compagnie dont vous regardez l'existence comme un rêve. - Moi, monsieur? » dit Adrienne en souriant, quoiqu'un peu surprise. « - Vous... - Et dans quelle circonstance? - Vous me le demandez, ma chère demoiselle, vous mc le demandez?... et vous avez été enfermée iei comme folle! N'est-ce donc pas vous dire que le maître de cette maison est un des membres laïques les plus dévoués de cette compagnie, et, comme tel, l'instrument aveugle de l'abbé d'Aigrigny? - Ainsi , « dit Adrienne sans sourire cette fois, « M. Baleinier...? - Obéissait à l'abbé d'Aigrigny, le chef le plus redoutable de cette redoutable société... Il emploie son génie au mal ; mais, il faut l'avouer, c'est un homme de génie :... aussi est-ce surtout sur lui qu'une fois hors d'ici, vous et les vôtres devrez concentrer toute votre surveillance, tous vos soupcons; car, croyez-moi, je le connais, il ne regarde pas la partie comme perdue;... il faut vous attendre à de nouvelles attaques, sans doute d'un autre genre, mais, par cela même, peut-être plus dangereuses encore... - Heureusement... vous nous prévenez, mon brave, » dit Dagobert, « et vous serez avec nous. - Je puis bien peu, mon bon ami ; mais ce peu est au service des bonnêtes gens, » dit Rodin. « --- Maintenant, » dit Adrieune d'un air pensif, complétement persuadée par l'air de conviction de Rodin, « je m'explique l'inconcevable influence que ma tante exercait sur le monde; je l'attribuais sculement à ses relations avec des personnages puissants; ic crovais bien qu'elle était, ainsi que l'abbé d'Aigrigny, associée à de ténébreuses intrigues dont la religion était le voile, mais j'étais loin de croire à ce que vous m'apprenez. -- Et combien de choses vous ignorez encore ! » reprit Rodin. « Si vous saviez, ma chère

demoistle, aver quel art ces gens-là vous environnent, à votre insu, dageuts qui leu von déconée Lorquéil not intérêt à en être intervisie, aucus de vos pas ne leur échappe. Pois, peu à peu ils agissent lentement, ne produment et dans l'univer; ils vous circenvilencent per tous les moyens possibles, depuis la fatterie jusqu'i la terreur... vous séduisent on vous set diffusent, lour vous definier en suite sant que vous seye consience de leur autorité; tel est leur but, et. Il faut l'avouer, ils l'atteignent souvent avec une décestable hobliété. »

Rodin avait parlé avec tant de siucérité, qu'Adrienne tressaillit; puis sc reprochant cette erainte, elle reprit : « Et pourtant , non... non , jamais je ne pourrai croire à un pouvoir si infernal : eneore une fois la puissance de ces prêtres ambitieux est d'un autre age... Dieu soit loué! ils ont disparu à tont jamais. - Oui, certes, ils ont disparu, car ils savent se disperser et disparattre dans certaines circonstances ; mais e'est surtout alors qu'ils sont le plus dangereux, car la défiance qu'ils inspiraient s'évanouit, et ils veillent toujours, eux, dans les ténèbres. Ah! ma chère demoiselle, si vous connaissiez leur effravante habileté!... Dans ma baine contre tout ce qui est oppressif, lâche et hypocrite, j'avais étudié l'bistoire de cette terrible compagnie, avant de savoir que l'abbé d'Aigrigny en faisait partie. Ah! c'est à épouvanter... Si vous saviez quels moyens ils emploient!... Quand je vons dirai que, grace à leurs ruses diaboliques, les apparences les plus pures, les plus dévouées, cacheut souveut les piéges les plus horribles... » Et les regards de Rodin parurent s'arrêter par hasard sur la Mayenx ; mais voyant qu'Adrienne ne s'apercevait pas de cette insinuation, le jésuite reprit : « En un mot, êtes-vous en butte à lenrs poursuites, ont-ils intérêt à vous capter, oh! de ee moment, défiez-vous de tout ee qui vous entoure, soupconnez les attachements les plus nobles, les affections les plus tendres, car ces monstres parviennent quelquefois à corrompre vos meilleurs amis, et à s'en faire contre vous des auxiliaires d'autaut plus terribles, que votre confiance est plus aveugle. - Ah! e'est impossible, » s'écria Adrienne révoltée, « vous exagérez... Non, non, l'enfer n'aurait rien rêvé de plus borrible que de telles trahisons... - Hélas!... ma chère demoiselle... un de vos parents... M. Hardy... le eœur le plus loyal, le plus généreux, a été ainsi victime d'une trahison infame... Enfin , savez-vous ce que la lecture du testament de votre aïeul nous a appris? C'est qu'il est mort victime de la haîne de ces geus-là, et qu'à cette heure, après cent cinquante ans d'intervalle, ses descendants sont encore en butte à la haine de cette indestructible compagnie. - Ah! monsieur... eela épouvante, » dit Adrienne en sentant son cœur se serrer. « Mais il n'y a done pas d'armes contre de telles attaques? - La prudence, ma chère demoiselle, la réserve la plus attentive, l'étude la plus incessamment défiante de tout ce qui vous approche. - Mais c'est une vie affreuse qu'une telle vie! monsieur; mais c'est une torture que d'être ainsi en proie à des soupçons, à des doutes, à des craintes eontinuelles! - Eh! sans doute!... ils le savent bien, les misérables... C'est ee qui fait leur force ;... souvent ils triompbent par l'exès même des précautions que l'on prend contre eux. Aussi, ma chère demoiselle, et vous, digne et hrave soldat, au nom de ce qui vous est cher,

défiez-vous, ne hasardez pas légèrement votre confiance; prenez hien garde, vous avez failli être victime de ces gens-là; vous les aurez tonjours pour ennemis implacables... Et vous aussi, pauvre et intéressante enfant, »ajouta le jésuite en s'adressant à la Mayeux, «suivez mes conseils... craignez-les... nc dormez que d'un œil, comme dit le proverbe. - Moi, monsieur, » dit la Mayeux ; « qu'ai-je fait? qu'ai-je à craindre? - Ce que vous avez fait? Eh! mon Dieu... N'aimez-vous pas tendrement cette chère demoiselle, votre protectrice? N'avez-vous pas tenté de venir à son secours? N'êtes-vous pas la sœur adoptive du fils de cet intrépide soldat, le brave Agricol? Hélas! panyre enfant... ne voilà-t-il pas assez de titres à leur haine, malgré votre obscurité? Ah! ma chère demoiselle! ne crovez pas que l'exagère. Réfléchissez... réfléchissez... Songez à ce que je viens de rappeler au fidèle compagnon d'armes du maréchal Simon relativement à son emprisonnement à Leipzig; songez à ce qui vous est arrivé à vous-même, que l'on a osé conduire ici au mépris de toute loi, de toute justice. Et alors vous verrez qu'il n'y a rien d'exagéré dans ce tahleau de la puissance occulte de cette compagnie... Soyez toujours sur vos gardes, et surtout, ma chère demoiselle, dans tous les cas douteux, ne craignez pas de vous adresser à moi. En trois jours j'ai assez appris par ma propre expérience, sur leur manière d'agir, pour pouvoir vous indiquer un piége, une ruse, un danger, et vons en défendre. - Dans une parcille circonstance, monsieur, » répondit mademoiselle de Cardoville, « à défaut de reconnaissance, mon intérêt ne vous désignerait-il pas comme mon meilleur conseiller? »

Selon la tactique habituelle des fils de Loyola, qui tantôt nient enx-mêmes leur propre existence afin d'échapper à leurs adversaires ; tantôt , au contraire, proclament avec audace la puissance vivace de leur organisation, afin d'intimider les faibles . Rodin avait éclaté de rire au nez du régisseur de la terre de Cardoville lorsque celui-ci avait parlé de l'existence des jésuites, tandis qu'à ce moment, en retracant ainsi leurs movens d'action, il tàchait, et Il avait réussi à jeter dans l'esprit de mademoiselle de Cardoville quelques germes de fraveur, qui devaient peu à peu se développer par la réflexion, et servir plus tard les projets sinistres qu'il méditait. La Mayeux ressentait toujours une grande fraveur à l'endroit de Rodin; pourtant, depuis qu'elle l'avait entendu dévoiler à Adrienne la sinistre puissance de l'ordre qu'il disait si redoutable, la jeune ouvrière, loin de soupconner le jésuite d'avoir l'andace de parler ainsi d'une association dont il était membre, lul savait gré, presque malgré elle, des importants conseils qu'il venait de donner à mademoiselle de Cardoville. Le nouveau regard qu'elle jeta sur lui à la dérobée (et que Rodin surprit aussi, car il observait la jeune fille avec unc attention soutenuc) fut empreint d'une gratitude pour ainsi dire étonnée. Devinant cette impression, voulant l'améliorer encore, tâcher de détruire les fâcheuses préventions de la Mayeux, et aller surtout au-devant d'une révélation qui devait être faite tôt ou tard, le jésuite eut l'air d'avoir oublié quelque chose de fort important, et s'écria en se frappant le front : « A quoi pensais-je donc? » Puis s'adressant à la Mayeux : « Savez-vous, ma chère fille, où est votre sœur? » Aussi interdite qu'attristée de cette question inattendue, la Mayeux répondit en rougissant beaucoup, car elle se rappubit sa dernière entrevue avec la brillante raine Bacchaual : - - Il 1 y a quelques jours que jen à l'u ma sour, mossieur. - Elb bien im a chère fille, elle n'est pas beneruus « di Rodin; « j'ai promis à une de ses amistable; voice que fon u'ai donne pour elle... » El di tra de sa poche un rounen cachet qu'il remi à la Myavea, sous surprise qu'attendré. « - Vous avez une seur malbeurene... « je n'en sais riera « di viveauent dafrieme la provière; « shi ma perin soire di ma de la companie de la compan

It comme matematient et de Cardevine regardant motin avec etcomment. Il joint aux distances il la 18-yea et al. Section 24 per varia, um chiere filter varia. Pals, cile ajouta vircement et avec manifei : Mais um ceur, monsieur, on il ravez-usus ren'o de ste-elle recomment et-elle mallementes—"Tout cost serait trup long à vous dire, um chère filte; aller le plus toi possible rue Cloris, maison de la fruitière; demander à parier à voirce seruit de la part de M. Charlemagne on de N. Rosim, comme vous voudrez, exp : suis-ejechencis commis aime e pierd-el-erre vous mont mon de haptance comme discontine de la comme d

La Mayeux, de plus en plus surprise, allait répondre à Rodin, Jersque la porte s'ouvril; et M. de Grenaude reutra. La figure du magistra citair grave et triste, « El les filles du marchal Simon? » s'écria mademoiseile de Cardoville. « Matheureusmennt, — fer vous les ambres pas, « répondir le juge. « — El où sont-elles, monsieur? qu'en a 4-en foit? Avant-hire encore elles écient dans ce couvre li « s'écria Dagoleta», Jondieven de complet renrecessent de ses repérauses. A princ le soblat cut-il pronoucie est matter de magistra. Hostin es rectul de qu'enples pas, aggat dait cerèment la porte, et disparut sans que personne se fut aperçu de son absence.

Pendant que le soldat, ainsi régéte tout à coup au plus profond de sou désspoir, regrafisht M. et Germande, authendant sa réponse avec augusies. Adrienne dit am magistrat : "Misi, mon Diret ! woosieur, lorsque vous vous étes précente dans le courent, que vous a répondu la supérieure au sujet de ces jeunes filtes?" — La supérieure a rétué de s'expliquer, mude-moielle. « Vous périendes, moisseur, « mê-telt duit, » que les jeunes personnes dont vous parlez sont retenues lei contre l'urs gré:... puisque la loi vous donne cette fois le droit de printere dans cette maison, visitez-la...— Mais, madame, veuillet me répondre positirement, a sije dit à la supérieure; «diffinante vous fere complétement designée à la siegne-trait des jeunes filtes que je vieus réchamer" — le n'ai rien à dire à ce sujet, mansièur. Vous vous difies santérié à faire de prequisitions. « la procum le courent donné tende sur supét. mansièur. Vous vous difies santérié à faire de prequisitions ... diste less. « Ve pourant debenir d'untre explications , a sjusta le magistrat. . 2 la parounn le courent dans toutre ses parties, ... » passait de la magistrat. . 2 la parounn le courent dans toutre ses parties, ... par suit fair

ouvrir tontes les chambres ;... mais malheurensement je n'ai trouvé au eune trace de ces jeunes filles... - Ils les auront envoyées dans un autre endroit, » s'écria Dagobert, « et qui sait?... hien malades peut-être... Ils les tueront! mon Dieu! ils les tuerout! » s'écria-t-il avec un accent déchirant. « -- Après un tel refus, que faire, mon Dicu! quel parti prendre? Ali! de grace, éclairez-nous, monsieur, vons notre conseil, vous notre Providence.... » dit Adrienne en se retournant nour parler à Rodin , qu'elle crovait derrière elle, « Ouel serait votre,...? » Puis s'anereevant que le lésuite avait tout à comp disparu, elle dit à la Mayenx avec inquiétude : « Et M. Rodin, où est-il done? - Je ne sais pas, mademoiselle, » répondit la Mayenx en regardant autour d'elle; « il n'est plus là, - Cela est etrange, » dit Adrienno, « disparaitre si brusquement!... - Onand je vous disais que c'était un traitre! » s'écria Dagobert en frappant du pied avec rage; « ils s'entendent tous... - Non., non., » dit mademoiselle de Cardovifle., « ne croyez pas ecla; mais l'absence de M. Rodin n'en est pas moins trèsregrettable, car, dans cette circonstance difficile, grace à la position que M. Rodin a occupée auprès de M. d'Aigrigny, il aurait pu peut-être donner d'utiles renseignements. - Je vons avonerai, mailemoiselle, que j'y comptais presque, » dit M. de Gernande, » et j'étais revenn ici autant pour vous apprendre le facheux résultat de mes recherches que pour demander à cet homme de cœur et de droiture, qui a si conrageusement dévoilé d'odieuses machinations, de nous éclairer de ses conseils dans cette circonstance, »

Chose assec étrange! dejuis quedques instants Dagobert, profundement absorbé, n'apportit plus accure attention aux paroles du magiérat à inportaties pour lui. Il ne s'aperçut même pas du départ de M. de Gernande, qui se refrita parés avoir promis à Adrienne de ne rien néglige pour arriver à consaître la vérifé su sujet de la dispartition des orphelines. Inquiétée de ce siène, evolutari quitre à l'instant a maison et engager. Dagobert à l'accompagner, Adrienne, après un coup récil d'intelligence réclangé avec la Nuyeru, s'apprendant du soldat, lorappion entendit ou debons de la chandre des pas précipités et une voix naîte et sonore évérant avac inquiéte et de s'ali-l'ar la cette voix la la chandre de pas parieli piés et une voix naîte et sonore évérant avac inquiétence; - o'né réstil' où éculi? P. a cette voix Nagobert en l'air de s'évériller en sorsant, if un bond, poussa un cri et se précipita vers la porte. Elle s'ourtil... Le maréchal Nismo y portu.





### SDAPITEE ZZZV.

Pietre Sime

Le marcichal Pierre Simon , due de Ligary, était de haute taille, simplement vêut d'une rediquete leue fermée jusqu'à la dernière boutonière; où se nouait un lout de rulan rouge. On ne pouvait voir une physionomie plus loyale, plus expansive, d'un caractére plus chearlersque que celle du uarchelat; il avait le front large, le nez aquilin, le menton fermement accueix, et le trint rhélé par le socié de l'Indio. Ses cheevux, couple trés-ras, grisonnaient sur les tempes; mais ses sourcits étaient encore aussi noirs que sa large monstable récombante; sa démarche libre, hardie, ses mouvements décidés, témoignaient de son impétusité militaire; houme du geneple, houme de guerple. houme de guerple. houme de guerple. houme de guerple. Lo houme de guerple, con de control de l'action de l'activation de l'activation

male fierté picheirnne; ainsi que d'autres sont fiers d'une haute naissance, il était fier, lui, de son obseure origine, parce qu'elle était ennoblie par le grand earactère de son père, républicain rigide, intelligent et laborieux artisan, depuis quarante ans l'honneur, l'exemple, la glorification des travailleurs.

En acceptant avec reconsaissance le titre aristocratique dont l'empersur l'austi déveré. Pierre Simon avait agi comme con gran délicias qui , recevant d'une affectueuse amitié un don parfailment inutile, l'acceptant avec reconsaissance na faveur de la mui qui l'offer. Le culte réglieux de Pierre van arbent amour pour eon tôbel fui Instinctif et pour ainsi dire fail., aistant son admiration fut grave et raisomé. Loi de resembler à cestaleurs de sabre qui n'aiment la babaille que pour la bataille, non-seulment le marchai Simon admirait son héres comme le plus grand capitaine du nonde, mais il l'admirait surtout parce qu'il avasit que l'empereur n'avait fait ou accept le guerre que dans l'espoit d'impour un jure la paix au monde; ora si la paix consenie par la giétre et par le force se grande, et al stérile, désiraves et déshonoraite.

Fils d'artisan, Pierre Simon admirait encore l'empereur parce que cet impérial parvenu avait toujours su faire noblement vibrer la fibre populaire, et que, se souvenant du peuple dont il était sorti, il l'avait fraternellement convié à jouir de toutes les pompes de l'aristocratie et de la royauté.

Lorsque le maréchal Simon entra dans la chambre, ses traits étaient attérés; à la vue de Dagobert, un éclair de joie illumina son visage; il se précipita vers le soldat en lui tendant les bras, et s'écria : « Mon amit mon vieil amit ... »

Dagobert répondit avec une muette effusion à cette affectueuse érreinte, puis le marchal, se dégagent de ses bras, et attachants urbi des yeux hamides, lui dit d'une voix si paipliante d'émotion, que ses lèvers treubleuist : 8 hibert lu es arrivés demps pour le 18 dévier? — Oul , ano général. Mais tout est renis à quatre mois... — Et., na femue?... non ceintra... A cit que question. Papole et ressaillé, baiss la tôte et resta untert... Ils ne sont donc pas lei? > deuands Pierre Sinon avec plus de surprise que d'impeliation e. On mi dit chez loi que nim femme ni nor unfant ny felicies, mais que je te trouveraix. dans cette maison... Per partie en en maison de la commanda de

A ce moment, Adrienne s'avança, les traits empreints de tristesse et d'attendrissement; voyant le cruel embarras de Dagobert, elle voulut venir à son alde et dit à Pierre Simon d'une voix douce et èmue : « M. le maréchal... je suis mademoiselle de Cardoville... une parente... de vos chères enfants... » Pierre Simon se retourna vivement, aussi frappé de l'éblouissante beauté d'Adrienne que des paroles qu'elle venait de prononcer... Il balbutia dans sa surprise : « -- Vous, mademoiselle... parente... de mer enfants?... » Et il appuya sur ees mots, en regardant Dagobert avec stupeur. « -- Oui, M. le maréchal... vos enfants..., » se hâta de dire Adrienne , « et l'amour de ces deux charmantes sœurs jumelles... - Sœurs jumelles ! » s'écria Pierre Simon en interrompant mademoiselle de Cardoville avec une explosion de joie impossible à rendre, « Deux filles au lieu d'une. Ah! combien leur mère doit être heureuse!... » Puis il ajouta, en s'adressant à Adrienne : « Pardon , mademoiselle , d'être si neu noli , de vous remercier si mal de ee que vous m'apprenez;... mais, vous concevez, il y a dix-sept ans que je n'ai vu ma femme... J'arrive... et au lieu de trouver deux êtres à chérir... j'en trouve trois... De grâce, mademoiselle, je désirerais connaître toute la reconnaissance que je vous dois. Vous êtes notre parente: je suis sans doute ici ehez vous... Ma femme, mes enfants sont là... n'est-ce pas ?... Craignez-vous que ma brusque apparition ne leur soit mauvaise? J'attendrai ;... mais tenez, mademoiselle, j'en suis certain ; vous étes aussi bonne que belle... Avez pitié de mon impatience... Préparez-les bien vite toutes les trois... à me revoir. »

Dagobert, de plus en plus ému, évitait les regards du maréchal et tremblait comme la feuille. Adrienne baissait les yeux sans répondre : son cœur se brisait à la pensée de porter un coup terrible au maréchal Simon. Celui-ci s'étonna bientôt de ce silence ; regardant tour à tour Adrienne et le soldat d'un air d'abord inquiet et bientôt alarmé, il s'écria : « Dagobert... tu me caebes quelque ebose... - Mon général..., » répondit-il en balbutiant . « je vous assure... je... je... - Mademoiselle, » s'écria Pierre Simon, « par pitié, je vous en conjure, parlez-moi franchement, mon anxiété est borrible... Mes premières eraintes reviennent... Qu'y a-t-il?... Mes filles... ma femme sont-elles malades? sont-elles en danger? Oh! parlez! parlez! -- Vos filles, M. le marécbal, » dit Adrienne, « ont été un peu souffrantes... ensuite de leur long voyage; mais il n'y a rien d'inquiétant dans leur état. - Mon Dieu !... c'est ma femme... alors... c'est ma femme qui est en danger. - Du courage, monsieur, » dit tristement mademoiselle de Cardoville. « Hélas! il yous faut ehercher des consolations dans la tendresse des deux anges qui vous restent. - Mon général , » dit Dagobert d'une voix ferme et grave, « je suis venu de Sibérie... seul... avec vos deux filles. -- Et leur mère! leur mère! « s'écria Pierre Simon d'une voix déchirante. « -- Le lendemain de sa mort, je me suis mis en route avec les deux orphelines, » répondit le soldat. « -- Morte!... » s'écria Pierre Situon avec accablement, · morte!... » Un morne silence lui repondit.

A ee coup institendu, le tranzichal chancela, Sappuya au dossier d'une chaise et toulind assie en ceshant son visage dans ses mains. Perudicia et toulind assie en ceshant son visage dans ses mains. Perudicia et un control de la competit de la com

fait, pour aimsi dire, avec la destinée, Pierre Simon, fataliste commetoutes les ámes tendres, se cryonat en devid té compler enfia sur du bon-hur après tant d'années de souffrance, n'avait pas un moment douté qu'il retravareai à se'muer te son effant, double constation que la destine la tidevait, après de si grandes traverses. Au contraire de certaines gens, que l'ababitude de l'infortune rend moins exigenses, Pierre Simon avait compté sur un honheur aussi complés que l'avait été son malbeur... Se femme et son montat, teller citeire like conditions uniques, indispenses for femme et son montat, teller citeire like conditions uniques, indispenses et aprendant de la comme de la cett pas plus roughacies pour lui qu'elles ne remplacquent leur mére à sex youx, faiblesse ou orquibil de ceur, cela était sind; poss instaines sur cette singularité; parce que les soiles de cet incessant et doubureux chegrie excréreix une grande induces sur l'avert du marchal Simon.

Adrienne et Dagobert avaient respecté la douleur accablante de ce malheureux homme. Lorsqu'il eut donné un libre cours à ses larmes, il redressa son male visage, alors d'une paleur marhrée, passa la main sur ses yeux rougis, se leva et dit à Adrieune : « Pardonnez-moi, mademoiselle... je n'ai pu vaincre ma première émotion... Permettez-moi de me retirer... J'ai de cruels détails à demander au digne ami qui n'a quitté ma femme qu'à son dernier moment... Veuillez avoir la bonté de me faire conduire aunrès de mes enfants... de mes pauvres orphelines !... » Et la voix du maréehal s'altèra de nouveau. . - M. le maréchal , » dit mademoiselle de Cardoville, « tout à l'heure encore nous attendions iei vos ehères enfants... malheureusement, notre espérance a été trompée... » Pierre Simon regarda d'abord Adrienne sans lui répondre, et comme s'il ne l'avait pas entendue ou comprise, « Mais rassurez-vous, » reprit la jeune fille, « il pe faut pas encore désespérer... - Désespérer ? » répéta machinalement le maréchal en regardant tour à tour mademoiselle de Cardoville et Dagobert, « désespérer ! et de quoi ? mon Dieu ! - De revoir vos enfants . M. le maréchal . » dit Adrienne; « votre présence à vous , leur père... rendra les recherches bien plus efficaces. - Les recherches!... » s'écria Pierre Simon. « Mes filles ne sont donc pas ici? - Non, monsieur, a dit enfin Adrienne, a on les a enlevées à l'affection de l'excellent homme qui les avait amenées du fond de la Russie, et on les a conduites dans un couvent... - Malheureux! » s'écria Pierre Simon en s'avancant vers Dagohert, menacant et terrible; « tu me répondras de tout... -- Ah! monsieur! ne l'accusez pas! » s'écria mademoiselle de Cardoville, « - Mon général, » dit Dagobert d'une voix brève, mais douloureusement résignée , « je mérite votre colère... c'est ma faute ; force de m'absenter de Paris , j'ai confié les enfants à usa femme ; son confesseur lui a tourné l'esprit, lui a persuadé que vos lilles seraient mieux dans un couvent que chez nous ; elle l'a cru , elle les y a laissé conduire ; maintenant... on dit au couvent qu'on ne sait pas où elles sont ; voilà la vérité... faites de moi ce que vous voudrez... je n'ai qu'à me taire et à endurer. - Mais c'est infâme!... » s'écria Pierre Simon en désignant Dagobert avec un geste d'indignation désespérée ; « mais en qui donc se confier... si celui-là m'a trompé... mon Dien!... --- Ah l M. le maréchal , ne l'accusez pas , « s'écria mademoiselle de Cardoville , « ne le croyez pas : il a risqué sa An mement où le marc'hal Simon pronoquit ees paroles, tourné ves Degobert, Rolin i, teant Roes et Blanche par la mis, apparut da porte, laissée auverte. En entendant l'evclamation du marc'hal, il tressillit de surprise; un éché de joie diaballegie échiar son sistaive viage, car il me étatematist pas à rencontrer l'ierre. Simon si à propos. Nademadeile de Cardonile fat la presière qui e Saprent de la présence de Rolin. Elle vêreu en courant à lui : « Als 1 je ne me trempais pas ... notre providence... tourigierre, toujourise... — les paurers peities, « dit tout has Rodin aux jeunes filles en leur montrant Pierre Simon , « 'est votre pêre. — Monsière (« évéra d'adrienne en accurant sur les pas de Rose et de Blanche » vou enfants!... Is voilà!... » Aut moment où l'êtrer Simon se retourrait brisquence, tes eues filles se juérent entre ses bass ; ils eft un prévaid silence, « I lon u'vatentif tjus que des sanglots entrecoupés de baisers et d'éctemantions de joie.

« Mais venez done au moins jouir du bien que vous avez fait! » dit mademoisielle de Cardoville en essuyant ses yeux et en retournant auprès de Rodin, qui, resté dans l'embrasure de la porte où il s'appuyait, semblait contempler cette scène avec un profond attendrissement.

Dagobert, à la vue de Rodin ramenant les enfants, d'abord frappé de stupeur, n'avait pu faire un mouvement; mais entendant les paroles d'Adrienne et cédant à un élan de reconnaissance pour ainsi dire insensée. il se jeta à deux genoux devant le jésuite, en joignant ses mains comme s'il ent prié, et s'écria d'une voix entrecoupée : « Vous m'avez sauvé en ramenant ees enfants... - Ah! monsieur, soyez béni..., » dit la Mayeux en cédant à l'entratuement général, « -- Mes bous amis, e'est trop, » dit Rodin. comme si tant d'émotions eussent été au-dessus de ses forces; « c'est en vérité trop pour moi ; excusez-moi auprès du maréchal... et dites-lui que je suis assez pavé par la vue de son bonheur. - Monsjeur... de grâce.... » dit Adrienne, « que le maréchal vous connaisse, qu'il vous voie au moins. - Ob! restez... vous qui nous souvez tous, » s'écria Dagobert en táchant de retenir Rodin de son côté. « -- La Providence, ma chère demoiselle, ne s'inquiète plus du bien qui est fait, mais du bien qui reste à faire..., » dit Rodin avec un aecent rempli de finesse et de bonté. « Ne faut-il pas à cette heure songer au prince Djalma? Ma tâche n'est pas finic, et les moments sont précieux. Allons, » ajouta-t-il en se dégageant doucement de l'étreinte de Dagobert, « allons, la journée a été aussi bonne que je l'espérais : l'abbé d'Aigrigny est démasqué; vous êtes libre, ma ebère demoiselle; vous avez refrouve votre eroix, mon brave soldat; la Mayeux est assurée d'une protectrice, et N. le marchale admrase ses efinites. Je suis pour un peu dans toutes ces joio-tá... ma partest beller... mon ceur constitu... Au revier, mes amis, au revoir! ~ Ce disant, Rodin fit de la main un salut affectueux à Adrienne, à la Miyeux et à Dagobert, et disparut après leur avoir moturi d'un regard ravi i marchal Simon qui, assis et couvant ase deux filler de larmes et de haisers, les tenait étroitement embrassées et restait étranger à ce qui se passit autour de lui.

Une heure après cette scène, mademoiselle de Cardoville et la Mayeux, le maréchal Simon, ses deux filles et Dagohert avaient quitté la maison du docteur Baleinier.

En terminant cet épisode, deux mots de moralité à l'endroit des maisons d'aliénés et des couvents.

Nous l'avons dit, et nous le répétons, la législation qui régit la surveillance des maisons d'aliénés nous paraît insuffisante. Des faits récemment portés devant les tribunaux, d'autres faits d'une haute gravité qui nous out été confiés, nous semblent évidemment prouver cette insuffisance. Sans doute il est accordé aux magistrats toute latitude pour visiter les maisons d'aliénés; cette visite leur est même recommandée; mais nous savons de source certaine que les nombreuses et incessantes occupations des magistrats, dont le personnel est d'ailleurs très-souvent hors de proportion avec les travaux qui les surchargent, rendent ces inspections tellement rares. qu'elles sont pour ainsi dire illusoires. Il nous semblerait donc utile de créer des inspections au moins semimensuelles, particulièrement affectées à la surveillance des maisons d'aliénés et composées d'un médeein et d'un magistrat, afin que les réclamations fussent soumises à un examen contradietoire. Sans doute, la justice ne fait jamais défaut lorsqu'elle est suffisamment édifiée; mais combien de formalités, combien de difficultés nour qu'elle le soit, et surtout lorsque le malheureux qui a besoin d'implorer son appui, se trouvant dans un état de suspicion, d'isolement, de séquestration forcée, n'a pas au dehors un aui pour prendre sa défense et réclamer en son nom auprès de l'autorité! N'appartient-il donc pas au pouvoir civil d'aller au-devant de ces réclamations par une surveillance périodique fortement organisée?

Et ce que nous disons des maions d'alienés doit s'appliquer peut-treplus impérieusement enore aux couvents de femmes, aux séminaires et aux maions habitées par des congrégations. Des fits aussi très-récents, trèsciédents, et dont la France enfilier a retent, dont unblemensement provirque la violence, que les séquestrations, que les traitements barbares, que les détournements des mineures, que l'emprisonement illégal, accompagné de torture, étaient des fits sinon fréquents, du moins possibles, dans les maions religieuxes. Il a fallu des banares sinquiers, d'audociense et cyniques intralités, pour que ces détetablés actions parrissent à la counaissance du public. Combien d'attents victimes not été et sont peut-tree neuvre ensecules dans ces grandes unaions sièncieuses, où nul regard profine ne préviete, et qui, de par les immunités du cleur, échappent à la surveillance du pouvoir civil i Nost-il pas deplorable que ces demueres ne soient pas soumies susi à une inspection périodique, composée, si fron veut, d'un aumônier, d'un magistrat on de quolque dédegué de Tautorié municipale 281 ne se passe rien que de licite, que d'humán, que de haritable, dans ces établissements qui ont tout le caractère et par conséquent concornet toute le responsabilité des établissements pales, pourquoi ette révolte, pourquoi cette indignation courroucée du parti prêtre, lorsqu'il séguit de toucher à ce qu'il appelle ses franchises?

Il y a quelque chose au-dessus des constitutions délibérées et promulguées à Rome : c'est la loi française, la loi commune à tous, qui accorde à tous protection, mais qui, en retour, impose à tous respect et obéissance.





# AVEER EFFICACE

L'Indien à Paris.

Depuis trois jours, mademoiselle de Cardoville était sortie de chez le docteur Baleinier.

La scène suivante se passait dans une petite maison de la rue Blanche, où Dialma avait été conduit, au nom d'un protecteur inconnu.

Que l'ou se figure un joit solon rend, tenha d'évofin de l'Inde, hoid grispric à dessirs soppress, sobrement rehaussé de quelques fils d'ex je la-jafond. vers son militeu, disparait sous de pareilles d'appries nouées et rénnies poir augres cordine dessic ; à chean de deux houts de cordon, retenhant inigalement, est suspendue, en guise de gland, une petite lampe indienne de filigranc d'en, v'un nerveilleux travail. Paru une de est ingélenieux conbinisions, si communes dans les pays forbrens, est lampes servent unsid de change vide laisbé par la finatable des ambaeques, et échières par une lamière intérieure, brillent d'un auur si limpide, que ces lampes d'orsemblent constélées de saphies transparents, le légres, nunges de vapersomblent constélées de saphies transparents ; de légres, nunges de vaperblanchiere rétèvent incessamment de ces deux lampes et répandent dans l'espace leur sentaur embaunée. Le pur afriré dans cas sola (il est entiron deux heures de relevér) qu'en traversant une petite serre claude, que l'en voit à travers une glace sans tian, formant petré-entre, et pouvant disparattre dans l'épaiseur de la muraille, en glissant le long d'une rainure pratique au plancher. Un store de Chine peut, en Saissianst, cache on remplacer cette glace. Quelques palmiers main, des mussa, et autres vigétaux de l'Inde aux fortules épaises et d'un vert métallique, disposés en louquest dans cette serre chande, servent de perspective et, pour ainsi d'ure, de fond d'esta l'appes aux pett chessif duprés de l'eure capitalies, séparts par un petit chessif dalle en faience japonisée jaune et bleur, qui vient aboutir feuilles qu'il l'acrese, prend une mance d'une doucent singulière, en se combinant avec la lueur aurairé des lampes à parfuns, et les clartés vermeilles qu'il l'acrese, prend une mance d'une doucent singulière, en se combinant avec la lueur aurairé des lampes à parfuns, et les clartés vermeilles de l'ardent four d'une baute cleamiré des tentres refraites.

Dans cette pièce un peu obscure, tout imprégnée de suaves senteurs mélées à l'odeur aromatique du tabac persan, un homme à chevelure brune et pendante, portant une longue robe d'un vert sombre, serrée autour des reins par une ceinture bariolée, est agenouillé sur un magnifique tapis de Turquie ; il attise avec soin le fourneau d'or d'un houku ; le flexible et long tuyau de cette pipe, après avoir déroulé ses nœuds sur le tapis, comme un serpent d'écarlate écaille d'argent, aboutit entre les doigts ronds et effilés de Djalma, mollement étendu sur le divan. Le jeune prince a la tête nue ; ses cheveux de jais à reflets bleuatres, séparés au milieu de son front, flottent onduleux et doux autonr de son visage et de son cou d'une beauté antique et d'une couleur chaude, transparente, dorée comme l'ambre ou la topaze; accoudé sur un coussin, il appuie son menton sur la paume de sa main droite : la large manche de sa robe, retombant presque jusqu'à la saiguée, laisse voir sur son bras, rond comme celui d'une femue, les signes mystérieux autrefois tatoués dans l'Inde par l'aiguille de l'Étrangleur. Le fils de Khadja-Sing tient de sa main gauche le bouquin d'ambre de sa pipe. Sa robe de magnifique cachemire blanc, dont la bordure palmée de mille conleurs monte jusqu'à ses genoux, est serrée à sa taille mince et cambrée par les larges plis d'un châle orange; le galhe élégant et pur de l'une des jambes de cet Antinous asiatique, à demi découverte par un pli de sa rohe, se dessine sous une espèce de guêtre très-juste, en velours cramoisi, brodée d'argent, échancrée sur le cou-de-pied d'une petite mule de maroquin blanc à talon rouge. A la fois douce et mâle, la physionomie de Dialma exprimait ce calme mélancolique et contemplatif babituel aux Indiens et aux Arabes, heureux privilégiés qui, par un rare mélange, unissent l'indolence méditative du réveur à la fouguense énergie de l'homme d'action; tantôt délicats, nerveux, impressionnables comme des femmes, tantôt déterminés, farouches et sanguinaires comme des handits. Et cette comparaison semi-féminine, appliquée an moral des Arabes et des Indiens, tant qu'ils ne sont pas entraines par l'élan de la bataille ou l'ardeur du carnage, peut aussi leur être appliquée presque physiquement; car si, de même que les femmes de race pure, ils ont les extrémités mignonnes, les attaches déliées,

les formes assai fines que somples, cette enveloppe délicate et souvent charantie cache toujours des matselos d'acier, d'un resort et d'une vigenur toute virile. Les longs yeux de Djalau, sembalbles à des diamants solrs enchâssés dans un earce bleudur, cerent mobinalement des fleurs contiques au plafond; de temps à autre, il approche de sa honche le bout d'ambre du hoular, pais après une lette aspiration, entré ouvrant use l'errerouges, ferrament dessinées sur l'édionissant ûnuil de ses dents, il expire rouges, ferrament dessinées sur l'édionissant ûnuil de ses dents, il expire les dessinées de la contrait dessinées au l'édionissant dumi de ses dents, il expire les dessinées de la contrait dessinées au l'édionissant dumi de ses dents, il expire les dessinées de la contrait de la contrai

Faut-il remettre du taloc dans le houka? « dit l'homme agenouille en se courant vers Dijan et noutrent le trais accertitée s' sinistres de Paringhea l'Erragleur. Le jeune prince resta muet, soit que, dans son mépris ordest pour certoine races, il debignaid de répondre a metés, soit qualsorbé dans ses récevies il ne l'eta pas entends. L'Étrangleur se tut, s'accerusson menton dans ses deux unius, c. t les yeux incessamment fais san Diplans, il attendit la réponse on les ordres de celui dont le père était surnoumit le Fire de Guireux.

Comment Faringhes, ce sanghant sectateur de Bhovannie, divinité du meurtre, aviai-il accepté ou recherché des fanctions à humbles? Comment cet homme, d'une portée d'espetit peu vulgaire, cet homme dont l'éloqueuce passionnée, dont la férocé energie, avaient recrueit tent de sédés à la fonne auver, «étai-il résigné à une condition si subalterne? Comment enfin cet homme, qui, profitant de l'avenglement du jeune prince à son eignet, pouvait offiri une si belle proie à Bhovanie, respectati-il les jours du fils de Khalg-ing? Comment enfin "veposai-il à la frequente rencontre de Rodin, dont il était comm sons de facheux antécédents? La suite de ce récit réponarà a ces questions. Ci no peut seulement dire à cette heure qu'apprès un long entretien qu'il avait en la surveille avec Rodin, l'Étrangeur Tavait quité. Teil baissé, le muitieu discret.

Après avoir gardé le silence pendant quelque temps, Djalma, tout en suivant du regard la bouffée de fumée blanchâtre qu'il venait de lancer dans l'espace, s'adressant à Faringhea sans tourner les yeux vers lui, lui dit dans ce langage à la fois hyperbolique et concis, assez familier aux Orientaux : « L'heure passe;... le vieillard au eœur bon n'arrive pas ;... mais il viendra... Sa parole est sa parole. - Sa parole est sa parole, monselgneur, » répéta Faringhea d'un ton affirmatif; « quand il a été vous trouver il v a trois jours dans cette maisou où ces misérables, pour leurs méchants desseins, vous avaient conduit traitrensement endormi, comme ils m'avaient endormi moi-mème... moi, votre serviteur vigilant et dévoué... il vous a dit : « L'ami inconnu qui vous a envoyé chercher au château de « Cardoville m'adresse à vous, prince ; ayez contiance, suivez moi ; une « demeure digne de vous vous est préparée, » Il vous a dit encore, monseigneur : « Consentez à ne pas sortir de cette maison jusqu'à mon retour ; « votre intérêt l'exige; dans trois jours vous me reverrez , alors toute « liberté vous sera rendue... » Vous avez consenti, monseigneur, et depuis trois jours vons n'avez pas quitté cette maison... - Et j'attends le vieillard





i ir oʻsh

avec impatience, « dit Djalma, « car cette solitude me pèse... il doit y avoir tant de choses à admirer à Paris!... Et surtout... » Djalma n'acheva pas, et retomba dans sa réverie.

Après quelques moments de sileme. Le fish de Khalja-Sing dit tout à coup à Faringhes d'un tou de sultan insupàment et déscurée : Parle-moil — De quoi vous parler, monseigneur? — De ce que tu voudras, e di Djalma save un insuouelant dédain, en attachant au plafond ses peux à demi voiles de langueur; « une pensée me poursuit... je veux n'en distraire... Parle-moil. — Parle-moil — De moiles jet un coup d'ell pénétrant sur les traits du jeune Indien; il les vit colorés d'une légère rougeur. — Monseigneur., d'ut le moilés, « vorte pensée... je la d'urien. ... "Bjalma secona la tête sans regreder l'Étrangleur. Cell-iei reprit : « Yous songre aux femmes de Paris, monseigneur... — Tail-sie, esclev… , is d'it Djalma. Bi le re-retourna brusquement sur le softs. commes ion c'ut touché le vif d'une blessure douloureuse. Faringless et ut.

Au bout de quelques moments, Djalma reprit avec impatience, en jetant au loin le tuyau du houka et cachant ses deux yenx sous ses mains : « Tes paroles valent encore mieux que ce silence... Maudites soient mes pensées! maudit soit mon esprit qui évoque ees fantômes! - Pourquoi fuir ces pensées, monseigneur? Vous avez dix-neuf ans, votre adolescence s'est tont entière passée à la guerre ou en prison, et jusqu'à ce jour vous ètes resté aussi chaste que Gabriel, ce jeune prêtre chrétien, notre compagnon de voyage. » Quoique Faringhea ne se fût en rien départi de sa respectueuse déférence envers le prince, celui-ci sentit une légère ironie percer à travers l'aecent du métis lorsqu'il prononça le mot chaste. Djalma lui dit avec un mélange de hauteur et de sévérité : « - Je ne veux pas, auprès de ces civilisés, passer pour un barbare, comme ils nous appetlent ;... aussi je me glorifie d'être chaste. - Je ne vous comprends pas, monseigneur. l'aimerai pent-être une femme pure comme l'était ma mère lorsqu'elle a éponsé mon père... et jei pour exiger la purcté d'une femme il fant être chaste comme elle.... » A cette énormité, Faringhea ne put dissimuler un sourire sardonique, « Pourquoi ris-tu, esclave? » dit impérieusement le ienne prince. « - Chez les civilisis... comme vous dites, monseigneur, l'homme qui se marierait dans toute la fleur de son innocence... serait blessé à mort par le ridieule. - Tu mens! esclave, il ne serait ridieule que s'il épousait une jeune fille qui ne fût pas pure comme lui. - Alors, monseigneur, au lieu d'être blessé... il serait tué par le ridicule, car il serait deux fois impitovablement raillé... - Tu mens !.. tu mens !.. ou, si tu dis vrai, qui t'a instruit? - l'avais vu des femmes parisiennes à l'île de France et à Pondichéry, monseigneur; puis, j'ai beaucoup appris pendant notre traversée : je causais avec un jeune officier pendant que vous causiez avec le jeune prêtre. - Ainsi comme les sultans de nos harems, les civilisés exigent des femmes une innocence qu'ils n'ont plus. -- Ils en exigent d'autant plus qu'ils en ont moins, monseigneur. - Exiger ce qu'on n'accorde pas, e'est agir de maître à esclave, et iei de quel droit cela? - Du droit que prend celui qui fait le droit... e'est comme ehez nous, monseigneur. - Et les femmes, que font-elles? - Elles empêchent les fiancés d'être trop ridicules aux yeux du monde lorsqu'ils se marient. - Et une femue qui trompe... ici on la tue? » dit Dialma en se redressant brusquement et attachant sur Faringhea un regard farouche qui étincela tout à coup d'un feu sombre, « -- On la tue, monseigneur, toujours comme chez nous : femme surprise, femme morte, - Despotes comme nous, pourquoi les civilisés n'enferment-ils pas comme nous leurs femmes pour les forcer à une fidélité qu'ils ne gardent pas? - Parce qu'ils sont civilisés comme des barbares... et barbares comme des civilisés, monseigneur. - Tout cela est triste, si tu dis vrai, » reprit Djalma d'un air pensif. Puis, il ajouta avec une certaine exaltation et en employant, selon son habitude, le langage quelque peu mystique et figuré familier à ceux de son pays : « Oui, ce que tu me dis m'afflige, esclave... car deux gouttes de rosée du ciel se fondant ensemble dans le calice d'une fleur... ce sont deux cœurs confondus dans un virginal et pur amour... deux rayons de seu s'unissant en une stamme inextinguible, ce sont les brûlantes et éternelles délices de denx amants devenus époux... »

Si Djalma parla des pudiques jouissances de l'âme avec un charme inexprimable, lorsqu'il peignit un bonheur moins idéal, ses yeux brillèrent comme des étoiles; il frissonna légérement, ses narines se gonflèrent, l'or pale de son teint devint vermeil, et le ieune prince retomba dans une rêverie profonde. Faringhea, ayant remarqué cette dernière émotion, reprit : « Et si, comme le fier et brillant oiseau-roi 1 de notre pays, le sultan de nos bois, vous préfériez à des amours uniques et solitaires des plaisirs nombreux et variés; beau, jeune, riche comme vous l'êtes, monseigneur, si vous recherchiez ces séduisantes Parisiennes, vous savez... ces voluptueux fantômes de vos nuits, ces charmants tourmenteurs de vos rêves; si vous jetiez sur clles des regards hardis comme un defi, suppliants comme une prière ou brûlants comme un désir, croyez-vous que bien des yeux à demi voilés ne s'enflammeraient pas au feu de vos prunelles? Alors, ce ne seraient plus les monotones délices d'un unique amour... chaine pesante de notre vie; non, ce seraient les mille voluptés du harem... mais du harem peuplé de femmes libres et fières, que l'amour heureux ferait vos esclaves; pur et contenu jusqu'ici, il ne peut exister pour vous d'excès... Croyez-moi done, ardent, magnifique, c'est vous, fils de notre pays, qui deviendrez l'amour, l'orgueil, l'idolàtrie de ces femmes, et ces femmes, les plus séduisantes du monde entier, n'auront bientôt plus pour vous que des regards languissants

Dishma avait écouté Faringhea avec un silence avide. L'expression des traits du pieun felian avait complétiement changé; e ne était plus est adoleucent utélancolique et réveur, invoquant le saint souvenir de sa mère, et ne travunat que dans la rocée du cête, que dans le calice est fieurs, des images auser pures pour peindre la chastech; Namour qu'il révait; ce n'était mûme; plus le jeun homme rougissant d'una ordeur pusique à la pensiée des délices permises d'une union légitime. Kon, non, les inctations de Faringhea varient fait étater tout é coup un des noutermis : la physione.

<sup>1</sup> Variété de l'oiseau de paradis, gullinneé foet amoureux

ration mâle et sonore de sa poitrine, annoncaient l'embrasement de son sang et le bouillonnement de ses passions, d'autant plus énergiques qu'elles avaient été jusqu'alors plus contenues. Aussi... s'élançant tout à coup du divan, sonple, vigourcux et léger comme un jeune tigre. Djalma saisit Faringhea à la gorge en s'écriant : « C'est un poison brûlant que tes paroles!... - Monseigneur, » dit Faringhea sans opposer la moindre résistance, « votre esclave est votre esclave... » Cette soumission désarma le prince. « Ma vie vous appartient, » répéta le métis. « --- C'est moi qui l'appartiens, esclave! » s'écria Djalma en le reponssant. « Tout à l'heure j'étals suspendu à tes lèvres... dévorant tes dangereux mensonges !... — Des mensonges ? monseigneur... Paraissez seulement à la vue de ces femmes... leurs regards confirmeront mes paroles. - Ces femmes m'aimeraient... moi qui n'ai véeu qu'à la guerre et dans les forêts? - En pensant que, si jeune, vous avez déjà fait une sanglante chasse aux hommes et aux tigres... elles vons adoreront, monseigneur. - Tu mens... - Je vous le dis, monseignenr, en voyant votre main, qui, aussi délicate que les leurs, s'est si sonvent trempée dans le sang ennemi, elles voudront la baiser... et la haiser encore en pensant que dans nos forêts, votre carabine armée, votre poignard entre vos dents, vous avez souri auz rugissements du lion on de la panthére que vous attendiez... - Mais je suis un sauvage... un barbare... - Et c'est pour cela qu'elles seront à vos pieds ; elles se sentiront à la fois effrayées et charmées en songeant à toutes les violences, à tontes les fureurs, à tons les emportements de jalousie, de passion et d'amour auxquels un homme de votre sang, de votre jeunesse et de votre ardeur doit se livrer... Aujourd'bui doux et tendre, demain ombrageux et farouche, un autre jour ardent et passionné... tel vous serez... tel il faut être pour les entrainer... Oui, oui, qu'un cri de rage s'échappe entre deux baisers, qu'un poignard luise entre deuz caresses, qu'elles retombent enfin brisées, palpitantes de plaisir, d'amonr et de frayeur... et vous ne serez plus ponr elles un homme... mais un dieu. -- Tu crois?... » s'écria Djalma emporté malgré lui par la sauvage éloquence de l'Étrangleur. « - Vous savez... vous sentez que je dis vrai! » s'écria celui-ci en étendant le hras vers le jeune Indien. « - Eh hien ! oui, » s'écria Djalma, le regard étincelant, les narines gonflées, en parconrant le salon, pour ainsi dire par soubresauts et par honds sauvages. « Je ne sais si j'ai ma ralson ou si je suis ivre, mais il me semble que to dis vrai;... oui, je le sens, on m'aimera avec délire, avec furie, parce que j'aimerai avec délire, avec furie;... on frissonnera de plaisir, de frayeur, parce que moi-même... en pensant à cela je frissonne de bonheur et d'épouvante... Esclave, tu dis vrai, ce sera quelque chose d'enivrant et de terrible que cet amour... » En prononçant ces mots, Djalma était superbe d'impétuense sensualité; c'était chose belle et rare, l'homme arrivé pur et contenu jusqu'à l'age où doivent se développer dans leur toute-pnissante énergie les admirables instincts d'amour que Dieu a mis dans la créature, instincts qui, comprimes, faussés ou pervertis, peuvent altérer la raison ou s'egarer en débordements effrénés, en crimes effroyables, mais qui, dirigés vers une grande et noble passion, peuvent et doivent, par leur violence untane, devor l'homme par le dévoucement et par la tendresse jaugu'aux limites de l'idéal. « Oh! cette femme... cette femme... devant qui je tremberai et qui trembiera devant unci... où donc est-elle? » s'écria Djaina dans un refoublement d'ivresse. « La trouvera-je jamais? — Unc, c'est beaucoup, monseigneur, « repris l'arripheta avec sa froideur aurénique; « qui cherche une femme la trouver arement dans ce pays; qui cherche des femmes est embrarasé du choix; ».

Au moment do le métis faisait cette impertinente réponse à Djalma, on put voir à la petite porte du jardin de cette maison, porte qui s'ouvrait sur une ruule deserte, s'arrêter une voiture coupte, d'une extremé dégance, caisse bele-lapis et à trais blanc. aussi rechampi de Beu; cette voiture était admirablement attétée de deux beux chevaux de sang bai-dores, è crim noirs; les écussons des harmais étalient d'argent, ainsi que les boutens de la livreé des gans, livrée bier daira cellet blanc; aux à houses aussi et le livreé des gans, livrée bier daira cellet blanc; aux à houses aussi voyait des armoiries en lécange suns cinier ni couronne, ainsi que cels est d'usage pour les jeunes filles. Deux Gemme étairet dans cette volure, ainsi que cels est d'usage pour les jeunes filles. Deux Gemme étairet dans cette volure, ainsi que cels est drusse pour les jeunes filles. Deux Gemme étairet dans cette volure, aux

demoiselle de Cardoville et Florine.





#### COAPOTES ZZZVIO.

Le rés

Pour expliquer la venne de mademoiselle de Cardoville à la porte du jardin de la maison occupée par Djalma, il faut jeter un coup d'œil rétrospectif sur les événements.

Mademoiselle de Cardoville, en quittant la maison du dectern Balerinier, et aint alles vichalis dans son hotel de la red d'ajou, Prodant les derniers mois de son aéjour chez sa tante, Adrienne avait fait recrivement restaurer en centre augmentés de toutes les merveilles du parillon de l'Mord de Saint-Disier. Le monde treute les centre augmentés de toutes les merveilles du parillon de l'Mord de Saint-Disier. Le monde trovais for extraordinaire q'une pare fils de l'âge de la condition de mademoiseile de Cardoville ent pris la résolution de vivre complétement seule, libre, et de tenir sa maison ai plus ni mointe qu'un garçon najour, une toute jeune vutve ou un mineur étameigé. Le monde faissit venhant d'ignorre que mademoiseile de Cardoville possédite ce que ne possédent quas tous les hommes majeurs et deux fois majeurs :

un caractère ferme, un esprit élevé, un cour généreux, un sens très-droit et très-juste. Jugeant qu'il lui fallait, pour la direction subalterne et pour la surveillance intérieure de sa maison, des personnes fidèles. Adrienne avait écrit au régisseur de la terre de Cardoville et à sa femme, anciens servitenrs de la famille, de venir immédiatement à Paris; M. Dupont devant ainsi remplir les fonctions d'intendant, et madame Dupont celles de femme de charge. Un ancien ami du père de mademoiselle de Cardoville, le comte de Montbron, vieillard des plus spirituels, jadis homme fort à la mode, mais toujours très-connaisseur en toutes sortes d'élégances, avait conseillé à Adrienne d'agir en princesse et de prendre un écuyer, lui indiquant, pour remplir ces fonctions, un homme fort bien élevé, d'un âge plus que mûr, qui, grand amateur de chevaux, après s'être ruiné en Augleterre, à Newmarket, au Derby, et chez Tattersall ', avait été réduit, : ainsi que cela arrive souvent à des gentlemen de ce pays, à conduire les diligences à grandes guides, trouvant dans ces fonctions un gagne-pain honorable et un moven de satisfaire son goût pour les chevaux. Tel était M. de Bonneville, le protège du comte de Montbron. Par son âge et par ses habitudes de savoir-vivre, cet écuver pouvait accompagner mademoiselle de Cardoville à cheval et, mieux que personne, surveiller l'écurie et la tenue des voltures. Il accepta donc ect emploi avec reconnaissance, et grâce à ses soins éclairés, les attelages de mademoiselle de Cardoville purent rivaliser avec ce qu'il y avait en ce genre de plus élégant à Paris.

Mademoiselle de Cardoville avait repris ses fennnes, Hébè, Georgette et Florine, Celle-ei avait du d'abord entrer chez la princesse de Saint-Dizier pour y continner son rôle de surveillante au profit de la supérieure du couvent de Sainte-Marie; mais, ensuite de la nouvelle direction donnée à l'affaire Rennepont par Rodin, il fut décidé que Florine, si la chose se ponvait, reprendrait son service auprès de mademoiselle de Cardoville. Cette place de confiance, mettant cette malheureuse créature à même de rendre d'importants et ténébreux services aux gens qui tenaient son sort entre leurs mains, la contraignait à une trahison infâme. Malheureusement tout avait favorisé cette macbination. On le sait : Florinc , dans une entrevue avec la Mayeux, peu de jours après que mademoiselle de Cardoville fut renfermée chez le docteur Baleinier, Florine, cédant à un mouvement de repentir, avait donné à l'ouvrière des conseils très-utiles aux intérêts d'Adrienne, en faisant dire à Agricol de ne pas remettre à madame de Saint-Dizier les papiers qu'il avait trouvés dans la cachette du pavillon. mais de ne les confier qu'à mademoiselle de Cardoville elle-même. Celle-ci, instruite plus tard de ce détail par la Mayeux, ressentit un redoublement de confiance et d'intérêt pour Florine, la reprit à son service presque avec reconnaissance, et la chargea presque aussitôt d'une mission toute confidentielle, c'est-à-dire de surveiller les arrangements de la maison louée pour l'habitation de Djalma.

Quant à la Mayeux, cédant aux sollicitations de mademoiselle de Cardoville, en ne se voyant plus utile à la femme de Dagobert, dont nous parlerons

<sup>1</sup> Célèbre marchand et entrepositeur de chevaux, de meutes, etc., etc., à Loudres.



Admesse de Cardonile.

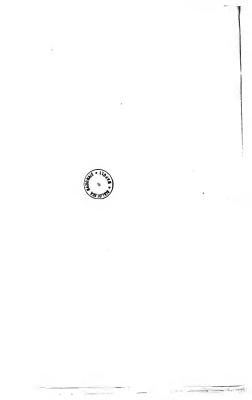

plus tard, elle avait consenti à demeurer à l'bôtel de la rue d'Aniou, auprès d'Adrienne, qui, avec cette rare sagacité de eœur qui la caractérisait, avait eonfié à la jeune ouvrière, qui lui servait aussi de secrétaire, le département des secours et aumônes. Mademoiselle de Cardoville avait d'abord songé à garder auprès d'elle la Mayeux, simplement à titre d'umie, voulant ainsi honorer et glorifier en elle la probité dans le travail, la résignation dans la douleur, et l'intelligence dans la pauvreté; mais connaissant la dignité naturelle de la jeune fille, elle craignit avec raison que, malgré la circonspection délicate avec laquelle cette hospitalité toute fraternelle serait présentée à la Mayeux, celle-ci n'y vit une aumône déguisée; Adrienne préféra done, toujours en la traitant en amie, lui donner un emploi tout intime. De cette façon , la juste susceptibilité de l'ouvrière serait ménagée , puisqu'elle gaquerait sa vie en remplissant des fonctions qui satisferaient ses instincts si adorablement charitables. En effet, la Mayeux pouvait, plus que personne, aecepter la sainte mission que lui donnait Adrienne; sa eruelle expérieuce du malheur, la bonté de son âme angélique, l'élévation de son esprit, sa raro activité, sa pénétration à l'endroit des douloureux secrets de l'infortune, sa connaissance parfaite des classes pauvres et laborieuses, disaient assez avee quel tact, avec quelle intelligence, l'excellente créature seconderait les généreuses intentions de mademoiselle de Cardoville.

Parlons maintenant des divers événements qui, ce jour-là, avaient précédé l'arrivée de mademoiselle de Cardoville à la porte du jardin de la maison de la rue Blanche. Vers les dix heures du matin, les volets de la chambre à eoucher d'Adrienne, hermétiquement fermés, ne laissaient pénétrer aucun rayon du jour dans cette pièce, sculement éclairée par la lueur d'une lampe sphérique en albâtre oriental, suspendue au plafond par trois longues chaines d'argent. Cette pièce, terminée en dôme, avait la forme d'une tente à buit pans coupés ; depuis la voûte jusqu'an sol, elle était tendue de soie blanche, recouverte de longues draperies de mousseline blanche, aussi largement bouillonnées et retenues le long des murs par des embrasses, fixées de distance en distance à de larges patères d'ivoire. Deux portes aussi d'ivoire merveilleusement incrusté de nacre conduisaient, l'une à la salle de bain, l'autre à la chambre de toilette, sorte de petit temple élevé au culte de la beauté, meublé comme il l'était au pavillon de l'hôtel de Saint-Dizier. Deux autres pans étaient occupés par des fenêtres complétement cachées sous des draperies; en face du lit on voyait, encadrant de splendides chenets en argeut ciselé, une cheminée de marbre pentélique, véritable neige cristallisée, dans laquelle on avait senlpté deux ravissantes cariatides et une frise représentant des oiseaux et des fleurs ; au-dessus de cette frise, et fouillée à jour dans le marbre avec une délicatesse extrême, était une sorte de corbeille ovale d'un contour gracieux qui remplaçait la table de la cheminée et était garnie d'une masse de camélias roses; leurs feuilles d'un vert éclatant, leurs fleurs d'une nuance légèrement carminée, étaient les seules couleurs qui vinssent accidenter l'harmonieuse blancheur de ce réduit virginal. Enfin, à demi entouré de flots de mouse-tine blanche qui descendaient de la voite comme de legers mages, on aperevait le li trè-bas et à pleid d'ivier richemon stuptès, reposant sur le tapis d'hermine qui gernissait le plancher. Sauf une plantie aussi d'ivier adminent plantie que la compartie de la comme celle d'un beau pour de printenpas me température explica et dictée comme celle d'un beau pour de printenpas me température explica et dictée comme celle d'un beau pour de printenpas de la comme de l

Par un acrupule singuitire provenant de ce même sentiment qui avait fait inscrire à Adrience, au un chef-d'everve d'orféverie, i nom de son usudur au lieu du nom de son tradeur, cile avait voult que tous ces objets, d'une somptousité si recherchée, fussent contectionnée par des arisans choisis parun les plus intelligents, les plus laborieux et les plus probes, à qui elle avait fait fournit les matières premières, de la sorte, on avait pa ajoubre avait fait fournit ée matières premières, de la sorte, on avait pa ajoubre avait fait fournit ce d'envire et dont auraient hémétié les intermedialies en prix de leur maine d'euvrire et dont auraient hémétié les intermedialies en criquand quedque homburer et quelque clasme dus cert familles nécessiteuxes qui, bétissant ains la magnificence d'Adrience, lui donnaient, dissistelle, luf viul de jour de son le rezo unue d'une attoin just et lourse.

Rien n'était donc plus frais, plus charmant à voir que l'intérieur de gette chambre à coucher. Mademoiselle de Cardoville venait de s'éveiller; elle reposait au milieu de ces flots de mousseline, de dentelles, de batiste et de soie blanche, dans une pose remplie de mollesse et de grâce ; jamais, pendant la nuit, elle ne couvrait ses admirables cheveux dorés (procédé certain pour les conserver longtemps dans toute leur magnificence, disaient les Grecs); le soir ses femmes disposaient les longues boucles de sa chevelure soyeuse en plusieurs tresses plates dont elles formaient deux larges et épais bandcaux, qui, descendant assez pour eacher presque entièrement sa petite oreille dont on ne voyait que le lobe rosé, allaient se rattacher à la grosse natte enroulée derrière la tête. Cette coiffure, empruntée à l'antiquité grecque, seyait aussi à ravir aux traits si pars, si fins, de mademoiselle de Cardoville, et semblait la tellement rajeunir, qu'au lieu de dix-huit ans on lui en cut donné quinze à peine ; ainsi rassemblés et encadrant étrojtement les tempes, ses cheveny, perdant lour teinte claire et brillante, enssent paru presque bruns sans les reflets d'or vif qui conraient çà et là sur l'ondulatiou des tresses. Plongée dans cette torpeur matinale, dont la tiède langueur est si favorable aux molles réveries. Adrienne était accoudée sur son oreiller, la tête un peu fléchie, ce qui faisait valoir encore l'idéal contour de son cou et de ses épaules nues ; ses lèvres souriantes, humides et vermeilles, étaient comme ses joues aussi froides que si elle venait de les baigner dans une eau glacée; ses blanches paupières voilaient à demi ses grands yeux d'un noir brun et velouté, qui tantôt regardaient languissamment le vide... tantôt s'arrêtaient avec complaisance sur les fleurs roses et sur les feuilles vertes de la corbeille de camélias.

Qui peindrait l'ineffable sérénité du réveil d'Adrienne?... réveil d'une ame si belle et si chaste, dans un corps si chaste et si beau! réveil d'un cour aussi pur que le soufile frais et embaumé de jounesse qui soulevait doucement es esté n'riginal... virginal et blanc comme la nicie missaculié l... Quetle croyance, quel dogue, quelle forantie, quel symbole refigieux, o paternel, dévini (rériaeré donners jamais une plas adorable idée de ton harmonieuse et ineffable puissance, qu'une joune vierge qu'i. «Verillanti aind dans toute l'efforescence de la beauté, dans toute la grée de la puteur dont lu l'as deuxe, cherche dans su riveuse innocence le secré cristatre, a tot, qu'il n'en avant par l'entre de l'année de la puteur dent le partie de la puteur dent le l'action de l'action d

Les pensées confuses qui, depuis son réveil, semblaient douc-uent agiter Adrienne, l'absorbaient de plus en plus ; sa tête se peneba sur sa poitrine ; son beau bras retomba sur sa couche ; puis ses traits, sans s'attrister, prirent cependant une expression de mélancolie touchante. Son plus vif désir était accompli : elle allait vivre indépendante et scule. Mais cette nature affectueuse, délicate, expansive et merveilleusement compléte, sentait que Dieu ne l'avait pas comblée des plus rares trésors pour les enfauir dans une froide et égoïste solitude; elle sentait tout ce que l'amour pourrait inspirer de grand, de beau, et à elle-même et à celui qui saurait être digne d'elle. Confiante dans la vaillance, dans la noblesse de son caractère, fiére de l'exemple qu'elle voulait donner aux autres femmes, sachant que tous les yeux scraient fixés sur elle avec envie, elle no se sentait pour ainsi dire que trop sure d'elle-même : loin de craindre de mal choisir , elle craignait de ne pas trouver parmi qui choisir, tant son goût s'était épuré; puis, cût-elle même rencontré son idéal, elle avait une manière de voir à la fois si étrange et pourtant si juste, si extraordinaire et pourtant si sensée, sur l'indépendance et sur la dignité que la femme devait, selon elle, conserver à l'égard de l'homme, qu'inexorablement décidée à ne faire aucune concession à ce sujet, elle sc demandait si l'homme de son choix accepterait jamais les conditions jusqu'alors inoules qu'elle lui imposerait. En rappelant à son souvenir les prétendants possibles qu'elle avait jusqu'alors vus dans le monde, elle se souvenait du tableau malheureusement trés-réel tracé par Rodin avec une verve caustique au sujet des épouseurs. Elle se souvenait aussi, non sans un certain orgueil, des encouragements que cet homme Ini avait donnés, nou pas en la flattant, mais en l'engageant à poursuivre l'accomplissement d'un dessein véritablement grand, généreux

Le contratt ou le caprice des penicies d'Adrienne l'aucona hientol à amager à Dipliana. Tout en se frisitiont de rempilir cursves ce parent de sang reval les devroirs d'une hospitalité royale, le june fille testit bins de faire du prince le hérors de son avestir. Pubbor del les edissist, non sans raison, que est enfinat à demi seuvage, sux passions, sinon indouplables, du moint encore indoupletes, le moint encore indoupletes, le moint encore indoupletes, le moint de l'activité de l'activ

avant deux ou trois mois; bien décidée, en outre, si le hasard apprenaît à Djalma qu'elle était sa parente, à ne pas le recevoir. Elle désirait donc. sinon l'éprouver, du moins le laisser assez libre de ses actes, de ses volontés, pour qu'il pût jeter le premier feu de ses passions bonnes on mauvaises. Ne voulant pas, cependant, l'abandonner sans défense à tous les périls de la vic parisienne, elle avait confidemment prié le comte de Montbron d'introduire le prince Djalma dans la meilleure compagnie de Paris, et de l'éclairer des conseils de sa longue expérience. M. de Montbron avait accueilli la demande de madesuoiselle de Cardoville avec le plus grand plaisir, se faisant, disait-il, une joie de lancer son jeune tigre royal dans les salons et de le mettre aux prises avec la flenr des élégantes et les beaux de Paris, offrant de parier et de tenir tout ce qu'on voudrait pour son sauvage pupille. « Quant à nuoi, mon cher comte, » avait-elle dit à M. de Montbron avec sa franchise babituelle, « ma resolution est inébranlable ; vous m'avez dit vous-même l'effet que va produire dans le monde l'apparition du prince Djalma, un Indien de dix-neuf ans, d'une beauté surprenante, fier et sauvage comme un jeuno lion arrivant de sa forêt; c'est nouveau, c'est extraordinaire, avez-vous ajouté; aussi les coquetteries civilisatrises vont le poursuivre avec un dévouement dont je suis effrayée pour lui; or sériensement, mon cher comte, il ne peut pas me couvenir de paraître vouloir rivaliser de zèle avec tant de belles dames qui vont s'exposer intrépidement aux griffes de votre jeune tigre. Je m'intéresse fort à lui parce qu'il est mon cousin . parce qu'il est beau, parce qu'il est brave, mais surtout parce qu'il n'est pas vêtu à cette horrible mode européenne. Sans doute ce sont là de rares qualités, mais elles ne suffisent pas jusqu'à présent à me faire changer d'avis. D'ailleurs le bon vieux philosophe, mon nouvel ami, m'a donné à propos de notre Indien un conseil que vous avez approuvé, vous qui n'étes pas philosophe, mon cher comte : c'est pendant quelque temps de recevoir chez moi, mais de n'aller chez personne; ce qui d'abord m'épargnera sùrement l'inconvénient de rencontrer mon royal cousin, et ensuite me permettra de faire un choix rigoureux, même parmi ma société habituelle ; comme ша maison sera excellente, ma position fort originale, et que l'on soupconnera toutes sortes de méchants secrets à pénétrer chez moi , les curieuses et les eurieux ne me manqueront pas, ce qui m'amusera beaucoup, je vous l'assure. » Et comme M. de Montbron lui demandait si l'exil du pauvre jeune tigre indien durcrait longtemps, Adrienne lui avait répondu : « Recevant à peu prés toutes les personnes de la société où vous l'aurez conduit, je trouverai très-piquant d'avoir ainsi sur lui des jugements divers. Si certains hommes en disent beaucoup de bien, certaines femmes beauconp de mal... j'aurai bon espoir... En un mot , l'opinion que je me formerai en démèlant ainsi le vrai du faux, fiez-vous à ma sagacité pour cela, abrégera ou prolongera, ainsi que vous le dites, l'exil de mon royal cousin. »

Telles étaient encore les intentions formetles de mademoiselle de Cardoville à l'égard de Djaluna le jour nueme où elle devait se rendre avec Florine à la maison qu'il occupait; en un mot, elle était absolument décidée à ne pas se faire connaître à lui avant quelques mois.



Georgette.

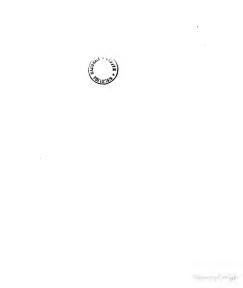

Adrienne, après avoir ce matin-là sinai longétupps songé aux chances que par l'avenir pousai doir just ne lessinis de son ceux , tombs dans une nonstrélir et profunde rèverie. Cette ravisante crésture, pleine de trie, de sève et de et profunde rèverie. Des resistantes créstures, pleine de trie, de sève et de les a tête, tournée de profii sur son oreiller et resta quirques moments une dessur de les a tête, tournée de profii sur son oreiller et resta quirques moments men de comme nécesaire. A mêst immobile sous se les blancs tissues sons les blancs tissues qui l'enveloppaient, on et dit une admirable statue de markre se dessinant à demis sous une logére couche de neige.

Tout à coup Adrienne se dressa brusquement sur son séant, passa la main sur son front et sonna ses femmes. Au premier bruit argentin de la sonnette, les deux portes d'ivoire s'ouvrirent. Georgette parut sur le scuil de la chambre de toilette, dont Lutine, la petite chienne noire et feu à collier d'or, s'échappa avec des jappements de joic. Hébé parut sur le seuil de la chambre de bain. Au fond de cette pièce , éclairée par le haut , on voyait , sur un tapis de cuir vert de Cordoue à rosaces d'or, une vaste baignoire de cristal, en forme de conque allongée. Les trois seules soudures de ce hardi chef-d'œuvre de verrerie disparaissaient sous l'élégante courbure de plusieurs grands roseaux d'argent qui s'élançaient du large socle de la baignoire aussi d'argent eiselé, et représentant des enfants et des dauphins se jouant au milien de branches de corail naturel et de coquilles azurées. Rien n'était d'un plus riant effet que l'incrustation de ces rameaux pourpres et de ces coquilles d'outremer sur le fond mat des ciselures d'argent ; la vapeur balsamique qui s'élevait de l'eau tiède, limpide et parfumée, dont était remplie la conque de cristal, s'épandait dans la salle de bain, et entra comme un léger brouillard dans la chambre à coucher.

Voyant Helé dans son frais et joil costume lui apporter sur un de ses bes aus et posicies un long perigione, Adrienne lui dit : 0 è us et donne l'Elorine, mon enfant ?— Mademoiselle, il y a deux heures qu'elle est descondes çu l'a faid demandre pur equique chose de très-prosè. E Equi ? l'a fait demandre?— La jeune personne qui sert de secrétaire à molemoiselle., Elle était sortie ce matint de trè-bonne heur ; assasté une retaur cile a fait demandre Florine, qui , depuis , n'est pas revenue.— Cette absence est sans doute realité à qu'entre affaire important de mon agréfique ministra des securs et aumones, « dit Adrienne en souriant et en songeant à la Mayuen. Dué elle fis signe à libré de s'approcher de son lit.

Environ deux heures après son lever, Adrienne s'etant fait, comme de coutume, habiller avec une rare élégance, renvoya ses femmes et demanda la Mayeux, qu'elle traitait avec une déférence marquée, la recevant toujours seule.

La jeune ouvrière entra précipitamment, le visage pâle, ému, et lui dit, d'une voix tremblante : « Ah 1 mademoiselle... mes pressentiments étaient fondés; on vous traihit...— De quels pressentiments parieu-vous? ma chèreenfant 1 « dit Adrienne surprise, « et qui me traihit? — M. Rodin..., » répondit la Mayeux.



# 60251333 ZZZVIII.

Les destes

En entendant l'accusation portée par la Mayeux contre Rodin, mademoiselle de Cardoville regarda la jeune fille avec un nouvel étonnement.

Avant de poursuivro ette sciene, disons que la Mayvux avait quité ses pauvres vieux velements, et était habilité en oni avec autant de simplicité que de goût. Cette triste couleur semblait diers son renoncement à tonte vanité humaine, de doui déterné de son cœure et les audiers devaire qui li imposait son dévousement à tontes les infortunes. Avec extre robe moire, la Mayvux portait un large of rabattu, Baine et ne comme son petit homer de gaza à rubante gris qui, listeant voir es dera handeaux de beaux beaux per la comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme

Les traits altérés de la Mayeux exprimaient une vive inquiétude. Mademoiselle de Cardoville, au comble de la surprise, s'écria : « Que ditesvons ?... - M. Rodin vons trabit, mademoiselle. - Lni!... c'est impossible... -- Ab! mademoiselle... mes pressentiments ne m'avaient pas trompée. -Vos pressentiments?-La première fois que je me suis trouvée en présence de M. Rodin, malgré moi j'ai été saisie de frayeur; mon cœur s'est douloureusement serré... et l'ai craint... pour vous... mademoiselle. - Pour moi?» dit Adrienne, « et pourquoi n'avez-vous pas craint pour vous , ma panvre amie? - Je ne sais, mademoiselle, mais tel a été mon premier mouvement, et cette frayeur était si invincible, que, malgré la bienveillance que M. Rodin me témoignait pour ma sœur, il m'épouvantait touiours. - Cela est étrange. Mieux que personne je comprends l'influence presque irrésistible des sympathies ou des aversions; mais dans cette circonstance... Enfin...,» reprit Adrienne après un moment de réflexion, «il n'importe; comment anjourd'hui vos soupcons se sont-ils changés en certitude? - Hier, j'étais allée porter à ma sœur Céphise le secours que M. Rodin m'avait donné pour elle au nom d'une personne charitable... Je ne trouvai pas Cépbisc chez l'amie qui l'avait recueillie... Je priai la portière de la maison de prévenir ma sœur que je reviendrais ce matin... C'est ce que j'ai fait. Mais pardonnez-moi, mademoiselle, quelques détails nécessaires. - Parlez, parlez, mon amie. - La jeune fille qui a recueilli ma sœnr chez elle, » dit la pauvre Mayeux, très-embarrassée, en baissant les yeux et en rougissant, « ne mêne pas une conduite... très-régulière. Une personne avec qui elle a fait plusieurs parties de plaisir, nommée M. Dumoulin, lui avait appris le véritable nom de M. Rodin, qui, occupant dans cette maison un pied-à-terre, s'y faisait appeler M. Charlemagne. - C'est ee qu'il nous a dit chez M. Baleinier; pnis, avant-hier, revenant sur cette circonstance, il m'a expliqué la nécessité où il se trouvait pour certaines raisons d'avoir ce modeste logement dans ce quartier écarté... et je n'ai pu que l'approuver. - Eh bien! hier, M. Rodin a reçu chez lui M. l'abbé d'Aigrigny! - L'abbé d'Aigrigny! » s'écria mademoiselle de Cardoville, »- Oui, mademoiselle; il est resté deux heures enfermé avec M. Rodin. - Mon enfant, on vous aura trompée. - Voici ce que j'ai su, mademoiselle : l'abbé d'Aigrigny était venu le matin pour voir M. Rodin : ne le tronvant pas, il avait laissé chez la portière son nom écrit sur du papier, avec ces mots : « Je reviendrai dans deux heures. » La jeune fille dont je vous ai parlé, mademoiselle, a vu ce papier. Comme tout ce qui regarde M. Rodin semble assez mystérieux, elle a eu la curiosité d'attendre M. l'abbé d'Aigrigny chez la portière pour le voir entrer, et, en effet, deux beures après, il est revenu et a trouvé M. Rodin chez lui. - Non... non..., » dit Adrienne en tressaillant, « c'est impossible, il v a erreur... - Je ne le pense pas, mademoiselle, ear, sacbant combien cette révélation était grave, j'ai prié la jeune fille de me faire à peu près le portrait de l'abbé d'Aigrigny. - Eh bien? - L'abbé d'Aigrigny a, m'a-t-clle dit, quarante ans environ; il est d'une taille bante et élancée, vétu simplement, mais avec soin; ses yeux sont gris, très-grands et très-perçants, ses sourcils épais, ses cheveux châtains, sa figure complétement rasée et sa tournure très-décidée. - C'est vrai..., » dit Adrienne ne ponvant croire à ce qu'elle entendait, « ce signalement est exact. - Tenant à avoir le plus de delials possible. « reprit la Mayeux. » fai demandé à la portière si M. Rodin et l'abbé d'Aigrigay Pemblaniet ocurrouce's me ontre l'autre lorsqu'elle les a vus sortir de la maison ; elle m'à dit que non ; que l'abbé avait sociement dit à M. Bodin, en le quittant à la porte de la maison ; Denails..., je vois écriral... écit couvenu... » Exèc-dime front avec une sorte de stupeux. » è ne pais douter de tox paroles ma pauvre amie, et pourtant c'est M. Bodin qui vous a envoyée lui-meime dans cette maison, pour y porter des secours à votre sour; il se secrait donc ainsi exposé à voir pientirer par vous sex rendez-vous se-crets avec l'abbé d'Aigrigay? Pour un traiter... de servit bles maisbeault. — Il est vrail, j'à fait mais c'ette effection... Et oppodant la encourte de contra contra de la contra de l'aigrigarie de l'aigrigarie. Et contra l'aigrigarie de l'aigrigarie.

Les caractères d'une extrême loyauté se résignent difficilement à croire aux trahisons : plus elles sont infâmes, plus ils en doutent ; le caractère d'Adrienne était de ce nombre, et, de plus, une des qualités de son esprit était la rectitude : aussi, bien que très-impressionnée par le récit de la Mayeux, elle reprit: « Voyons, mon amie, ne nous effrayons pas à tort, ne nous hatons pas trop de croire au mal... Cherchons toutes deux à nous éclairer par le raisonnement : rappelons les faits. M. Rodin m'a ouvert les portes de la maison de M. Balcinier, il a devant moi porté plainte contre l'abbé d'Aigrigny : il a , par ses menaces , obligé la supérieure du couvent à lui rendre les filles du maréchal Simon; il est parven ¿découvrir la retraite du prince Dialma ; il a exécuté fidèlement mes intentions au snjet de mon joune parent; hier encore il m'a donne les plus utiles conseils... Tout ceci est bien reel, n'est-ce pas? - Sans doute, mademoiselle, - Maintenant, que M. Rodin, en mettant les choses au pis, ait une arrière-pensée, qu'il espère être génércusement rémunéré par nous , soit ; mais jusqu'à présent son désintéressement a été complet... - C'est encore vrai , mademoiselle, » dit la pauvre Mayeux, obligée, comme Adrienne, de se rendre à l'évidence des faits accomplis. « - A cette heure , examinons la possibilité d'une trahison. Se réunir à l'abbé d'Aigrigny pour me trahir? Mais me trahir où? comment? sur quoi? Qu'ai-je à craindre? N'est-ce pas, an contraire . l'abbé d'Aigrigny et madame de Saint-Dizier qui vont avoir à rendre un compte fâcheux à la justice du mai qu'ils m'ont fait? - Mais alors, mademoiselle, comment expliquer la rencontre de deux hommes qui ont tant de motifs d'aversion et d'éloignement ?... D'ailleurs , cela ne cache-t-il pas quelque projet sinistre? Et puis, mademoiselle, je ne suis pas la seule à penser ainsi... - Comment cela? - Ce matin, en rentrant, J'étais si émue, que mademoiselle Florine m'a demandé la cause de mon trouble; je sais, mademoiselle, combieu elle vous est attachée. - Il est impossible de m'être plus dévouée; récemment encore, vous m'avez vousmême appris le service signalé qu'elle m'a rendu pendant ma séquestration chez M. Baleinier. - Eh bien! mademoiselle, ce matin à mon retour, croyant nécessaire de vous faire avertir le plus tôt possible, j'al tout dit à mademoiselle Florine. Comme moi, plus que moi peut-être, elle a été

effrayée du rapprochement de Rodin et de M. d'Aigrigny. Après un moment de réflexion, elle m'a dit : « Il est, je crois, inutile d'éveiller mademoi-« selle; qu'elle soit instruite de cette trahison deux ou trois heures plus « tôt ou plus tard, peu importe; pendant ces trois heures, je pourrai « peut-être découvrir quelque chose. J'ai une idée que je crois bonne : « excusez-moi anprès de mademoiselle, je reviens bientôt... » Puis mademoiselle Florine a fait demander une voiture, et elle est sortie. - Florine est nne excellente fille, » dit mademoiselle do Cardoville en souriant, car la réflexion la rassuralt complètement; « mais, dans cette circonstance, je crois que son zèle et son bon cœur l'ont égarée, comme vous, ma pauvre amie; savez-vous que nous sommes deux étourdies, vous et moi, de ne pas avoir jusqu'ici songé à une chose qui nous aurait à l'instant rassurées? - Comment done, mademoiselle? - L'abbe d'Aigrigny redoute maintenant beaucoup M. Rodin; il sera venu le chercher jusque dans ce réduit pour lui domander merci. Ne trouvez-vous pas, comme moi, cette explieation non-sculement satisfaisante, mais la seule raisonnable? - Peutêtre, mademoiselle, » dit la Mayeux après un moment de réflexion. « Oui, cela est probable... « Puis, après un nouveau silence, et comme si elle cut cédé à une conviction supérieure à tons les raisonnements possibles, elle s'écria : « Et pourtant , non , non , croyez-moi , mademoiselle , on vous trompe, je le seus... toutes les apparences sout contre ce que l'affirme :... mais, crovez-moi, ces pressentiments sont trop vifs pour n'être pas vrais... Et puis, enfin, est-ce que vous ne devinez pas trop bien les plus secrets instincts de mon cœur , pour que , moi , je ne devine pas à mon tour les dangers qui vous menacent?... - Que dites-vous? Ou'ai-je donc deviné? » reprit mademoische de Cardoville . Involontairement émue et frappée de l'accent convaineu et alarmé de la Mayeux, qui reprit : « - Ce que vous avez deviné? Hélas! toutes les ombrageuses susceptibilités d'une malheureuse creature à qui le sort a fait une vie à part ; et il faut bien que vous sachiez que si je me suis tue jusqu'ici , ce n'est pas par ignorance de ce que je vous dois ; car enfin qui vous a dit, mademoiselle, que le seul moven de me faire accepter vos bienfaits sans rougir serait d'y attacher des fonctions qui me rendraient utile et secourable aux infortunes que j'ai si longtemps partagées? Qui vous a dit, lorsque vous avez voulu me faire désormais asseoir à votre table, comme votre amie, moi, pauvre auvrière, en qui vous vouliez glorifier le travail, la résignation et la probité, qui vous a dit, lorsque je vous répondais par des larmes de reconnaissance et de regret, que ee n'était pas une fausse modestie, mais la conscience de ma difformité ridicule, qui me faisait vous refuser? Qui vous a dit que sans cela j'aurais accepté avec fierté au nom de mes sœurs du penple? Car vous m'avez répondu ces touchantes paroles : « Je com-· prends votre refus , mon amie ; ce n'est pas une fausse modestie qui le dicte, " mais un sentiment de diquité que j'aime et que je respecte. " Qui donc vous a dit encore, « reprit la Mayeux avec une animation croissante, « que je serais bien heureuse de trouver une petite retraite solitaire dans cette magnifique maison, dont la splendeur m'éblouit? Qui vous a dit cela, pour que vous ayez daigné choisir, comme vous l'avez fait, le logement beaucoup trop beau que vous m'avez destiné? Qui vous a dit encore que, sans envier l'élégance des charmantes créatures qui vous entourent et que j'aime déjà parce qu'elles vous aiment , je me sentirais toujours , par une comparaison involontaire, emharrassée, honteuse devant elles? Qui vous a dit cela , pour que vous ayez toujonrs songé à les éloigner quand vous m'appeliez ici , mademoiselle?... Oul , qui vous a enfin révélé toutes les pénibles et secrétes susceptibilités d'une position exceptionnelle comme la mienne? Oui vous les a révélées? Dieu, sans doute, lui qui, dans sa grandeur infinie, pourvoit à la création des mondes, et qui sait aussi paternellement s'occuper du pauvre netit insecte caché dans l'herbe... Et vous ne voulez pas que la reconnaissance d'un cœur que vous devinez si bien s'élève à son tour jusqu'à la divination de ce qui peut vous nuire? Non . non, mademoiselle, les uns ont l'instinct de leur propre conservation; d'autres, plus heureux, ont l'instinct de la conservation de ceux qu'ils chérissent... Cet instinct, Dieu me l'a donné... On vous trahit, vous dis-je... on vous trahit!... » Et la Maveux , le regard animé, les joues légèrement colorées par l'émotion, accentua si énergiquement ces derniers mots, les accompagna d'un geste si affirmatif, que mademoiselle de Cardoville, déjà ébranlée par les chaleureuses paroles de la jeune fille, en vint à partager ses appréhensions. Puis , quoiqu'elle eût déjà été à même d'apprécier l'intelligence supérieure , l'esprit remarquable de cette pauvre enfant du peuple, jamais mademoiselle de Cardoville n'avait entendu la Mayenx s'exprimer avec autant d'éloguence, touchante éloguence d'ailleurs, qui prenait sa source dans le plus noble des sentiments. Cette circonstance ajouta encore à l'impression que ressentait Adrienne. Au moment où elle allait répondre à la Mayeux, on frappa à la porte du salon où se passait cette scène, et Florine entra,

Eu voyant la physionomie alarmée de sa camériste, mademoiselle de Cardoville lui dit vivement : « Eh bien! Florine... qu'y a-t-il de nouveau? D'où viens-tu, mon enfant? - De l'hôtel de Saint-Dizier, mademoiselle, - Et pourquoi y aller? » demanda mademoiselle de Cardoville avec surprise, « -- Ce matin , mademoiselle « (et Florine désigna la Mayeux) « m'a confié ses soupcons, ses inquiétudes;... je les ai partagés. La visite de M. l'abhé d'Aigrigny chez M. Rodin me paraissait déjà hien grave ; j'ai pensé que si M. Rodiu s'était rendn depuis quelques jours à l'hôtel Saint-Dizier, il n'y aurait plus de doutes à avoir sur sa trahison... - En effet, » dit Adrienue de plus en plus inquiête, « eh bien ? - Mademoiselle m'ayant chargée de surveiller le déménagement du pavillon , il y restait différents objets; pour me faire ouvrir l'appartement, il fallait m'adresser à madame Grivois ; j'avais donc un prétexte de retourner à l'hôtel. - Ensuite... Florine... ensuite? - Je táchai de faire parler madame Grivois sur M. Rodin; mais ce fut en vain. - Elle se défiait de vous, mademoiselle, » dit la Mayeux. « On devait s'y attendre. - Je lui demandai, « continua Florine. « si l'on avait vu M. Rodin à l'hôtel depuis quelque temps... Elle répondit évasivement. Alors désespérant de rien savoir, » reprit Florine, « je quittai madame Grivois, et pour que ma visite n'inspirât aucun soupcon, je me rendais au pavillon , lorsqu'en détournant une allée , que vois-je? à quelques pas de moi, se dirigeant vers la petite porte du jardin... M. Rodin, qui croyait sans doute sortir plus secrétement ainsi. -- Mademoiselle!... vous l'entendez, « s'écria la Mayeux en joignant les mains d'un air suppliant, « rendcz-vous à l'évidence... - Lui... chez la princesse de Saint-Dizier, « s'écria mademoiselle de Cardoville , dont le regard, ordinairement si doux, brilla tout à coup d'une indignation véhémente. Puis elle ajouta d'une voix légèrement altérée : « Continuez, Florine. - A la vue de M. Rodin, ie m'arrêtai . » reprit Florine . » et . mc reculant aussitôt . ie gagnai le pavillon sans être vue , j'entraj vite dans le petit vestibule de la rue. Ses fenêtres donnent auprès de la porte du jardin; je les ouvre, laissant les persiennes fermées ; je vois un fiacre ; il attendait M. Rodin , car , quelques minutes après, il y monte en disant au cocher : « Rue Blancho , nº 39. « - Chez le prince !... » s'écria mademoiselle de Cardoville. « - Oui , mademoiselle. - En effet, M. Rodin devait le voir aujourd'hui, » dit Adrienno en réfléchissant. « -- Nul doute que s'il vous trahit, mademoiselle , il trahit aussi le prince..., qui, bien plus facilement que vous, deviendra sa victime. - Infamie !... infamie !... » s'écria tout à coup mademoiselle de Cardoville en se levant, les traits contractés par une douloureuse colère. « Une trahison pareille!... Ah!... ce serait à douter de tout... ce serait à douter de soi-même. - Oh! mademoiselle, c'est effrayant l'n'est-ce pas? » dit la Mayeux en frissonnant. « - Mais alors, pourquoi m'avoir sauvée, moi et les miens, avoir dénoncé l'abbé d'Aigrigny? » reprit mademoiselle de Cardoville. « En vérité , la raison s'y perd... C'est un ahlme... Oh!... c'est quelque chose d'affreux que le doute! - En revenant, - dit Florine en jetant un regard attendri et dévoué sur sa maltresse, « l'avais songé à un moven qui permettrait à mademoiselle de s'assurer de ce qui eu 1st... mais il n'v aurait pas une minute à perdre... - Que veux-tu dire? » reprit Adrienne en regardant Florine avec surprise. « - M. Rodin va étre bientôt seul avec le prince . » dit Florinc. « - Sans doute . » dit Adrienne. « - Le prince se tient toujours dans le petit salon qui s'ouvre sur la serre chaude... C'est là où il recevra M. Rodin. - Ensuite? « reprit Adrienne. « -- Cette serre chaude, que j'ai fait arranger d'après les ordres de mademoiselle, a son unique sortie par une petite porte donnant dans une ruelle; c'est par là que le jardinier entre chaque matin, afin de ne pas traverser les appartements... Une fois son service terminé, il ne revient pas de la journée... - Que veux-tu dire? Quel est ton projet?» dit Adrienne en regardant Florine, de plus en plus surprise, « -- Les massifs de plantes sont disposés de telle façon, qu'il me semble que lors même que le store qui peut cacher la glace qui sépare le salon de la serre chaude ne serait pas abaissé, on pourrait, je crois, sans être vu, s'approcher assez pour entendre ce qui se dit dans cette pièce... C'est toujours par la porte de la serre que j'entrais ces jours derniers pour en surveiller l'arrangement... Le jardinier avait une clef... moi une autre... Heureusement je ne la lui ai pas encore rendue... Avant une heure , mademoiselle peut savoir à quoi s'en tenir sur M. Rodin ;... car s'il trahit le prince... il la trahit aussi. - Que dis-tn? » s'écria mademoiselle de Cardoville. « -- Mademoiselle part à l'instant avec moi ;... nous arrivons à la porte de la ruelle... j'entre scule pour plus de précaution, et si l'occasion paralt favorable... je reviens... - De l'espionnage!... » dit mademoiselle de Cardoville avec hautenr en interrompant Florine, « vous n'y songez pas... - Pardon, mademolselle, » dit la jeune fille en baissant les yeux d'un air confus et désolé : » yous conserviez quelques soupcons ;... ce moven me semblait le seul qui pût ou les confirmer ou les détruire. - S'abaisser... jusqu'à aller surprendre un entretien ? Jamais! » reprit Adrienne. « -- Mademoiselle . » dit tout à cono la Mayeux . pensive depuis quelque temps, « permettez-moi de vous le dire, mademoiselle Florine a raison... ce moyen est pénible... mais lui seul pourra vons fixer peut-être à tout jamais sur M. Rodin... Et puis enfin, malgré l'évidence des faits, malgré la presque certitude de mes pressentiments, les apparences les plus accabiantes peuvent être trompenses. C'est moi qui la première ai accusé M. Rodin auprès de vous... Je ne me pardonnerais de ma vie de l'avoir accusé à tort... Sans doute... il est, ainsi que vous le dites, mademoiselle, pénible... d'épier .. de surprendre une conversation... » Puis, faisant un violent et douloureux effort sur elle-même, la Mayeux ajouta, eu táchant de retenir les larmes de honte qui voilaient ses yeux : « Cependant , comme il s'agit de vous sauver peut-être, mademoisello, car si c'est une trahison... l'avenir esteffrayant... j'irai... si vous voulez... à votre place...pour... - Pas un mot de plus, je vous en prie, » s'écria mademoiselle de Cardoville en interrompant la Mayeux. « Moi, je vous laisserais faire, à vous, ma pauvre amie et dans mon seul lutérêt... ce qui me semble dégradant... Jamais !... » Puis s'adressant à Florine : » Va prier M. de Bonneville de faire atteler ma voiture à l'instant. - Vous consentez ! » s'écria Florine en joignant les mains, sans chercher à contenir sa joie; et ses yeux devinrent aussi huaiides de larmes, » - Oui , ie consens , » répondit Adrienne d'uue voix émue. » Si c'est une guerre... une guerre acharnée que l'on veut me faire, il faut s'y préparer... et il y aurait après tout faiblesse et duperie à ne pas se mettre sur ses gardes. Sans doute, cette démarche me répugne, me coûte; mais c'est le seul moyen d'en finir avec des soupeons qui seraient pour moi na tourment continuel... et de prévenir peut-être de grands maux, Puis, pour des raisons fort importantes, eet entretien de M. Rodin et du prince Dialma... peut être pour moi doublement décisif, quant à la confiance ou à l'inexorable haine que j'aurai pour M. Rodin... Ainsi vite, Florino, un manteau, un chapeau et ma voiture... tu m'accompagneras... Vous, mon amie, attendez-moi iei, je vous prie, » ajouta-t-elle en s'adressant à la Mayeux.

Une demi-heure après cet entretien, la voiture d'Adricune s'arricial; ainsi qu'on l'a vu, à la petite porte du jardin de la rue Blanche, Florine entra dans la serre, et revint bientot dire à se mattresse : Le store est baissè, mademoiselle; M. Rodin vient d'entrer dans le salon où est le prince...»

Mademoiselle de Cardoville assista done, invisible, à la scène suivante, qui se passa entre Rodin et Djalma.

49 - 17 6000



#### CHAPITER ZZZIZ.

la lettre

Quelques instants avant l'entrée de malemoiselle de Cardoville dans la serve alaunh. Endinvairle d'introluir, par l'artighes, aupsées du princequi, cencere sous l'empire de l'exalistion possionnée où l'avaient plonge l'esparoles du métis, ne parassistip os a'expercevir de l'arrivée du joine. Colsiels, sur-pris de l'animation des traits de l'jalma, de son air presque giger, fit un signé interregallé l'arriques, qui l'epondit anusé à la dérobbe et de la manière symbolique que voié, Après avoir poés son index sur son cœur est sur son front, il montra du doig l'ardent bassie qui bribilit dans la cheminée; cette pantonime signifiait que la tête et le cerur de Djalma étaient se fou.

Rodin comprit sans doute, ear uu imperceptible sourire de satisfaction effleura ses lèvres blafardes; puis, il dit tout bant à Faringhea: - Je désire étre seul avec le prince;... laissez le store, et veillez à ce que nous ne soyons pas interrompus... - Le métis s'inclina, alla toueller un ressort

placé auprès de la glace son sain, et elle rentre dans Fépaisseur de la unurail et autoria que le sora sibilità en l'épais per la qui table placé au près de la finite de la près as originates près as originates près as sortie qui n'était plus de Cardolfille de l'Étrius priveu de la près as originates qui n'était plus séparée de la pièce où se trouvait Djanus et un sur la du stord ets de la pièce où se trouvait Djanus per l'épaisseur transparente du stord ets des de la pièce où soie blanche brodée de paris oise par l'épaisseur ransparente du stord ets des de la pièce où soie blanche brodée de paris oise par l'épaisseur l'anne par de l'autoria de l'auto

Le bruit de la porte, que Faringhea ferma en sortant, sembla rappeler le jeune Indicn à lui-même; ses traits encore légérement animés avaient cependant repris leur expression habituelle de ealme et de douceur; il tressaillit, passa la main sur son front, regarda autour de lui, comme s'il sortait d'une réverie profonde; puis s'avançant vers Rodin d'un air à la fois respectueux et confus, il lui dit en employant une appellation babituelle à ceux de son pays envers les vieillards : « Pardon, mon père... » Et toujours selon la coutume pleine de déférence des jeunes gens envers les vieillards, il voulut prendre la main de Rodin pour la porter à ses lèvres. hommage auquel le jésuite se refusa en se reculant d'un pas. « -- Et de quoi me demandez-vous pardon , mon cher prince? » dit-ll à Djalma. « - Quand vons êtes entré, je révais ; je ne suis pas tout de suite venu à vous.. Encore pardon, mon père, - Et je vous pardonne de nonvean, mon cher prince... Mais causons, si vous le vonlez hien; reprenez votre place sur ee canapé... et même votre pipe si le eœur vous en dit. » Mais Dialma, au lieu de se rendre à l'invitation de Rodin et de s'étendre sur le divan selon son habitude, s'assit sur un fauteuil, malgré les instances du vieillard au cour bon, ainsi qu'il appelait le jésuite, « En vérité, vos formalités me désolent, mon cher prince, » lui dit Rodin; « vous étes jei chez 'vous, au fond de l'Inde, ou du moins nous désirons que vous eroviez y être. - Bien des choses me rappellent ici mon pays, « dit Dialma d'une voix douce et grave, « Vos bontés me rappellent mon père, et celui qui l'a remplacé auprès de moi, » ajouta l'Indien en songeant au maréchal Simon,

Après un moment de silence, il reprit d'un ton rempli d'abandon, en tendant sa main à Rodin ; « Vons voilà! je snis heureux, - Je comprends votre joie, mon cher prince, ear je viens vous déprisonner... ouvrir votre cage... Je vous avais prié de vons sonmettre à cette petite reclusion volontaire, absolument dans votre intérêt. - Demain je pourrai sortir? -Aujourd'hui même, mon cher prince. « Le jeune Indien réfléchit un instant, et reprit : « - Fai des amis, puisque je suis ici dans ce palais qui ne m'appartient pas. - En effet... vous avez des amis... d'excellents amis..., » répondit Rodin. A ces mots, la figure de Djalma sembla s'embellir encore, Les plus nobles sentiments se peignirent tout à coup sur cette mobile et charmante physionomie; ses grands yeux noirs devinrent légèrement humides; après un nouveau silence, il se leva, disant à Rodin d'une voix émue : « - Venez... - Où cela, cher prince?... » dit l'autre fort surpris. « - Remercier mes amis... j'ai attendu trois jours ;... c'est long. - Permettez, eher prince..., permettez... j'ai à ce sujet hien des choses à vous apprendre, veuillez vous rasseoir. » Djalma se rassit docilement sur son fanteuil. Rodin reprit : « Il est vrai... vous avez des amis... on plutôt vous

dont on lui avait jusqu'alors, et pour eause, laissé ignorer l'arrivée,

avez un ami; les amis sont rares. - Mais vous? - C'est juste... Vous avez done deux amis, mon cher prince : moi... que vous connaissez... et un autre que vous ne connaissez pas,.. et qui désire vous rester inconnu... - Pourquoi. - Pourquoi? » répondit Rodin un moment embarrassé, « parce que le bonheur qu'il éprouve à vous donner des preuves de son amitié, parce que sa tranquillité à lui... sont au prix de ce mystère. - Pourquoi se cacher quand on fait le bien? - Quelquefois pour cacher le bien qu'on fait, mon cher prince. - Je profite de cette amitié : pourquoi se cacher de moi? » Les pourquoi réitérés du jeune Indien semblaient assez désorienter Rodin qui reprit cependant : « - Je vous l'ai dit, cher prince, votre ami secret verrait peut-être sa tranquillité compromise, s'il était connu... - S'il était connu... pour mon ami? - Justement, cher prince. » Les traits de Djalma prirent aussitot une expression de dignité triste, il releva fièrement la tête, et dit d'une voix hautaine et sévère : « - Puisque cet ami se cache, c'est qu'il rougit de moi ou que je dois rougir de lui... Je n'accepte d'hospitalité que des gens dont je suis digne ou qui sont dignes de moi... Je quitte cette maison. » Et ce disant, Djalma se leva si résolûment, que Rodin s'écria : « - Mais écoutez-moi donc, mon cher prince... vous êtes, permettez-moi de vons le dire, d'une pétulance, d'une susceptibilité incrovables... Quoique nous avons táché de vous rappeler votre beau pays. nous sommes ici en pleine Europe, en pleine France, en plein Paris; cette considération doit un peu modifier votre manière de voir ; je vous en conjure, écontez-moi. » Djalma, malgré la complète ignorance do certaines conventions sociales, avait trop de bon sens, trop de droitnre, pour ne pas se rendre à la raison, quand elle lui semblait... raisonnable; les paroles de Rodin le calmèrent. Avec cette modestie ingenue dont les natures pleines de force et de générosité sont presque toujours douées, il répondit doucement : « Mon père, vous avez raison, je ne suis plus dans mon pays ;... ici... les habitudes sont différentes ; je vais réfléchir. »

Malgré sa ruse et sa souplesse, Rodin se trouvait parfois dérouté par les allures sauvages et par l'imprévu des idées du jeune Indien. Aussi le vit-il, à sa grande surprise, rester pensif pendant quelques minutes; après quoi Dialma reprit d'un ton calme, mais fermement convaineu : « Je vons ai obči; j'ai réfléchi, mon père. - Eh blen! mon cher prince? - Dans aucun pays du monde, sous aucun prétexte, un homme d'honneur qui a de l'amitié pour un antre homme d'honneur ne doit la cacher. - Mais s'il y a pour lni danger à avouer cette amitié?... » dit Rodin, fort inquiet de la tonrnure que prenait l'entretien. Djalma regarda le jésnite avec nn étonnement dédaigneux, et ne répondit pas. « Je comprends votre silence, mon cher prince, na homme courageux doit braver le danger, soit; mais si c'était vous que le danger menaçat, dans le cas où cette amitié scrait découverte, cet homme d'honneur ne serait-il pas excusable, louable même de vouloir rester inconnn? - Je n'accepte rien d'un ami qui me croit capable de le renier par lacheté... - Cher prince... écoutez-moi. - Adieu, mon père. - Réflèchissez... - J'ai dit..., - reprit Djalma d'un ton href et presque souverain en marchant vers la porte. « - Eh! mon Dieu! s'il s'agissait d'une femme? » s'écria Rodin, poussé à bout et courant à lui. 2.

car il craignit réellement de voir Djalma quitter la maison, et renverser ainsi absolument ses projets. Aux derniers moits de Bodin, l'Indien s'arrêta brusquement. « Une

femme? » dit-il en tressaillant et devenant vermeil, « il s'agit d'nne femme? - Eh bien, oui! s'il s'agissait d'une femme..., » reprit Rodin, « comprendriez-vous sa réserve , le secret dont elle est obligée d'entonrer les preuves d'affection qu'ello désire vous donner? - Une femme? » répéta Dialma d'une voix tremblante en joignant les mains avec adoration. Et son ravissant visage exprima un saisissement ineffable, profond. « Une femme ?... » dit-il encore, « une Parisienne?... — Oui, mon cher prince, puisque vous me forcez à cette indiscrétion, il faut bien vous l'avouer; il s'agit d'une... vénérable Parisienne... d'une digne matrone... remplie de vertus et dont le... grand âge mérite tous vos respects. - Elle est bien vieille? » s'écria le pauvre Djalma, dont le rêve charmant disparaissait tout à coup. « - Elle serait mon ainée de quelques années, » répondit Rodin avec un sourire ironique, s'attendant à voir le jeune homme exprimer une sorte de dépit comique ou de regret courroncé. Il n'en fut rien. A l'enthousiasme amoureux, passionné, qui avait un instant éclaté sur les traits du prince, succéda une expression respectueuse et touchante; il regarda Rodin avec attendrissement, et lui dit d'une voix émue : « -- Cette femme est donc ponr moi... une mére? » Il est impossible de rendre avec quel charme à la fois pieux, mélancolique et tendre, l'Indien accentua le mot une mère! « - Vous l'avez dit, mon cher prince, cette respectable dame veut être une mère pour vous... Mais je ne puis vous révéler la cause de l'affection qu'elle vous porte... Seulement, croyez-mol, cette affection est sincère : la cause en est honorable : si je ne vous en dis pas le secret, c'est que chez nous les secrets des femmes, jeunes ou vieilles, sont sacrés. -Cela est juste, et son secret sera sacré pour moi : sans la voir, je l'almeraj avec respect. Ainsi l'on aime Dieu sans le voir... - Maintenant, cher prince, laissez-moi vous dire quelles sont les intentions de votre maternelle amie... Cette maison restera toujours à votre disposition, si vous vous y plaisez; des domestiques français, une voiture et des chevaux seront à ves ordres ; l'on se chargera des comptes de votre maison. Puis, comme un fils de roi doit vivre royalement, i'ai laissé dans la chambre voisine une cassette renfermant cinq cents louis; chaque mois une somme pareille vous sera comptée; si elle ne vous suffit pas pour ce que nous appelons vos menus plaisirs, vous me le direz, en l'augmentera... » A un mouvement de Djalma, Rodin se bâta d'ajouter : « Je dois vous dire tout de suite, mon cher prince, que votre délicatesse doit être parfaitement en repos. D'abord... on accepte tout d'une mère... puis, comme dans trois mois environ vous serez mis en possession d'un énorme héritage, il vous sera facile, si cette obligation vous pèse (et c'est à peine si la somme au pis aller s'élévera à quatre on cinq mille louis), il vous sera facile de rembourser ces avances; ne ménagez donc rien, satisfaites toutes vos fantaisies... on désire quo vous paraissiez dans le plus grand monde de Paris, comme doit paraître le fils d'un roi surnomme le Pere du Genéreux. Ainsi, encore une fois, je vous en conjure, ne soyez pas retenu par une fausse délicatesse... Si cette

somme ne vous suffit pas... - Je demanderai davantage:... ma mère a raison... un fils de roi doit vivre en roi. » Telle fut la réponse que fit l'Indien, avec une simplicité parfaite, sans paraître étunné le moins du monde de ces offres fastueuses; et cela devait être : Dialma eut fait ec que l'on faisait pour lui, car l'on sait quelles sont les traditions de prodigue magnificence et de splendide hospitalité des princes indiens. Dialma avait étéaussi ému que reconnaissant en apprenant qu'une femme l'aimait d'affection maternelle... Quant au luxe dont elle voulait l'entourer, il l'acceptait sans étonnement et sans scrupule. Cette résignation fut une autre déconvenue pour Rodin, qui avait préparé plusieurs excellents arguments pour engager l'Indien à accepter. « - Voici donc qui est bien convenu, mon cher prince, » reprit le jésuite; « maintenant, comme il faut que vous voylez le monde, et que vous y entriez par la meilleure porte, aiusi que nous disons... un des amis de votre maternelle protectrice, M. le comte de Montbron, vicillard rempli d'expérience et appartenant à la plus haute société, vous présentera dans l'élite des maisons de Paris... - Pourquoi no m'y présentez-vous pas, vous, mon père? - Hélas! mon cher prince. regardez-moi donc ;... dites-moi si ee serait là mon rôlo... Non, non, je via seul et retiré. Et puis, » ajouta Rodin après un silence, en attachant sur le jeune prince un regard pénétrant, attentif et curieux, comme s'il ent voulu le soumettre à une sorte d'expérimentation par les paroles suivantes. « et puis, vovez-vous, M. de Montbron sera mieux à même que moi, dans le monde où il va... de vous éclairer sur les pièges que l'on pourrait vous tendre. Car ai vous avez des amis... vous avez aussi des ennemis... vous le savez, de làches ennemis, qui ont abusé d'une manière infâme de votre confiance, qui se sont raillés de vous. Et comme malheureusement leur puissance égale leur méchanceté, il serait peut-être plus prudent à vous de tâcher de les éviter... de les fuir... au lieu de leur résister en face. »

Au souvenir de ses ennemis, à la pensée de les fuir. Dialma frissonua de tout son corps; ses traits devinrent tout à coup d'une pâleur livide; ses veux, démesurément ouverts, et dont la prunelle se cercla ainsi de blane. étincelérent d'un feu sombre ; jamais le mépris, la haine, la soif de la vengeance n'éclatèrent plus terribles sur une face humaine... Sa lèvre supérieure, d'un rouge de sang, laissant voir ses petites dents blanches et serrées, se retroussait mobile, convulsive, et donnait à sa physionomie, nagnère si charmante, une expression de féroeité tellement animale, que Rodin se leva de son fauteuil et a'éeria : « Qu'avez-vous... prince?... vous m'énouvantez. » Djalma ne répondit pas; à demi penché sur son siége, ses deux mains crispées par la rage, appuyées l'une sur l'autre, il semblait se cramponner à l'un des bras du fauteuil de peur de céder à un aecès de furenr éponyantable... A ce moment le basard voulut que le bout d'ambre du tuyau de houka eut roulé sous son pied ; la tension violente qui contractait tons les nerfs de l'Indien était si puissante; il était, malgré sa ieunesse et sa svelte apparence, d'une telle vigueur, que d'un brusque monvement il pulvérisa le bout d'ambre malgré son extrême dureté. « Mais au nom du ciel, qu'avez-vous, prince? » s'écria Rodin. « - Ainsi j'écraserai mes làches ennemis! » s'écria Djalma, le regard menacant et enflammé. Puis, comme si ces paroles cussent mis le comble à sa rage, il bondit de l'accome si ces paroles cussent mis le comble à sa rage, il bondit de l'accome la colonia pie con la qualitation per la procurant le solici pie con la colonia per polla dispulgiore. Il procurant le solici per controlici per controlic

Rodin admirait avec une joie sinistre et profonde la fougueuse impétuosité des passions de ce jeune Indien, qui, dans des circonstances données, devaient faire des explosions terribles. Tout à coup, à la grande surprise du jésuite, cette tempéte se calma. La fureur de Djalma s'apaisa presque subitement, parce que la réflexion lui en démontra bientôt la vanité. Alors, honteux de cet emportement puéril, il baissa les yeux. Sa figure resta pâle et sombre ; puis, avec une tranquillité froide, plus redoutable encore que la violence à laquelle il venait de se laisser entraîner, il dit à Rodin : « Mon père, vous me conduirez aujourd'hui en face de mes ennemis. -Et dans quel hut, mon cher prince?... Que voulez-vous? - Tuer ces lâches! - Les tuer !!! Vous n'y pensez pas, - Faringhea m'aidera. - Encore nne fois, songez donc que vous n'êtes pas ici sur les bords du Gange, où l'on tue son ennemi comme on tue un tigre à la chasse. - On se bat avec un ennemi loyal, on tue un traltre comme un chien mandit, » reprit Dialma avec autant de conviction que de tranquillité. « -- Alt! prince... vous dont le père a été appelé le Père du Généreux. » dit Rodin d'une voix grave, « quelle joie trouverez-vous à frapper des êtres aussi lâches que méchants?... - Détruire ce qui est dangereux est un devoir. - Ainsi... prince... la vengeance...? - Je ne me venge pas d'un serpent.... » dit l'Indien avec une hauteur amère, « le l'écrase, - Mais, mon cher prince, ici on ne se débarrasse pas de ses ennemis de cette facon; si l'on a à se plaindre... - Les femmes et les enfants se plaignent, » dit Dialma en interrompant Rodin, « les hommes frappent. — Toujours aux bords du Gange, mon cher prince; mais pas ici... Ici la société prend en main votro cause, l'examine, la juge, et, s'il y a lieu, punit... - Dans mon offense, je suis juge et bourreau. - De grâce, écoutez-moi : vous avez échappé aux piéges de vos odieux ennemis, n'est-ce pas? Eh bien! supposez que ca ait été grace au dévouement de la vénérable femme qui a pour vous la tendresse d'nne mère; maintenant si elle vous demandait leur grâce, elle qui vous a sauve d'eux... que feriez-vous? » L'Indien baissa la tête, resta quelques moments sans répondre. Profitant de son hésitation, Rodin continua : « Je pourrais vous dire : « Prince, je connais vos ennemis; mais dans la crainte « de vous voir commettre quelque terrible imprudence, je vons cacherai « leurs noms à tout jamais. » Eh bien! non, je vous jure que si la respectable personne qui vous sime comme un fils trouve juste et utile que je vous dise ces noms... je vous les dirai; mais jusqu'à ce qu'elle ait prononcé, je me tairai. » Djalma regarda Rodin d'un air sombre et courroucé.

A Ce moment, Faringhes entra, et dli à Redlii ; « în homus, porteur d'une lettre, « ai lad écar vours. " On hi ai dit que vous étés rich. Il est venus. Fau-til recevir cette letter-, il dit que éest de la part de M. Tabbé venus. Fau-til recevir cette letter-, il dit que éest de la part de M. Tabbé venus d'Agrigigny. . — Certainement, « dit Rodin; pais il a jours ; « Si le princata ; « Si le princata ; » ( si le princata ; » ( si le princata ; » ( si le princata ; coma nelle trafe fort inportante; comme elle trafelit à venir, ne voulant pas manquer de vous voir , fai recommande cher moi de m'envoyer cette lettre il cher moi de m'envoyer m'envoyer lettre lettre il cher moi de m'envoyer m'envoy

Quelques instants après, Faringhea revint avec une lettre qu'il remit à Rodin ; après quoi, le métis sortit.





## LE ECUICAGE

Urienne et Buden

Lorsque Faringhos ent quittié le salon, Rodin prit la lettre de l'abbé d'Aigingy d'une main, e de l'autre partie thercher quédage losse, d'abord dans la poche de côté de sa redingote, puis dans sa poche de derrière, puis dans le gousset de son pantalon; puis enfin ne trouvant rien, il posa la lettre sur le geous rijè de son pantalon noir, et se false partout, de s'ocu sunissi, d'un air de regrete et d'inquittédue. Les divers mouvements de cette pantaniane, c'all i nome month de l'archive de l les années m'ont faite, il m'est absolument impossible de lire cette lettre fort importante, car on attend de moi une réponse très-prompte, très-simple et très-catégorique... un oui ou un non... L'heure presse : c'est désespérant... Si encore, » ajouta Rodin en appuvant sur ces mots sans regarder Djalma. mais afin que ce dernier les remarquât, « si encore quolqu'un pouvait me rendre le service de lire pour moi... mais non... personne... personne... - Mon pére, » lui dit obligeaument Dialma, « voulcz-vous quo je lise pour vous? La lecture finie, l'aurai oublié ce que l'aurai lu... - Vous? » s'écria Rodin, comme si la proposition de l'Indien lui eut semblé à la fois exorbitante et dangereuse, « c'est impossible, prince... vous... lire cette lettre... - Alors, excusez ma demando, » dit doucement Dialma. « - Mais, au fait, » reprit Rodin après un moment de réflexion et se parlant à lui-même, « pourquoi non? » Et il ajouta en s'adressant à Djalma : « Vraiment, vous auriez cetto complaisance, mon cher prince? Je n'aurais pas osé vous demander ce service. » Ce disant, Rodin remit la lettre à Djalma qui la lut à voix hauto. Cette lettre était ainsi concue :

• Votre visite de ce matin à l'hôted de Saint-Dizier, d'après ce qui n'a été rapporté, doit être considèrée comme me nouvelle agression de votre part. Voti à leurimier proposition que l'no vous a samource; pend'embre part. Voti à leurimier proposition que l'no vous à sid quantier proposition que l'on vous aid que per vous écritaire, è lier en me rendant ruo Chvis. Après cette longue et pénillée explication, è vous ai dit que je vous écritaire, je diems me promeses, voici donc mon attinuatum. Et d'abord un vortissement : Prence garde... Si vous vous opinitàres à sonteir une lutte indégale, vous serce exposé même à la laine de ceux que vous vouiez follement protèger. Ou a mille moyens de vous perire augnés d'eux en les éclairant sur vou popiés. On leur procure vera que vous avez trempé dans le complot que vous préchades mainte-aux d'eveler, et cels, nous per dervouis, mais pur capitile. »

Quoique Pijalma cêt la parâite deficatesse de sentir que la moindre quetion à Renlin au sigui de cette lottre servit une grave midiscretion, il ne put s'empecher de tourner vivement la tête vers le jésuite en lisant ce passage. « Mon Dical coui, il s'âgit de moi... de moi-même. Tel que vous me voyer, mon cher prince, « ajouta-sit en faisant altusion à ses vêtements sordides, « om m'accuse de cupiétite. — la queles sont ces gent que vous pretégez? — Mes protégés"... « dit Rodin en feignant queique hésitation, comme s'ill det éte embarrasée paur répondre, « qui onta me protégés"... Hum..., bien... jo vais vous dire... Ce sont... ce sont de pauvres diables bond roit dass..., un procés qu'ils southenen; ils sont mencés d'étré créaxes par des gens puissants, rére-puissants... Cux-là, heurusment, me sont sosse consus pour que je puisse les demasquer au profit de mos protégérs. Que voules-vous?... pauvre et chétif, jo me range naturellement du cété des pauvress ctdes chétids... Mais continuez, je vous price... » þjims reprit:

<sup>«</sup> Vous avez donc tout à redouter en continuant de nous être hostile, et

- « rien à gagner en embrassant le parti de ceux que vous appelez vos amis: « ils seraient plus justement nommés vos dupes, car s'il était sincère.
- votre désintéressement serait inexplicable... Il doit done eacher, et il cache, je le répète, des arrière-pensées de cupidité, Eh bien! sous ce
- « rapport même... on peut vous offrir un ample dédommagement, avec
- « cette différence que vos espérances sont uniquement fondées sur la re-« connaissance probable de vos amis, éventualité fort chanceuse, tandis
- « connaissance pronanie de vos amis, eventualite fort enanceuse, tandis « que nos offres seront réalisées à l'instant méme : pour parler nettement.
- « que nos oures seront realisees a l'instant nieme : pour parier nettement. « voici ee que l'on demande, ce que l'on exige de vous. Ce soir même
- « voici ce que i on demande, ce que i on exige de vous. Ce soir meuse « avant minuit pour tout délal, vous aurez gultté Paris, et vous vous
- « engagerez à n'y pas revenir avant six mois. »

Djalma ne put retenir na mouvement de surprise, et regarda Rodin. Cest tout simple, « reprist-li; le procés de mes pauvres protégés sera jugé vant cette époque, et en m'éloignant, on m'empéche de veilles sur eux; vous comprenen, mon éber prinee, « di Rodin avec une indigination amère. « Venillez continuer et m'excuser de vous avoir interrompo... maistant d'impudence une révolte... » Djalma continuer.

- Pour que nous ayons la certitude de votre éloignement de Paris durant
   six mois, vous vous rendrez ehez un de nos amis en Allemagne; vous
   recevrez ehez lui une généreuse hospitalité; mais vous y demeurerez forcément jusqu'à l'expiration du délai
- « Oui... une prison volontaire, » dit Rodin.
- « A ees conditions, vous recevrez une pension de mille francs par moisà dater de votre départ de Paris, dix mille francs comptant et vingt mille
- « francs après les six mois écoulés. Le tout vous sera suffisamment garanti.
- Enfin, au bout de six mois, on vous assurera une position aussi honorable qu'indépendante. »

Djalma s'étant arrêté par un mouvement d'Indignation involontaire. Rodin lui dit : « Continuez, je vous prie, cher prince, il faut lire jusqu'au bout, cela vous donnera une idée de ce qui se passe au milieu de notre civilisation. » Djalma reprit :

- « Vous connaissez assez la marche des eboses et ce que nous sommes « ponr savoir qu'en vous éloignant nous voulons seulement nous défaire
- « d'un ennemi peu dangereux, mais très-importun ; ne soyez pas aveuglé
- « par votre premier succès. Les suites de votre dénonclation seront étouf-« fées, parce qu'elle est calounleuse; le juge qui l'a accneille se repentira
- « cruellement de son odieuse partialité. Vous pouvez faire de cette lettre « tel usage que vous voudrez. Nous savons ce que nous écrivons, à qui nous
- « écrivons, et comment nous écrivons. Vons recevrez cette lettre à trois
- heures. Si à quatre heures nous n'avons pas de vous une acceptation de
- « votre main pleine et entière au has de cette lettre... la guerre recon-« nuence... non pas demain, mais ce soir, »
- « nuence... non pas demain, mais ce soir. »

Cette lecture finie, Djalma regarda Rodin qui lui dit: - Permetter-moi d'appeler Fariaghea. » Et ce dissat., il frappas ur un timbre. Le mètis parut. Rodin regat la lettre des mains de Djalma, la déchârs en deux morcocaux, la froisa sente ses mains de manifer à ca faire une espèce de boule, et dit au metis en la lui remettant : · Vous donnerez ce chifon de papier à la personne qui attend, et vous li direz que telle est un réponse à cette lettre indigne et insolente. : vous catendez blem... à cette lettre indigne et insolente. - Pentends blem, dit le meits. Et il sortif.

« C'est peut-être unc guerre dangereuse pour vous, mon père, » dit l'Indien avee intérêt. « - Oui, cher prince, dangereuse, peut-être... Mais je ne fais pas comme vous... moi; je ne veux pas tuer mes enuemis parce qu'ils sont làches et méchants;... je les combats... sous l'égide de la loi ; imitez-moi donc... » Puis, voyant les traits de Dialma se rembrunir. Rodin ajouta : « l'ai tort ;... je ne veux plus vous conseiller à ce sujet... Seulement. convenons de remettre ectte question au seul jugement de votre digne et maternelle protectrice. Demain je la verraj ; si elle v consent, je vous diraj le nomde vos ennemis, Sinon... non. - Et cette femme... cette seconde mère.... > dit Dialma, « est d'un caractère tel que je pourrai me soumettre à son jugement? - Elle!... » s'écria Rodin en joignant les mains et en poursuivant avec une exaltation croissante; « elle!... mais c'est ce qu'il y a de plus noble. de plus généreux, de plus vaillant sur la terre!.. Elle!... votre protectrice! mais vous seriez réellement son fils... elle vous aimerait de toute la violence de l'amour maternel, que s'il s'agissait pour vous de choisir entre une làcheté on la mort, elle vous dirait : « Meurs! » quitte à mourir avec vous. - Oh! noble femme !... ma mère était ainsi! » s'écria Djalma avec entrainement. « - Elle!... » reprit Rodin dans un enthousiasme eroissant, et se rapprochant de la fenêtre eachée par le store sur lequel il jeta un regard oblique et inquiet, » Votre protectrice!... mais figurez-vous donc le courage, la droiture, la lovauté en personne, Oh! lovale surtout!... Oui, e'est la franchise chevaleresque de l'homme de grand cœur jointe à l'altière dignité d'une femme qui, de sa vie... entendez-vous bien? de sa vie, non-seulement n'a jamais menti... non-sculement n'a jamais caché une de ses pensées... mais qui mourrait plutôt que de céder au moindre de ces petits sentiments d'astuce, de dissimulation ou de ruse, presque forcés chez les femmes ordinaires par leur situation même... - Il est difficile d'exprimer l'admiration qui éclatait sur la figure de Djalma en entendant le portrait tracé par Rodin; ses yeux brillaiont, ses joues se coloraient, son ecent palpitait d'enthousiasme. « Bien, bien, noble cœur, » lui dit Rodin en faisant un nonveau pas vers le store, « j'aime à voir votre belle aue resplendir sur vos beaux traits... en m'entendant ainsi parler de votre protectrice inconnue. Ah! c'est qu'elle est digne de cette adoration sainte qu'inspirent les nobles cœurs, les grands caractères. - Oh! je vous crois, » s'écria Djalma avec exaltation; « mon eœur est pénétré d'admiration, et aussi d'étonnement; ear ma mère n'est plus, et une telle femme existe! - Oh! oui, pour la consolation des affligés, elle existe; oui, pour l'orgueil de son sexe, elle existe; oui, pour faire adorer la vérité, exécrer le mensonge, elle existe... Le mensonge, la feinte surtout, n'ont jamais terni cette lovauté brillante et héroïque comme l'épée d'un chevalier... Tenez. il y a peu de jours... cette noble femme m'a dit d'admirables paroles, que je n'oublierai de ma vie : - Monsieur, dès que j'ai un soupçon sur quelqu'nn que j'aime ou que j'estime..., »

Rodin n'ucheva pas. Le store, si violenment seconé au debors que son resort se brisa, o reiva brusquement. à la grande stapuer de Djalan, qui vii apparaltre à ses yeux mademoiselle de Cardoville. Le mantens d'Adrienne sail glissé des se s'quales, et au violent mouvement qu'ele fit de different de la comparable de la comparable

Tout ceci s'était passé en moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire ; anssi, à peine le store eut-il été relevé, que Rodin, feignaut la surprise, s'écria : « Vous ici... mademoiselle? - Oui, monsieur, » dit Adrienne d'une voix altérée, « je viens terminer la phrase que vous avez commencée; je vous avais dit que lorsqu'un soupeon que venait à l'esprit, je le disais hautement à la personne qui me l'inspirait. En hien! je l'avoue, à cette loyauté j'ai failli ; j'étais venue pour vous épier, au momeut même où votre réponse à l'abhé d'Aigrigny me donnaît un nouveau gage de votre dévouement et de votre sincérité; je dontais de votre droiture au momeut même où vous rendiez témoignage de ma franchise... Pour la première fois de ma vie, je me suis ahaissée jusqu'à la ruse ;... cette faihlesse mérite une punition, je la subis; une réparation, je vous la fais; des excuses, je vous les offre... » Puis, s'adressant à Djalma, elle ajouta : « Maintenant, prince, le secret u'est plus permis... je suis votre parente, mademoiselle de Cardoville, et j'espère que vous accepterez d'une sœur l'hospitalité que vous acceptiez d'une mère. »

Djalma ne répondit pas. Plongé dans une contemplation extatique devant ette soudaine appartition, qui surpassit les plas fellois, es plas rébules antes visions de ses rèves, il épouvait une sorte d'ivresse qui, paralysant en lui la pensée, in réflexion, concentrait toute la puissance és ons étre dans la vue... et de mêmu que l'on cherche en valu à étancher une sofi instinguible... le regard enfanande le l'inden appariti pour sinsi dire avec une avisité dévenante toutes les vares perfections de cette jeune filse. Adrience et bjiam offrisiert l'ided de la benulé de l'homme et de la locatur de la fonuse. Il semblait y avoir quelque chose de fatal, de pravidentiel dans le rapprochement de ces deux natures si jumes et si visces, si génér ruuses et si passionnées, si héroiques et si féres, qui, chose singulière, avant de se voir, connaissient d'ijé toute leur valeur morale; car si, aux sant de se voir, connaissient d'ijé toute leur valeur morale; car si, aux sant de se voir, connaissient d'ijé toute leur valeur morale; car si, aux Levant de nouveau tes yeux vers le prince afin de l'engegor à répondre à son ofter fairemille, Adrienne, rencontrant encore son regard d'une fisidé sanvage et ardente, baisas les yeux avec un médiange d'effoit, de triséesse et de fierté blassée; alors elle se feitat d'avoir d'evrile l'incurvable nécessité où elle se voyait désermais de tenir Djalma éloigné d'effet, ant ectiv nature archeut et empréte lai cassait d'éji de craitact. Voulant metre un terme à extet position périllée, elle dit à Bodin d'une voix basse et trembante: « be grace, nonsieur... partes au prince; m-répéter-sul une offres». Le ne puis rester ici plus longteups. « Ce disant, Adrienne fit un pas pour résidante l'érine.

Dialma, au premier mouvement d'Adrienne, s'élanca vers elle d'un bond comme un tigre sur la proje qu'on veut lui ravir. La jeune fille, épouvantée de l'expression d'ardeur farouche qui enflammait les traits de l'Indien, se rejeta en arrière en poussant un grand eri. A ce eri, Djalma revint à luimême, et se rappela tout ce qui venaît de se passer ; alors, pâle de regrets et de honte, tremblant, éperdu, les yeux noyés de larmes, les traits bouleversés et empreints du plus touchant désespoir, il tomba aux genoux d'Adrieune, et élevant vers elle ses mains jointes, il lui dit d'une voix adorablement douce, suppliante et timide : « Oh! restez!... restez... ne me quittez pas... depuis si longtemps... je vons attends... » A cette prière faite avec la craintive ingénuité d'un enfant, avec une résignation qui contrastait si étrangement avec l'emportement farouche dont Adrienne venait d'être si fort effrayée, elle répondit en faisant signe à Florine de se disposer à partir : « - Prince... il m'est impossible de rester plus longtemps ici. - Mais... vous reviendrez? » dit Djalma en contraignant ses larmes, » je vous reverrai?... --Oh! non, jamais!... jamais!... » dit mademoiselle de Cardoville d'une voix éteinte. Puis, profitant du saisissement où sa réponse avait jeté Djahua. Adrienne disparut rapidement derrière un des massifs de la serre ebaude.

Au moment où Florinc, se hâtant de rejoindre sa maltresse, passait ilevant Rodin, il lui dit d'une voix basse et rapide: « Il faut en finir demain avec la Mayeux. » Florine frissonna de tout sou corps, et, sans répoudre à Rodin, disparut comme Adrienne derrière un des massifs.

Djalma, brisé, anéanti, était resté à genoux, la tête baissée sur sa poitrine; sa ravissante physionomio n'exprimait ni colère, ni emportement, mais une stupeur navrante; il pleurait silencieusement. Voyant Rodin s'approcher de lui, il se releva ; mais il tremblait si fort, qu'il out à peine d'un pas chancelant regagner le divan où il tomba en cachant sa figure dans ses mains. Alors Rodin, s'avancant, lui dit d'un ton doueereux et pénétré : « Hélas!... je craignais ce qui arrive; je ne voulais pas vous faire connaitre votre bienfaitrice, et je vous avais même dit qu'elle était vieille; savezvous pourquoi, cher prince? » Djalma, sans répondre, laissa tomber ses mains sur ses genoux et tourna vers Rodin son visage encore inondé de larmes. . Je savais que mademoiselle de Cardoville était charmante : je savais qu'à votre âge on devient facilement amoureux, » poursuivit Rodin, « et je voulais vous épargner ce malheureux inconvénient, mon cher prince, ear votre belle protectrice aime eperdument un beau jeune homme de cette ville... » A ees mots, Djalma porta vivement ses deux mains sur son eœur, comme s'il venait d'y recevoir un coup aigu, poussa un eri de douleur féroce; sa tête se renversa en arrière, et il retomba évanoui sur le divan. Rodin l'examina froidement pendant quelques secondes et dit en s'en allant et en brossant du coude son vieux chapeau : « Allons... ça mord... ea mord... »





### CHAPITRE ELL.

Les reas

Il est unt. Neuf heures viennent de sonner. C'est le soir du jour où mandemoische de Cardoville é-ste, pour la première fois, trouvée en présence de Djalma; Florine, pâle, émue, tremblante, vient d'enterer, un bougour'à là mais, dans une chamber à coucher muchles avez simplicite, mais très-enfortable. Cette pièce fait partie de l'appartement occupe par la bayeux ches Adrience; il est staite an res-de-chausse et a doux entreis l'une s'ouvre sur le jazdin, frautre sur la cour; c'est de ce côté que se présentent les personnes qui viennent s'arresser à la Myacux par ou folient des consentants personnes qui vienneut s'arresser à la Myacux des des consentants personnes qui vienneut s'arresser à la Myacux des des consentants que s'est de la consentant de la consentant

Plaçant son bougeoir sur la cheminée, la camériste, après un rapide

coup d'esil dans la chambre, alla vers un burrous d'acajou surmonaté d'une joile hibliothèque bien garnie; la che éfe stat usa trieros de ce meuble; lis furrent tous les trois visités par Florine. Ils contensient différentes demandes de secours, quelques notes écrite de la main de la Nayuex. Ce n'était par lá ce que cherebait Florine. Un casier contenant trois cartons séparait la surface de la company de la philothèque, one curtons forces la sasti valinement and de pet la company de la philothèque, one curton forces la sasti valinement conta encore avec auxiété, pais avisant une commode, elle y fit de nouvelles et intuites recherches.

Au pied du lit était une petite porte conduisant à un grand cabinet de toilette, Florine y pénétra, chercha d'abord sans succès dans une vaste armoire où étaient suspendues plusieurs robes noires nouvellement faites pour la Mayeux par les ordres de mademoiselle de Cardoville. Apercevant au bas et au fond de cette armoire, et à demi cachée sous un manteau, une mauvaise petite malle, Florine l'ouvrit précipitamment... elle y trouva soigneusement pliées les pauvres vieilles hardes dont la Mayeux était vêtue lorsqu'elle était entrée dans cette opulente maison. Florine tressaillit ; une émotion involontaire contracta ses traits; songeant qu'il ne s'agissait pas de s'attendrir, mais d'obéir aux ordres implacables de Rodin, elle referma brusquement la malle et l'armoire, sortit du cabinet de toilette et revint dans la chambre à coucher. Après avoir encore examiné le bureau, nne idée subite lui vint. Ne se contentant pas de fouiller de nouveau les cartons. elle retira tont à fait le premier du casier, espérant peut-être trouver ce qu'elle eberchait entre le dos de ce carton et le fond de ce meuble; mais elle ne vit rien. Sa seconde tentative fut plus heureuse ; elle trouva caché où elle l'espérait un cahier de papier assez épais. Elle fit un mouvement de surprise, car elle s'attendait à autre chose ; pourtant elle prit ce manuscrit, l'ouvrit et le feuilleta rapidement. Après avoir parcouru plusieurs pages, elle manifesta son contentement, et fit un mouvement pour mettre ce enhier dans sa poche; mais après un moment de réflexion, elle le replaça où il était d'abord, rétablit tout en ordre, reprit son bougeoir et quitta l'appartement sans avoir été surprise, ainsi qu'elle y avait compté, sachant la Mayoux auprès de mademoiselle de Cardoville pour quelques heures.

Le lendouain des recherches de Florine, la Mayeux, seule dans sa chambre à coucher, c'aist assiet dans un futuell, au con d'une cheminée où flambalt un bon feu; un épais tapis couvrait le plancher; à travers les rédeaux des fendress on aprecevait la pelsouse fruir grand jardin; le silence profond n'était interreunpu que par le bruit régulier du balancier d'une pendice t par le pedificient du doyre. La Mayeux, le sodau main appuyées aux bras du fauteuil, se hissait aiter à un sentiment de bonheur qu'elle a àvait jamais assat complétement golde équipe qu'elle habitait est hiele. Pour la principa de la complete de la compléte de la vait jamais assat complétement; golde despuis qu'elle habitait est hiele. Pour character in exprénant de na becahen de cette créatile, dans la vue riante dairent inseprienné dans la viele de cette créatile, dans la vue riante du jurdin, et autouit dans la conscience de devoir el bien-dire dont del jouissit à la résignation et à l'energie qu'elle avait montrées au milleu de taut de rudes épraves le heuresannet terminées.

Une femme âgée, d'une figure douce et bonne, qui avait été, par la volonie expresse d'Artienne, stâtsché a service de la Myaru, entra et lui dit : « Mademoiselle, il y a là un joune homme qui désire vous parler tout de sulte pour une affaire trèspressée;... il se nomme Agricol Baudoin. « A ce nom la Mayera, poussa un lièger et de joie et de surprise, rougit légèerement, se leva et courut à la porte qui conduisait au salon où se trouvait Agricol.

«Bonjour, na bonne Mayeux, « dit le forgreon en embrasant cordilement la jume file dont les jous de drirent briolantes et cramoisis sous ces baisers fraternels. «— Ah! mon Dieu! » éveris tout à coup l'ouvrière ca regredont afgreid eure angieles, « et e bandeau nei reju en us au front!". Ti as donc été blessé? — Ce n'est rém. « dit le forgreon, « absolument rém... ») sous peu... ju te dirit duit à l'heure... comment cela n'est rém... » de l'autre dans ma chambre alors ; nous serons seuls , « dit la Mayeux en précédant Agricie.

Malgré l'assez grande inquiétude qui se peignait sur les traits d'Agricol, il ne put s'empêcher de sourire de contentement en entrant dans la chambre de la jeune fille, et en regardant autour de lui. « A la bonne beure, ma panvre Mayeux... voilà comme j'aurais voulu toujonrs te voir logée; je reconnals bien là mademoiselle de Cardoville... Quel cœur... quelle àme!... Tu ne sais pas... elle m'a écrit avant-hier... pour me remercier de ce que l'avais fait pour elle... en m'envoyant une épingle d'or très-simple, que je pouvals accepter, m'a-t-elle écrit, car elle n'avait d'autre valeur que d'avoir été portée par sa mère... Si tu savais combien j'ai été touché de la délicatesse de ce don! - Rien ne doit étonner d'nn cœur pareil au sien , » répondit la Mayeux. « Mais ta blessure... ta blessure... - Tout à l'heure . ma bonne Mayeux... l'ai tant de choses à t'apprendre !... Commencons par le plus pressé, car il s'agit dans un cas très-grave de me donner un bon consell... tu sais combien j'ai confiance dans ton excellent cœur et dans ton jugement... Et puis, après, je te demanderai de me rendre un service... oh! onl, un grand service, » ajouta le forgeron d'un ton pénétré, presque solennel , qui étonna la Mayeux. Puis il reprit : « Mais commençons par ce qui ne m'est pas personnel. - Parle vite. - Depuis que ma mère est partie avec Gabriel pour se rendre dans la petite cure de eampagne qu'il a obtenue, et depuis que mon père loge avec M. le maréchal Simon et ses demoiselles. j'al été, tu le sais, demeurer à la fabrique de M. Hardy avec mes camarades dans la maison commune... Or... ce matin... Ah! il faut te dire que M. Hardy, de retour d'un long voyage qu'il a fait dernièrement, s'est de nouveau absenté depuis quelques jours, pour affaires. Ce matin donc, à l'beure du déjeuner, j'étais resté à travailler un peu après le dernier coup de cloche; je quittais les bâtiments de la fabrique pour aller à notre réfectoire, lorsque je vois entrer dans la cour une femme qui venait de descendre d'un fiacre; elle s'avance vivement vers moi; je remarque qu'elle est blonde, quoique son voile fut à moitié baissé, d'une figure aussi douce que jolie, et mise comme une personne très-distinguée. Mais frappé de sa pàleur, de son air inquiet, effravé, je lui demande ce qu'elle désire. «Mon-

« sieur. » me dit-elle d'une voix tremblante en paraissant faire un effort sur elle-même, « étes-vous l'un des ouvriers de cette fabrique? - Oui , « madame. - M. Hardy est done en danger? » s'écria-t-elle. « -- M. Hardy . « madame? mais il n'est pas de retour à la fabrique. - Comment! » repritelle . « M. Hardy n'est pas revenu lei hier au soir ! Il n'a pas été très-« dangereusement blessé par une machine en visitant ses ateliers?...» En prononcant ces mots, les lévres de cette pauvre jeune dame tremhlaient bien fort, et je vovais de grosses larmes ronler dans ses yeux. « - Dien « merci, madame, rien n'est plus faux que tout cela, » lui dis-je, « car « M. Hardy n'est pas de retour; on annonce senlement son arrivée pour « demain on après. - Ainsi, monsieur... vous dites bien vrai, M. Hardy « n'est pas arrivé? n'est pas blessé? » reprit la jolie dame en essuyant ses yeux. « - Je vous dis la vérité, madame; si M. Hardy était en dan-« ger, je ne serais pas si tranquille en vous parlant de lui. - Ah! merci, « mon Dieu ! merci ! » s'écria la jeune dame. Puis elle m'exprima sa reconnaissance d'un air si heureux, si touché, que j'en fus ému. Mais tont à coup, comme si alors elle avait honte de la démarche qu'elle venait de faire, elle rabaissa son voile, me quitta précipitamment, sortit de la cour et remonta dans le fiacre qui l'avait amenée. Je me dis : « C'est « nne dame qui s'intéresse à M. Hardy et qui aura été alarmée par « un faux bruit, » - Elle l'alme sans doute, » dit la Mayeux attendrie, «et, dans son inquiétude, elle aura commis peut-être une imprudence en venant s'informer de ses nouvelles. - Tu ne dis que trop vrai-Je la regarde remonter dans son fiacre avec intérêt, car son émotion m'avait gagné... Le fiacre repart... mais que vois-je quelques instants après? un cabriolet de place que la jeune dame n'avait pu apercevoir, caché qu'il était par l'angle d'une muraille ; et au moment où il détourne, je distingue parfaitement un homme, assis à côté du cocher, lui faisant signe de prendre le même chemin que le fiacre. -- Cette pauvre jeune dame était suivie, » dit la Mayeux avec inquiétude. « - Sans doute; aussi je m'élance après le fiacre : ic l'atteins , et à travers les stores baissés , je dis à la jeune dame , en courant à côté de la portière : « Madame, prenez garde à vous, vous « êtes suivie par un cabriolet. » - Bien !... bien ! Agricol... et t'a-t-elle répondu? - Je l'ai entendue crier : « Grand Diou ! » avec un accent déchirant. Et le fiacre a continué de marcher. Bientôt le cabriolet a passé devant moi : j'ai vu à côté du cocher un homme grand , gros et rouge qui , m'ayant vu courir après le fiacre, s'est peut-être douté de quelque chose, car il m'a regardé d'un air inquiet. - Et quand arrive M. Hardy? » reprit la Mayeux. « - Demain ou après-demain ; maintenant , ma bonne Mayeux , conseille-moi... Cette jeune dame M. Hardy, c'est évident. Elle est sans doute mariée,... puisque elle avait l'air trés-embarrassée en me parlant et qu'elle a pousse un cri d'effroi en apprenant qu'on la suivait... Que dois-je faire ?... l'avals envie de demander avis au père Simon ; mais il est si rigide !... Et puis à son àge... une affaire d'amour !... Au lieu que toi . ma bonne Mayeux, qui es si délicate et si sensible... tu comprendras cela. » La jeune fille tressaillit, sourit avec amertume; Agricol ne s'en apercut pas et continua : « Aussi je me suis dit : « Il n'y a que la Mayeux qui puisse me

« conseiller. » En admettant que M. Hardy revienne demain, dois-ie lui dire ce qui s'est passé, ou bien...? -- Attends done..., « s'écria tout à coup la Mayeux en interrompant Agricol et paraissant rassembler ses souvenirs . « lorsque je suis allée au couvent de Sainte-Marie demander de l'ouvrage à la supérieure... elle m'a proposé d'entrer ouvrière à la journée dans une maison où je devais... surveiller... tranchons le mot... espjonner... -- La misérable !... - Et sais-tu, » dit la Mayeux, « sais-tu chez qui l'on me proposait d'entrer pour faire cet indigne métier? Chez une madame de... Fremont ou de Bremont, je ne me souviens plus bien, femme excessivement religieuse, mais dont la fille, jeune dame mariée, que je devais surtout épler, me dit la supérieure, recevait les visites trop assidues d'un manufacturier. - Que dis-tu? » s'écria Agricol, « ce manufacturier serait?... - M. Hardy... j'avais trop de raisons pour ne pas oublier ce nom que la supérieure a prononcé... Depuis ce jour, tant d'événements se sont passés, que j'avais oublié cette circonstance. Ainsi... il est probable que cette jeune dame est celle dont on m'avait parlé au couvent. - Et quel intérêt la supérieure du couvent avait-elle à cet espionnage?... » demanda le forgeron. . - Je l'ignore : mais, tn le vois, l'intérêt qui la faisait agir subsiste toujours, puisque cette jeune dame a été épiée... et peut-être, à cette heure, est dénoncée... déshonorée... Ah! c'est affreux! » Puis voyant Agricol tressaillir vivement, la Mayeux ajouta ; « Mais qu'as-tu donc ?... - Et ponrunoi non? » se dit le forgeron en se parlant à lui-même . « si tout cela... partait de la même main !... La supérieure d'un couvent peut bien s'entendre avec un abbé... Mais alors... dans quel but ?... - Explique-toi done . Agricol . » reprit la Mayeux. « Et puis enfin ta blessure... comment l'as-tu recue? Je t'en conjure, rassure mol. - Et c'est justement de ma blessure que je te vais parler... car en vérité plus j'y songe, plus l'aventure de cette jeune dame me paralt se relier à d'autres faits. - Que dis-tu? - Figure-toi que, depuis quelques jours, il se passe des choses singulières aux environs de notre fabrique :... d'abord, comme nous sommes en caréme, un abbé de Paris, un grand bel bomme, dit-on, est déjà venu précher dans le petit village de Villiers, qui n'est qu'à un quart de lieue de nos ateliers... Cet abbé a trouvé moyen dans son préche de calomnier et d'attaquer M. Hardy. - Comment cela? - M. Hardy a fait une sorte de règlement imprimé, relatif à notre travail et aux droits dans les bénéfices qu'il nous accorde ; ce règlement est suivi de plusieurs maximes aussi nobles que simples, de quelques préceptes de fraternité à la portée de tout le monde, extraits de différents philosophes et de différentes religions... De ce que M. Hardy a choisi ce qu'il y avait de plus pur parmi les différents préceptes religieux, M. l'abbé a conclu que M. Hardy n'avait aucune religion, et il est parti de ce thème, non-seulement pour l'attaquer en chaire. mais pour désigner notre fabrique comme un fover de perdition , de damnation et de corruption, parce que, le dimanche, au lieu d'aller écouter ses sermons ou d'aller au cabaret, nos camarades, leurs femmes et leurs enfants passent la journée à cultiver leurs petits jardins, à faire des lectures, à chanter en chœur ou à danser en famille dans notre maison commune : l'abbé a même été jusqu'a dire que le voisinage d'un tel amas d'atbées, c'est 4.

ainsi qu'il nons appelle, pouvait attirer la colère du ciel sur un pays... que l'on parlait beaucoup du choléra qui s'avançait, et qu'il serait possible que. grâce à notre voisinage impie , tons les environs fussent frappés de ce fléau vengeur. - Mais dire de telles eboses à des gens ignorants. » s'écria la Mayeux , « c'est risquer de les exciter à de funestes actions. -- C'est justement ce que voulait l'abbé. - Que dis-tu? - Les habitants des environs, encore excités sans donte par quelques meueurs, se montrent bostiles aux ouvriors de la fabrique; on a exploité, sinon leur haine, du moins leur envie... En effet, nous voyant vivre en commun, bien logés, bien nonrris, bien chauffés, bien vêtus, actifs, gais et laborieux, leur jalousic s'est encore aigrie par les prédications de l'abbé et par les sourdes menées de quelques mauvais sujets que j'ai reconnus pour être les plus manyais ouvriers de M. Tripeaud... notre concurrent. Toutes ces excitations eommencent à porter leurs fruits ; il y a déjà eu deux ou trois rixes entre nous et les babitants des environs... C'est dans une de ces bagarres que j'ai reçu un coup de pierre à la tête... - Et cela n'a rion de grave, Agricol, bien sûr? » dit la Mayeux avec inquiétude. « - Rien absolument, te dis-ie :... mais les ennemis de M. Hardy ne se sont pas bornés aux prédications; ils ont mis en œuvre quelque chose de bien plus dangereux. - Et quoi encore? - Moi, et presque tons mes camarades, nous avons fait solidement le coup de fusil en juillet ; mais il ne nous convient pas, quant à présent, et pour cause, de reprendre les armes; ce n'est pas l'avis de tout le monde, soit; nous ne blâmons personne, mais nous avons notre idée; ct le père Simon, qui est brave comme son fils, et aussi patriote que personne, nous approuve et nous dirige. Eb bien, depuis quelques jours, on trouve tout autour de la fabrique, dans le jardin, dans les cours, des imprimés où on nous dit :.. « Vous êtes des lâches, des égolstes ; parce que « le hasard vous a donné un bon maltre, vous restez indifférents au malheur « de vos frères et aux moyens de les émanciper ; le bien-être matériel vous « énerve. » - Mon Dieu! Agricol, quelle effrayante persistance dans la méchanceté !... - Oui... et malheureusement ces menées ont commence à avoir quelque influence sur plusieurs de nos plus jeunes camarades; comme, après tout, on s'adressait à des sentiments généreux et fiers, il y a eu do l'écho... déjà quelques germes de division se sont développés dans nos ateliers jusqu'alors si fraternellement unis; on sent qu'il y règne une sourde fermentation :... une froide défiance remplace , chez quelques-uns , la cordialité accoutumée... Maintenant, si je te dis que je suis presque certain que ces imprimés, jetés par-dessus les murs de la fabrique, et qui ont fait éclater entre nous quelques ferments de discorde, ont été répandus par des émissaires de l'abbé prècheur... ne trouves-tu pas que tout cela. coincidant avec ce qui est arrivé ce matin à cette ieune dame, prouve que M. Hardy a, depuis peu, de nombreux ennemis? - Commo toi, je trouve cela effrayant, Agricol, » dit la Mayeux, « et cela est si grave, que M. llardy pourra seul prendre uno décision à ce sujet... Quant à ce qui est arrivé ce matin à cette jeune dame , il me semble que , sitôt le retour de M. Hardy . tu dois lui demander un entretien, et, si délicate que soit une pareille révélation, lui dire ee qui s'est passé. - C'est cela qui m'embarrasse... Ne

crains-tu pas que je paraisse ainsi vouloir entrer dans ses secrets ? -- Si cette jeune dame n'avait pas été snivie, l'aurais partagé les scrupules... Mais on l'a épiée, elle court un danger... selon moi, il est de ton devoir de prévenir M. Hardy... Suppose, comme cela est probable, que cette dame soit mariée,... ne vaut-il pas micux, pour mille raisons, que M. Hardy soit instruit de tout? - C'est juste, ma bonne Mayeux;... je suivrai tou conseil; M. Hardy saura tout... Maintenant, nous avons parlé des autres... parlons de moi... oni, de moi... car il s'agit d'une chose, dont peut dépendre le bonheur de ma vie, » ajouta le forgeron d'un ton grave qui frappa la Mayeux. « Tu sais. » reprit Agricol après un moment de silence, « que . depuis mon enfance, je ne t'ai rien caché... que je t'ai tout dit... tout absolument? -- Je le sais, Agricol, je le sais, » dit la Mayeux en tendant sa main blanche et fluette au forgeron, qui la serra cordialement, et qui continua : « - Quand je dis que je n'ai rien caché... je me trompe... je l'ai toujours caché mes amourettes... et cela, parce que, bien que l'on puisse tout dire à une sœur... il y a pourtant des choses dont on ne doit pas parler à une digne et bonnéte fille comme toi... - Je te remercie, Agricol ;...j'avais... remarqué cette réserve de la part..., » répondit la Mayeux en baissant les yeux et contraignant héroiquement la douleur qu'elle ressentait , « je t'en remercie. - Mais par cela même que je m'étais imposé de ne jamais te parler de mes amourettes, je m'étais dit : « S'il m'arrive « quelque chose de sérieux... enfin un amour qui me fasse songer au « mariage... oh ! alors comme l'on confic d'abord à sa sœur ce que l'on « soumet ensuite à son père et à sa mère, ma bonne Mayeux sera la pre-« mière Instruite. » - Tu es bien bon , Agricol!... - Eh bien !... le quelque chose de sérienx est arrivé... je suis amoureux comme un fou et je songe au mariage. »

A ces mots d'Agricol, la pauvre Mayeux se sentit pendant un instant paralysée; Il lui sembla que son sang s'arrêtait et se glacait dans ses veines; pendant quelques secondes... elle crut mourir... son cœur cessa de battre... elle le sentit, non pas se briser, mais se fondre, mais s'annihiler... Puis, cette fondroyante émotion passée, ainsi que les martyrs qui trouvaient dans la surexcitation même d'une douleur atroce cette puissance terrible qui les falsait sourire au milieu des tortures, la malheureuse fille trouva, dans la crainte de laisser pénètrer le secret de son ridicule et fatal amour, une force incrovable; elle releva la tête, regarda le forgeron avec calme, presque avec sérénité, et lui dit d'une voix assuréc : « Ah! tu aimes quelqu'un... sériensement? - C'est-à-dire, ma bonne Mayeux, que, depuis quatre jours... je ne vis pas... ou plutôt je ne vis que de cet amour... - Il y a sculement... quatre jours... que tu es amoureux?... - Pas davantage... mais le temps n'y fait ricn... - Et... elle est bien jolie? - Brunc... une taille de nymphe, blanche comme un lis... des youx bleus... grands comme ca et aussi doux... aussi bons... que les tiens... - Tu me flattes, Agricol. - Non, non... c'est Angèle que je flatte... car elle s'appelle ainsi... Quel joli nom 1... n'est-ce pas, ma bonne Mayeux? - C'est un nom charmant.... » dit la pauvre fille en comparant avec une douleur amère le contraste de ce gracieux nom avec le sobriquet de la Mayeux, que le brave Agricol lui

donnait sans v songer. Elle reprit avec un calme effrayant : « Angèle... oui, c'est un nom charmant!... - Eh hien! figure-toi que ce nom semble être l'image non-seulement de sa figure, mais de son cœur... En un mot, c'est un cœur, je le crois du moins, presque au niveau du tien. - Elle a mes veux... elle a mon cœur. » dit la Mayeux en souriant. « c'est singulier comme nous nous ressemblons... » Agricol ne s'aperçut pas de l'ironie désespérée que cachaient les paroles de la Mayenx ; et il reprit, avec une tendresse aussi sincère qu'inexorable : « - Est-ce que tu crois, ma bonne Mayenx, que je me serais laissé prendre à un amour sérieux, s'il n'y avait pas eu dans le caractère, dans le cœur, dans l'esprit de celle que j'aime, beaucoup de toi? - Allons, frère..., » dit la Mayeux en souriant (oui, l'infortunée ent le courage, eut la force de sourire), « allons, frère, tu es en veine de galanterie aujourd'hui... Et où as-tn connu cette jolie personne? - C'est tout bonnement la sœur d'un de mes camarades ; sa mère est à la tête de la lingerie commune des ouvriers; elle a eu besoin d'une aide à l'année, et comme, selon l'habitude de l'association, l'on emploie de préférence les parents des sociétaires... madame Bertin, c'est le nom de la mère de mon camarade, a fait venir sa fille de Lille, où elle était auprès d'une de ses tantes, et depuis einq jours elle est à la lingerie... Le premier soir où je l'ai vue... j'ai passé trois heures à la veillée, à causer avec elle, sa mère et son frère ;... je me suis senti saisi dans le vif du cœur; le lendemain, le surlendemain, can'a fait qu'augmenter ;... et maintenant j'en suis fou... bien résolu à me marier... selon ce que tu diras... cependant... Oni... cela t'étonne... mais tout dépend de toi ;... je ne demanderai la permission à mon père et à ma mère qu'après que tu auras parlé. - Je ne te comprends pas. Agricol. - Tu sais la confiance absolue que j'ai dans l'incroyable instinct de ton cœur; bieu des fois tu m'as dit : « Agricol , défie-toi de celui-ci , aime « celui-là, aje confiance dans cet autre... » Jamais tu ne t'es trompée. Eh bien! il faut que tu me rendes le même service... Tu demanderas à mademoiselle de Cardoville la permission de t'absenter, je te menerai à la fahrique : l'ai parlé de toi à madame Bertin et à sa fille comme de ma sœur chérie ;... et selon l'impression que tu ressentiras après avoir vu Angèle... je me déclarerai ou je ne me déclarerai pas... C'est, si tu veux, un enfantillage, une superstition de ma part, mais je suis ainsi ... - Soit, - répondit la Mayeux avec un courage héroïque, « je verrai mademoiselle Angèle; je te dirai ce que j'en pense... et cela, entends-tu... sincèrement. - Je le sais bien... Et quand viendras-tu? - Il faut que je demande à mademojselle de Cardoville quel jour elle n'aura pas besoin de moi ; je te le ferai savoir... - Merci, ma honne Mayeux, a dit Agricol avec effusion. Puis il ajouta en souriant : « Et prends ton meilleur jugement... ton jugement des grands jours... - Ne plaisante pas, frère..., » dit la Mayeux d'une voix douce et triste, « ceci est grave... il s'agit du bonheur de toute ta vie... »

A ce moment on frappa discrétement à la porte. « Entrez. » dit la Mayeux. Florie parti. « Mademoiselle vous prie de voulôn hen passer des clels, si vous n'êtes pas occupée, » dit Florine à la Mayeux. Celle-ci se leva. et s'adressant au forgeron : « — Yeux-tu attendre un mongent, Agricol? je demonderai à mademoiselle de Cardwille de que jour je pourrai disposer.

et je viendrai te le redire. » Ce disant, la jeune fille sortit, laissant Agricol avec Florine.

«Pauria hien dein'er menerier aujourd'hai modemoiselle de Cardoville, di Agriod, mais jû craint d'éver dendieret. » Modemoiselle est un prosonfirante, « dit Florine, « et elle n'a reçu personne, monsieur; muis je souffarate, » dit Florine, « et elle n'a reçu personne, monsieur; muis je suis sirce que, dés qu'elle ira mienz, celle se freu nu plassisé de vous voir. La Mayeux rentra et dit à Agricol ; « Si tu veux venir me prendre demiai nur les treès benres, afin de ne pas perdre ta journée entière, nous irons à la fabrique et tu me remeinerse dans la soiree. — Ainsi à demain trois heures, ma home Mayeux. — Ademia trois heures, Apricol. »

Le sist de ce núme, junt, hreque tout fut calme dans Histel, la Mayeux, qui chât leverse superà de un demans enfet de Cardonille, rentre dans sa chambre à coucher, ferma sa porte à clef, pais se travasat enfin libre et sans contrainte, elle se jui à genoux devant un fasteuil, et fondit en larmes. La jeune fille pleura longtemps... bien longtemps. Lorsque sa larmes frenta tiries, et de cassay sea yeux, s'apprecha de on burrons, da le cardon du casier, prit dans cette cachette le nanuerett que sur es califer.





## 60A91723 RLIL

le internal de la Manent.

Nous l'avons dit, la Mayeux avait écrit une partie de la muit, sur le cahier découvert et parcoure la veille par Florine, qui a'avait pas osé le dérober avant d'avoir instruit de son contenu les personnes qui la faisaient agir, et sans avoir pris leurs derniers ordres à ce suiet.

Expliquem Feststence de ce manuscrit avant de l'ouvrir au tectur. Du jour où la Nyeux victuit aperque de son ansure paux Agricol, le premier une de ce unauscrit avait été écrit. Dunée d'un caractère essentiellement expansif, et portant se sentant toujours comprimée par la terreur du rédicale, terreur dont la doutoureuse exagération était la seule faiblesse de la Nayeux, à qui cett infortunée ci-cliète confié le severe de sa fusuets passion, si ce a'est au papier. Ai ce muet confident des âmes unbrageuses ou blessées, à cot am pietat, silencieva et froid, qui, y'il ne répond pas à l'un réprodupt au ou blessées, à cot am pietat, silencieva et froid, qui, y'il ne répond pas à l'un réprodupt au de l'esse de l'au partie de l'est de l'es



Angèle



des plaintes déchirantes, du moins toujours écoute, toujours se souvient? Lorsque son eœur déborda d'émotions, tantôt tristes et donces, tantôt amêres et déchirantes, la pauvre ouvrière, trouvant un charme mélancolique dans ees épanchements muets et solitaires, tantôt revêtus d'une forme poétique, simple et touchante, tantôt écrits en prose naïve, s'était habituée pen à pen à ne pas borner ces confidences à ce qui touchait Agricol ; bien qu'il fût au fond de toutes ses pensées, certaines réflexions que faisait naitre en clie la vue de la beauté, de l'amour heureux, de la maternité, de la richesse et de l'infortune, étaient, ponr ainsi dire, trop intimement empreintes de sa personnalité si malhoureusement executionnelle pour nu'elle osat même les communiquer à Agricol. Tel était donc ce journal d'une pauvre fille du peuple, chétive, difforme et misérable, mais douée d'une âme angélique et d'une belle intelligence développée par la lecture, par la méditation, par la solitude, pages ignorées qui cependant contenaient des aperens saisissants et profonds sur les êtres et sur les choses, pris du point de vue particulier où la fatalité avait placé cette infortunée.

Les lignes suivantes, çà et là brusquement interrompues on tachées de larmes, selon le cours des émotions que la Mayeux avait ressenties la veille en apprenant le profond amour d'Agricol pour Angèle, formaient les dernières pages de ce journal.

\*\$(B)4\*

### Vendredi, 5 mars 1852.

- ... Ma nuit n'avait été agitée par aueun rève pénible; ce matin, je me suis levée sans aueun triste pressentiment.
- « Il n'en faut cependant pas plus pour vous briser lé eœur... Quelqu'un entre, vous embrasse fraternellement, s'assied... vous parle... et puis... Ob! mon Dien... mon Dieu... ma tête se perd...
- Le mesens plus calme... Allous, courage, pauvre cœur... Courage! sl un jour l'aidvitune m'accalité de nouveau, je relirit ees lignes, écrites sous l'impression de la plus cruelle doubter que je doive jonais reseault; et je mé dirai ; Qu'est-ee que le chagrin présent aupres du chagrin passé? Douleur bien eruelle que la mieme L. Ble et all'égitien, rédeule, honteure; je n'oscenis pas l'avouer, même à la plus tendre, à la plus indulgent des mières... Iléal et éet a qu'il est des priens bien af Cues qui poutant fois même... Iléal et éet a qu'il est des priens bien af Cues qui poutant fois de mières... Iléal et éet a qu'il est des priens bien af Cues qui poutant fois de l'appression de l'appre

à bon droit hausser les épaules de pitié ou de dédain. Hétas!... c'est qu'il est des malheurs défendus...

« Agricol m'a demandé d'aller voir demain la jenne fille dont il est passionnément épris, et qu'il épousera si l'instinct de mon cœur lui conseille... ce mariage... Cette pensée est la plus douloureuse de toutes celles qui m'ont torturée depuis qu'il m'a si impitoyablement annoncé cet amour... Impitovablement... non. Agricol... non, non, frère, pardon de cet injuste cri de ma souffrance!... Est-ce que tu sais... est-ce que tu peux te donter que je l'aime plus fortement que tu n'aimes et que tu n'aimeras jamais cette charmante créature? - Brune, une taille de nymphe, blanche comme un lis, et des neux bleus... longs comme cela... et presque aussi doux que les tiens... -Voilà comme il a dit en me faisant son portralt. Pauvre Agricol, auralt-il souffert, mon Dieu! s'il avait su que chacune de ses paroles me déchirait te cœur! Jamais je n'ai mieux senti qu'en ce moment la commisération profonde, la tendre pitié que vous inspire un être affectueux et bon, qui, dans sa sincère ignorance, vous blesse à mort et vous sourit... Aussi on ne le blame pas... non... on le plaint de toute la douleur qu'il éprouverait en découvrant le mal qu'il vous cause.

« Chose étrange! jamais Agricol ne m'avait paru plus bean que ce matiun... Comue no malév visage était doncement éum en me partant des inquiétudes de cette jeune et jolie dame!... En l'écoutant me raconter ces angoisses d'une feume qui risque à se perdre pour l'homme qu'éle aime... je sentais mon œur palpiter violemment... mes mains devenir briulantes... une molle langueur s'emparer de moi... Ridicule et dérision l'Est-ce que 'paile droit, moi, d'être étune ainsi?.

« Je me souviens que pendant qu'il parlait, j'ai jeté un regard rapide sur la glace; j'étais fière d'être si hien vêtue; Ini, ne l'a pas seulement remarque; mais il n'importe; il m'a semblé que mon bonnet m'allait bien, que mes cheveux étaient brittants, que mon regard était doux... Je trouvais Agricol si beau... que je suis parvenue à me trouver moins laide que d'habitude! sans doute pour m'excuser à mes propres veux d'oser l'aimer... Après tout... ce qui arrive aujourd'hui devait arriver un jour ou un autre... Oui... et cela est consolant comme cette pensée... pour ceux qui aiment la vie : que la mort n'est rien... parce qu'elle doit arriver un jour ou l'autre. Ce qui m'a toujours préservée du suicide... ce dernier mot de l'infortuné qui préfère aller vers Dieu que de rester parmi ses créatures... c'est le sentiment du devoir... Il ne faut pas songer qu'à soi. Et je me disais aussi : Dieu est bon... toujours bon... puisque les êtres les plus déshérités... trouveut encore à aimer... à se dévouer. Comment se fait-il qu'à moi si faible et si infime... il m'ait toujours été donné d'être secourable ou utile à quelqu'un? Ainsi... aujourd'hui... j'étais bien tentée d'en finir avec la vie ;... ni Agricol ni sa mère n'avaient plus besoin de moi... Oui... mais ces malheureux dont mademoiselle de Cardoville m'a faite la Providence?... Mais ma hienfaitrice elle-même... quoiqu'elle m'ait affectueusement grondée de la ténacité de mes sonpeons sur cet homme? Plus que jamais je suis effravée pour elle... plus que jamais... je la sens nurnacée;... plus que jamais j'ai foi à l'utilité de ma présence auprès d'elle... Il faut donc vivre... Vivre pour aller voir demain cette jenne fille... qu'Agricol aime éperdument?

• Mon Diest ... pourquei ai-je done toujoure connu la douleur et jamais la haine... Il doil y avoir nen aniere joulasmee dans la hiane. An diel y avoir nen aniere joulasmee dans la hiane. Angelle... coume il l'a nomente... en me distanta natevaent : Il no mo charmant. Angelle... donne charmant. Angelle... donne charmant. Angelle... netter pau, la Mayeuz? Rapprocher e nom, qui rappelle une idée pleine de girace. de ce sobriquet, ironique symbode de un difformité... Pauvre Agricul I... pauvre firer l... Dis' la bouté est donc quelquefois aussi impliyablement aveugle que la methancet 27.

« Noi., hair cette jeune fille?... Et pourquoi? M'as-teile dérobé la beauté qui seduit Agricol? Puis-je lui en vouloir d'être belle? Quand je n'étais pas cacore faite aux conséquences de ma laideur, je me demandais, avec une amère carriosité, pourquoi le Créateur avait doué si inégalement ses créatures.

« L'habituée de certaines douleurs m'a permis de réfléchir avec calme; jui fui par me persander... et je crise qu'à la hidaur et à la beaute son attachées les deux plus noblet énotons de l'âme... Induirietto et al touspession! Ceux qu'à sont dounce unit... destincte et ser qui sont beaux nomes de l'aute de la companie de la compani

« Singulière position que la mienne! ... Si jaine... je suis ridicule;... si fron us'aine... on set plas ridicule accer. Comment ais-pu assec nobiler celta... pour avoir souflert... pour souffrie comme je suuffre aispunt'hui? Mais bettes out cette soufframe paisqu'elle d'angendre pas la bainel... Mais bettes out cette soufframe paisqu'elle d'angendre pas la bainel... piaqu'à la fin... j'écuaterai bles nuon ceur; jal l'instinct de la conservation des autres; il me guidere, il n'éculerre... Mas eule crainte est de nodre ce harmes à la vue de cette jeune fille, de ne pouvoir vaincre nuon cantion. Mais alors, mon Biest quelle réviation pour Agricol, que mes pieure! Lai... découvrir le foi annour qu'il minapir... oh j jomnis l... le joure ûi lle saurait aerai le dernier den na vie... Il y autral dest pour rout qu'il minapir... de joure ûi lle saurait aerai le dernier den na vie... Il y autral dest pour rout qu'il minapir... de pour de l'autral destroit de control de control de la moute de chande de la control d'existence comme un ferendate...

« Non, non, je serai calme... D'ailleurs, n'ai-je pas tantôt, devant lui, subi courageusement une terrible épreuve? Je serai calme;... Il faut, d'ail-leurs, que ma personnalité ne vienne pas obseurier cete seconde vue, s'clairvoyante pour ceux que j'aime. Oh J pénilhe... pénilhe tabére... Car il faut taussi que la crainte même de chér involontairement à un sentimen mauvais en me reude pas trop indulgente pour cette jeune fills. Je pourrus 39.

de la sorte compromettre l'avenir d'Agricol, puisque ma décision seule, dit-il, doit le guider.

- « Pauvre créature que je suis!... Comme je m'abuse! Agricol me demande mon avis, parce qu'il croît que je n'aurai pas le triste conrage de veuir contrarier sa passion ; ou bien, il sue dira : « Il n'importe... j'aime... « et je brave l'avenir... »
- « Sais alore, si mes avis, si l'instinct de mon ceur ne doivent pas le guider, si a recibulion est prise d'avance à que in de numin cette mission si cruelle pour moi? A quoi bon? à lui obeir. Ne m'à-t-il pas dit : Viens! Es nougenit à mun décuements pour luit, combine de fois, dans le plus secret, dans le plus profinel ablue de mon ceur, je me suis demande si junais la pensite in est venue de à niver autrement que comme une text est de partie de la comme de la pourquoi se rais est junais di quelle foi debenue; invite unit en moi 12, pourquoi se rais partie de la comme del la comme de la comme de
- « Moi mariée à lain... non Dieu I... Ce rêve aussi insemé qu'ineffable... ce se pueixée d'une douceur cételes, qui embrasent tous les sentimet depuis l'amour jusqu'à la maternité... ces pensées et ces sentiments ne me sont-ties pas défends sous princ d'un rédicule ni plus ni moints grand est je portais des vétements ou des atours que un laideur et ma difformité un'interdisent.
- le voudrais savoir si, lorsque j'étais plongée dans la plus cruelle détresse, j'aurais plus souffert que je ne souffre aujourd'hui, en apprenant le mariage d'Agricol. La faim, le froid, la misère m'eussent-ils distraite de cette douleur atroce? on bien cette douleur atroce m'eût-elle distraite du froid, de la fait ut de la misère?
- Non, non, cette ironio est autére; il n'est pas bien à moi de parfer ainis, lourquoi est deuduer si producir Es quoi Falection, Festine, le respect d'Agricol pour moi sont-lis changés? Le me plains... Et que serait-ce deuce, grand Deut si, comme ceta se voit, helast 1 rop souvent, t'étable belle, aimante, dévouce, et qu'il m'est préféro une femme assina belle, moins aimante, mois dévoncé que noil ... Ne serait-je pas mille étés excere plas malureureure er pri pourrais, are je devrais le bilaner... tan-innessible de force de l'averi plants songé à une noise moissille de l'orde à vavoir jamis songé à une noise moissille de lorde et réficielle...
- « Et l'eût-il voulu... est ce que j'aurais jamais eu l'égoisme d'y consentir?...
- s' Zai commencé à écrire bien des pages de ce journal comme p'ài commencé celle-ci., le ceur noyé d'amertume, et prespet toujours à mesure que je disais au papier ce que je n'aurais ooé dire à personne., mon aime se alumit, pais la résignation arvivait., la résignation, ma sainte à uoi, celle-là qui, souriant les yeux pleins de larmes, souffre, aime et n'espére jamais l' »
  - tles mots étaient les derniers du journal. On voyait, à l'abondante trace

de larmes, que l'infortunée avait du souvent éclater en sanglots...

Eu offet, brisée par tant d'émotions, la Myreux, à la fin de la nuit, avait replacé le cahier desrière le carton, le croyant là, non plus en sòreté que partout ailleurs (elle ne ponvait pas soup-conner le mointre alus de confance), mais moins en vue que dans un des tiroirs de son bureau, qu'elle ouvrait fréquirement à la vue de tous.

Ainsi que la courageuse créature se l'était promis, voulant accomplir dignement sa tâche jusqu'à la fin, le lendemain, elle avait attendu Agricol, et bien affermie dans son héroïque révolution, elle s'était rendue avec le forgeron à la fabrique de M. Hardy.

Florine, instruite du départ de la Mayeux, mais retenue une partie de la journée par son service auprès de mademoiselle de Cardoville, et préférant d'ailleurs attendre la nuit pour accomplir les nonveaux ordres qu'elle avait demandés et rerus, depuis qu'elle avait fait connaître par une lettre le contenu du journal de la Mayeux, Florine, certaine de n'être pas surprise, entra, lorsque la nuit fut tout à fait venue, dans la chambre de la jeune ouvrière... Connaissant l'endroit où elle trouverait le manuscrit, elle alla ilroit au bureau, déplaca le carton, puis, prenant dans sa poche une lettre eachetée, elle se disposa à la mettre à la place du manuscrit qu'elle devait sonstraire. A ce moment, elle trembla si fort, qu'elle fut obligée de s'appuyer un instant sur la table. On l'a dit, tout bon sentiment n'était pas éteint dans le cœur de Florine : elle obéissait fatalement aux ordres qu'elle recevalt, mais elle ressentait douloureusement tout ce qu'il y avait d'horrible et d'infâme dans sa conduite... S'il ne se fût agi absolument que d'elle, sans doute elle aurait en le courage de tout braver plutôt que de subir une odiense domination :... mais il n'en était malheureusement pas ainsi, et sa perte eut causé un désespoir mortel à une personne qu'elle chérissait plus que la vie ;... elle se résignait donc... non sans de cruelles angoisses, à d'aboninables trahisons. Quoiqu'elle ignorat presque toujours dans quel but on la faisait agir, et notamment à propos de la soustraction du journal de la Mayeux, elle pressentait vaguement que la substitution de eette lettre cacbetée au manuscrit, devait avoir pour la Nayeux de funestes conséquences, car elle se rappelait ces mots sinistres prononcés la veille par Rodin : « Il faut en finir demain... avec la Mayeux. » Qu'entendait-il par ces mots? Comment la lettre qu'il lui avait ordonné de mettre à la place du journal concourrait-elle à ce résultat? Elle l'ignorait, mais elle comprenaît que le dévouement si clairvoyant de la Mayeux causait un juste ombrage aux ennemis de mademoiselle de Cardoville, et qu'ellemême, Florine, risquait d'un jour à l'autre de voir ses perfidies découvertes par la jeune ouvrière. Cette dernière crainte fit cesser les hésitations de Florine; elle posa la lettre derrière le carton, le remit à sa place et, cachant le manuscrit sous son tablier, elle sortit furtivement de la chambre de la Maveux.

- mesicana



## SHAPITAR ZEIH.

Le journal de la Naveux

Florine, revenue dans sa chambre quelques heures après y avoir caché le manuscrit soustrait dans l'appartement de la Mayeux, cédant à sa curiosité, voulut le parcourir. Bientôt elle ressentit un intérêt croissant, une émotion juvolontaire en lisant ces confidences intimes de la jeune ouvrière.

Parari plusieurs pieces de vers, qui toutes respirieite un anoug passionale pour Agriola, amour à prodonal, si anicher, que Plorine en fut touchée et oblità la difformité réticule de la Mayoux; parari plusieures pièces de vers, disona-nous, se trouvaient différents fraguents, penales ou réclis, relatifs à des faits divers. Nous en citerons quelques-une, afin de justifier l'impression profonde que cette lecture caussit à Parine.

## Fragments du journal de la Mayenz.

...Cétait anjourd'hui ma fête. Jusqu'à ce soir, j'ai conserve une folle esperance.

- · liter, Jétals descendue ebez madane Bandoin pour pamer une plaie légère qu'elle avait à in jambe. Quand je suis entrée, Agricol était là. Sans doute il parlait de uni avec sa mère, car ils se sont tus fout à coup en changeant un sourire d'intelligence; et pius j'ai aperçu, en passant apurés de la commode, une joile bolte en corton, avec une pelote sur le couver-cle... Je une suis sesuie rougir de bonheur... Tai cru que ce petit présent métait destiné, mais l'ain fair sembant de ne rien voir.
- « Pendant que J'étais à genoux devant sa mère, Agricol est sorti; p'ai remarqué qu'il emportait la juie botte, Jamais madane Badoni n'a était bat tendre, plus maternelle pour moi que ce soir-là, Ilm'a seuthé qu'elle se concit de melleure beure que d'habitude. Cres Journe me revoyer plus vite, ai-je pends, afin que je jouisse plus tôt de la surprise qu'Agricol m'a ptriparée.
- Aussi comme le cœur me battait en remontant vite, vite à mon cabinet!
   Josti restée un moment sans ouvrir la porte pour faire durer mon bonheur plus longtemps.
- « Enfin... je suis entrée, les yeux vollés de larmes de jole; j'ai regardé sur ma table, sur ma chaise... sur mon lit, rien ;... la petite bolte n'y ctait pas. Mon œur s'est serré;... puis je me suis dit : Ce sera pour demain. car ce n'est aujourd'hui que la veille de ma fête.
- " La journée s'est passée... Ce soir est venu... Rien... La jolie bolte n'était pas pour moi... Il y avait une pelote sur son couverele... Cela ne pouvait convenir qu'à une fermme... A qui Arrico l'as-lai donnée?...
- ponvait convenir qu'à une femme... A qui Agricol l'a-t-il donnée?...
  « En ce moment je souffre bien...
- « L'idée que j'attachais à ce qu'Agricol me souhaitât ma fête est puérile;... Jai honte de me l'avouer... mais cela m'eût prouvé qu'il n'avait pas oublié que j'avais un antre nom que celui de la Mayeux, que l'on me donne tonjours...
- « Ma susceptibilité à ce sujet est si malheureuse, si opiniatre, qu'il m'est impossible de ne pas ressentir un moment de honte et de chagrin toutes les fois qu'on m'appelle ainsi : la Mayenx... Et pourtant, depuis mon enfance... je n'ai pas eu d'autre nom...
- C'est ponr cela que j'aurais été bien heureuse qu'Agricol prolitât de l'occasion de ma fête pour m'appeler une seule fois de mon modeste nom... Modéleine.
  - $\ast$  Heureusement, il ignorera toujours ce vœu et e<br/>e regret.  $\ast$

# -18(ID4+-

Florine, de plus en plus émue à la lecture de cette page d'une simplicité si douloureuse, tourna quelques feuillets, et continua :

 tres mots que ceux-ci : Enfin... enfin... Et cela comme avec contentement, ajoutait la veillense. Chère enfant! elle était devenue bien chétive; mais à quinze ans c'était un bouton de rose... et si jolie... si fraiche... des cheveux blonds, doux comme de la soie ; mais elle a peu à peu dépéri, son état de cardeuse de matelas l'a tuée... Elle a été, pour ainsi dire, empoisonnée à la longue par les émanations des laines 1..., son métier étant d'autant plus malsain et plus dangereux qu'elle travaillait pour de pauvres ménages dont la literie est tonjours de rebut. Elle avait un courage de lion et une résignation d'ange; elle me disait toujours de sa petite voix douce, entrecoupée çà et là par une toux séche et fréquente : « Je n'en ai pas « pour longtemps, va. à aspirer de la poudre de vitriol et de chaux toute « la journée ; je vomis le sang et j'ai quelquefois des crampes d'estomac « qui me font évanouir. - Mais change d'état, » lui disais-je. « - Et le « temps de faire un autre apprentissage? » me répondait-elle, « Et puis, « maintenant il est trop tard. je suis prise, je le sens bien... il n'y a pas de · ma faute, · ajoutait la bonne créature, « car je n'ai pas choisi mon état; « c'est mon pere qui l'a voulu ; heureusement il n'a pas besoin de moi. Et puis, quand on est mort... on n'a plus à s'inquièter de rien, et on ne craint « pas le chômage. » Victoire disait cette triste vulgarité très-sincèrement, et avec une sorte de satisfaction. Aussi elle est morte en disant :... Enfin... enfin...

« Cela est bien pénible à penser, pourtant, que le travail à qui le pauvre est obligé de demander son pain devient si souvent un long suicide!
« Je disais cela l'autre jour à Agricol; il me répondait qu'il y avait bien

d'autres métiers mortels : les ouvrières dans les mars-fortes, dans la cemezci dans ir minim entre uneutre, aggient des misaldes prècues et locurables dont lis merrent. Sais-tu., s'joutait Agricol, sais-tu ce qu'ils disent lorqu'ils partent pour ces atleires mortrières? Nous allons d'abulnoir... et mo, d'aut cépouvantable verité. n'à fait lêrair... et le se passe de uso jours I.... s'hi ai-je dit le cour narvé; et et ou sait cela l 51 parmit tant de gens paisants, acueun ne songe à cette mortaité qui

On lit les détails suivants dans la Ruche Populaire, excellent recueil rédigé par des suvriers, dont nous avons déjà parlé :

c. Cassers as activate, — La pensairée qui véchappe de la laire fait de credage un été unitiée à la saud, mis deut le durger en cerve augunéel par les hisfinations commerciales. Quand un monten est set, la laire du ceu est teint de seng ; if not la décoderer, fait de proversir le serier, Act et éte, ne la trempée dus de le chaes, qui spein en arie speire le blanchiment, y reste en parier; étel l'eurétrie qui en souffer, eur, harquééle fait ce carregge, le them, qui est étables sous faits de sous faites de promitéer que part à partierne par la direct que de la mettre dans no rêat dépoirable; la liqueré étrait et des y resouverai, celle qui l'yè destinations de la planter de l'au primar par la bulle déposition que part le qui la mettre dans no rêat dépoirable; la liqueré étrait elles y resouverai, celle qui l'yè destinant gazent pour le minisson catterfre en un solute qui le requitire qu'in la met.

Vision emissis le crim, dont le plan cher, celui que l'un appelle échasibilion, etcs mème par c. De pour lipre par la ceque des difer les commans, que les courriers appellent crim an sitriol, et qui est composé du rebut des pois de chèvres, de louies et des souss de mais l'actival cher. Son dans la toitent se par belier et dégiusseliers, que l'un passe au vitariel d'abect, les dans la toitent se, pur belier et dégiusseliers, que l'un passe au vitariel d'abect, les dans la toitent se, pur belier et dégiusseperend pas la peine d'éter, et qu'une reconnait casors cuerent quand on tersaille ce rein,
duquet sout une poussiré qui fait stants de ravayes que celle de la line à la foutur.

- décime ses frères, forcés de manger ainsi un pain homicide! Que
   veux-tu, ma panvre Mayeux? » me répondait Agricol, « tant qu'il s'agit
- « d'enrégimenter le peuple pour le faire tuer à la guerre, on ne s'en occupe « que tron; s'agit-il de l'organiser pour le faire vivre... personne n'y songe,
- sauf M. flardy, mon bourgeois. Et on dit : Bah! la fuim, la misère ou la
- souffrance des travailleurs, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas de la poli-
- « tique... On se trompe, » ajoutait Agricol, « c'est plus que de la poli-« TIQUE! »

". Comme Victoire n'avait pas laisée de quoi payer un service à l'égiée, il p, a et que la priventain du corps sous le porche; car il n'y a pas même une simple messe des morts pour le pau-tre... Et pais, comme on n'a pas pa domne dis-huit frances au curé, acume prêtre n'a accompagné le char des pauvres à la fosse common. Si les funerailles, ainsi abregées, ainsi restrictes, ainsi troupues, suffiserat apoint de vue religieux, pourquoi en inaughter d'autres? Est-ce donc par capitâté... Si else sont, au coraireir, insuffisiantes, pourquoi ernaire l'andgrest sent victione de cette insuffisiance? Nais à quoi lon s'impairée de prodigen ou araver..." A quoi lon 27 de sont accept la decisione valure de cette de cette insuffisiance? Nais à quoi lon s'impairée de prodigen ou araver..." A quoi lon 27 de sont cancer là decisione valure et terrestres, et de celle-tà non plus l'aime n'a de souci lorsque, radifeuse, elle remonte vers la Crécheur. »

#### -48(T)-\$+-

« Hier, Agricol su'a fait live un article de journal, dans lequed on employait tour à tour le blanve violent on l'irone amère et dévisiques pour attapuer ce qu'on appetle la funesté tendinnée qu'eute segue du preuple à s'instruire, à cerire, à l'ure les poètes, et quedquésà à faire des vers. Les jouissances et reproduire de rechercher les jouissances de l'appril Quel unal peut-il résulte de ce que, chaque soir, après une journel halorieuxes, servere de tout plaisir, de toute distraction, je me phaire, à l'iron de tous, à assembler quiques vers... où écrire aur ce journel les tappersolans homes ou manvalues que p'ài ressentles Y agricol est-il moints hon ouvrier, parce que, de recour chez sa mient, il empliée a journée du dismande a choppier que-fource che de l'appers qu'en de l'archive de l'appers qu'en de l'archive qu'en de l'archive

Ah! caux-là qui nous blaieut de ces innocettes et nobre diversions à nos primibles travant et à non sauxo, se trompent forwatte le critique au surre que l'intelligence s'étève et se raffice, on supporte plus impatiement les privations, la misière, et que l'irritation s'ent accreti contre les heureux du monde! ... En admettant même que cela soit, et cela s'et pas, re vaudrail et pas intexa sevir un encuent intelligent, établisé, à la relaise et madraibet. Mais mon, au contraire, les inimités s'efficent à meure que l'exprise dévéloppe, l'iborian de la compassion s'étapir, l'in marvie saits de l'exprise dévéloppe, l'iborian de la compassion s'étapir, l'in marvie saits de l'exprise devéloppe, l'iborian de la compassion s'étapir, l'in marvie saits de

à comporentre les doulcurs morales ; l'on reconnail alors que souvent aussi les riches on de tor-tribles prients, et ces défigi une commanion sympathique que la fasteralité d'infortune. Difais l'eux, aussi perdent et pleurent amèrement des crinital idolativés, des malteresess chéries, des mères adornails cocher cux sussi, parail les femmes surtout, il y a, an milleu du lux et de le grandeur, bien de ceurs brirés, bien de share souffrantes, bien des larmes dévorées en secret., Qu'ils ne s'effrayent donc pas.. En s'éclairant... en devenant leur égal en intelligence, le peugle suppend à plaindre les riches s'ils sont herune, de les plaindre davantage encorsilis sont herune et méchants.

#### -080T)\$e-

« ...Quel bonheur!... quel beau jour! Je ne mo possède pas de joie, Oh! oui, l'homme est bon, est lumain, est charitable. Dh! oui, le Créateur a mis en lui tous les instincts généreux... et à moins d'être une exception monstrueuse, ce n'est jamais volontairement qu'il fait le mal.

« Voilà ce que j'ai vu tout à l'heure, je n'attends pas à ce soir pour l'écrire; cela, pour ainsi dire, refroidiruit dans mon eœur.

« J'étais allée porter de l'ouvrage pressé ; je passais sur la place du Temple ; à quelques pas devant moi, un enfant de douze ans au plus, tête et pieds nus malgré le froid, vêtu d'un pantalon et d'un mauvais bourgeron en lambeaux, conduisait par la bride un grand et gros cheval de charrette. dételé, mais portant son harnais;... de temps à autre, le cheval s'arrêtait court, refusant d'avancer ;... l'enfant, n'avant pas de fouet pour le forcer de marcher, le tirait en vain par sa hride; le cheval restait immobile... Alors le pauvre petit s'écriait : « O mon Dieu !... mon Dieu ! » et pleurait à chaudes larmes... en regardant autour de ini pour implorer quelque secours des passants. Sa chère petite figure était empreinte d'une douleur si navrante, que, sans réfléchir, j'entrepris une chose dont je ne puis maintenant m'empècher de sourire, car je devais offrir un spectacle bien grotesque. J'ai une neur horrible des chevaux, et i'ai encore plus peur de me mettre en évidence. Il n'importe, je m'armai de courage; j'avais un parapluie à la main... je m'approchai du cheval, et avec l'impétuosité d'une fourmi qui voudrait chranter une grosse pierre avec un brin de paille, je donnai de toute ma force un grand coup de parapluie sur la croupe du récalcitrant animal. « Ah! merci! nua bonne dame, » s'écria l'enfant en essuyant ses larmes, « frappez-le eucore une fois, s'il vous plait; il se remuera peut-être. » Je redoublai héroïquement; mais, hélas! le cheval, soit méchanceté, soit paresse, fléchit les genoux, se concha, se vautra sur le pavé ; puis s'embarrassant dans son harnais, il le brisa et rompit son grand collier de bois ; je m'étais éloignée bien vite dans la crainte de recevoir des coups de pied... L'enfant, devant ce nouveau désastre, ne put que se jeter à genoux au milieu de la rue; puis joignant les mains en sanglotant, il s'écria d'une voix désespérée : « Au secours !... au secours !... » Ce cri fut entendu, plusieurs passants s'attroupérent, une correction beaucoup plus efficace que la mienne fut administrée au cheval rétif qui se releva... mais dans quel état, grand Dien! étant sans harnais! « Mon maître me battra! » s'écria le pauvre enfant en redoublant de sangiots, » je suis déjà en retard de deux « heures, car le choval ne vonlait pas marcher, et voilà son harnais brisé... « Mon maître me battra, me chassera. Qu'est-ce que je deviendrai? mon

« Dieu l... je n'ai plus ni père ni mère... »

«A ces mots prononcés avec une exclamation déchirante, une hrave marchande du Temple, qui était parmi les eurieux, s'écria d'un air attendri : « -- Plus de père , plus de mère l... Ne te désole pas , pauvre petit , il v a « des ressources au Temple, on va raccommoder ton harnais, et si mes « commères sont comme moi , tu ne t'en iras pas pieds nus et tête nue par un temps pareil. » Cette proposition fut accucillie avec acclamation; on emmena l'enfant et le cheval ; les uns s'occupéront de raccommoder le harnais, puis une marchande fournit une casquette. l'autre une paire de has, celle-ci des souliers, celle-là une bonne veste; en un quart d'heure l'enfant fut bien chandement vétu, le harnais réparé, et un grand garcon de dixbuit ans, hrandissant un fouet qu'il fit elaquer aux oreilles du cheval en manière d'avertissement, dit à l'enfant qui, regardant tour à tour et ses bons vêtements et les marchandes, se croyait le héros d'un conte de fées : - - Où demeure ton mattre, mon garçon? - Qual du Canal-Saint-Martin, « monsieur, » répondit-il d'une volx émue et tremhlante de joie. « -- Bon ! » dit le jeune homme, « je vais t'aider à reconduire ton cheval qui, avec « moi , marchera droit, et je diral à ton maître que ton retard vient de sa « faute. On ne confie pas un cheval rétif à un enfant de ton âge. » Au moment de partir . le pauvre petit dit timidement à la marchande en ôtant sa casquette : « - Madame, voulez-vous permettre que je vous embrasse?» Et ses veux se remplirent de larmes de reconnaissance, il v avait du cœur chez cet enfant. Cette scène de charité populaire m'avait délicieusement émue; je snivis des yeux aussi longtemps que je le pus le grand jeune homme et l'enfant qui avait peine à suivre cette fois les pas du cheval, suhitement rendu docile par la peur dn fouet.

« Eh hien? oui, je le répète avec orgueil, la créature est naturellement bonne et secourable : rien n'a été plus spontané que ce mouvement de pitié, de tendresse, dans cette fonle, lorsque ee pauvre petit s'est écrié :

« One devenir?... je n'ai plus ni père ni mère!... »

Malbeureux crifant I... Cest vrai, ni père ni mère... me dissis-je... L'urè à un mattre brutal qui le couvre à peine de quolege genellles et le maltraile j... couchant sans doute dans le coin d'une écurie... puur petit il set encere doux et bon, malgré il maière et le malbruile j... des l'aits plas reconasissant que joyeux du bien qu'en lui faisist... Mais peu-t-érre cette bonne nature, abandomée. sans apaul, ans conseils, sas secours, exaspérée par les mauvais traiteurents, se faussera, s'aigiria... Pui viednar l'agé des passions... puils les creitations manvaises...

« Ah!... chea le pauvre déshérité , la vertu est doublement sainte et respectable. »

-18CD1-

 <sup>...</sup>Ce matin, après m'avoir, comme toujours. doucement grondée de 2.
 39

ce que je n'allais pas à la messe, la mère d'Agricol m'a dit ce mot si tonchant dans sa bouche ingénument croyante : « lleureusement , je prie plus » pour toi que pour moi, ma pauvre Mayeux ; le bon Dieu m'entendra , et tu » n'iras , je l'espère , qu'en purgatoire... »

« Bonne mére... âme angélique, elle m'a dit ces paroles avec une douceur si grave et si pénétrée, avec une foi si sérieuse dans l'heureux résultat de sa pleuse intercession, que j'ai senti mes yeux devenir haudiés et je me suis jetée à son cou, aussi sérieusement, aussi sincèrement reconnaissente, que si j'avais cru au purgatoire.

« ... Ce jour a été heureux pour moi ; j'aurai , je l'espère, trouvé du travail. et je devrai ce bonheur à une jeune personne remplie de cœur et de bonté; elle doit me conduire demain au couvent de Sainte-Maric où elle eroit que l'on pourra m'employer... »

Florine, déjà profondément émue par la lecture de ce journal, tressaillit à ce passage où la Mayeux parlait d'elle, et continua:

- Jamais je roubilerai svec quel touchant intrêté, avec quelle délicate bieveciliance exte belie jeune fille m'a acceuille, moi, i a pauvre et si miblacresse. Cela ne m'étonne pas, d'ailleurs; elle était auprès de mademoielle de Cardoville. Elle devait tete digne d'approcher de la hienfairtée d'agricol. Il me art soujours cher et précieux de me rappeler son onn; il est gracieux et joil roume son viuege; elle se nomme Florince, mon sui partie de l'approcher in muis ai les veux (revents d'un cear princité de recombinances de l'archive d'un cear princité de recombinances de l'archive d'un cear d'un cear princité de recombinances l'archive d'un cear princité de recombinances de l'archive d'un cear princité de recombinances de l'archive d'un cear princité d'un cear princité de l'archive d'un cear princité de l'archive d'un cear princité d'un cear princité d'un cear princité de l'archive d'un cear princité de l'archive d'un cear princité de l'archive d'un cear princité de l'archive d'un cear princité d'un cear princité

«Hélas! je suls réduite à faire des vœux ponr elle:...seulement des vœux... car je ne puis rien... que me souvenir et l'aimer... »

-4(II)4←

Ces lignes, qui disaient si simplement la gratitude sineère de la Mayeux, portèrent le dernier conp aux hésitations de Florine ; elle ne put résister plus longtemps à la généreuse tentation qu'elle éprouvait. A mesure qu'elle avait lu les divers fragments de ce journal , son affection , son respect pour la Mayeux avaient fait de nouveaux progrès : plus que jamais elle sentalt tout ce qu'il y avait d'infame à elle de livrer peut-être aux sarcasmes et aux dédains les plus secrètes pensées de cette infortunée. Heurcusement, le bien est souvent anssi contagieux que le mal. Électrisée par tont ce qu'il y avait de chaleureux, de noble et d'élevé dans les pages qu'elle venait de lire, ayant retrempé sa vertu défaillante à cette source vivifiante et pure, Florine, cédant enfin à un de ces bons monvements qui l'entralnaient parfois , sortit de chez elle , emportant le manuscrit , bien déterminée , si la Mayeux n'était pas de retonr, à le remettre où elle l'avait pris , bien résolue aussi de dire à Rodin que, cette seconde fois, ses recherches au sujet du journal avaient été vaines , la Mayeux s'étant sans doute apercue de la première tentative de soustraction.



## BRAPITES BLIV.

La décament

Peu de temps avant que Florine se fui décléde à réparer son muligne abus de confiance, la Myeyux édait reveuu de la fabrique après avoir sexer jusqu'au bout un douloureux devoir. Ensuite d'un long entretien avec Angele, frappée comme Agricol de la grécie legique, e de la segues de de la bonté dont semblait douée cetté jeune fille, la Mayeux avait eu la couraceuse franchie d'ennager le foreron à ce mariaer.

La scène suivante se passait done, alors que Florine, achevant de parcourir le journal de la jeune ouvrière, n'avait pas encore pris la louable résolution de le rapporter.

Il éfait dix heures du soir. La Mayeux, de retour à l'hôtel de Carloville, vensit d'entrer dans se chambre; Le brisée par tant d'évoltons, elle d'était jetée dans un fiuteuil. Le plus profond silence régnait dans la maison; ni il évâtit intercroupu çèe ti la que par le bruit d'un vent violent qui debors, agitait les arbres du jardin. Une seule bougié éclairait la chambre cette de d'une éclofe d'un vert sombre. Ces teintes obscures et les vientemes tendae d'une éclofe d'un vert sombre. Ces teintes obscures et les vientemes. noirs de la Mayeux faisaient paraltre sa pâleur plus grande encore. Assise sur un fantenil au coin du feu , la tête baissée sur sa poitrine , ses mains croisées sur ses genoux, la physionomie de la jeune fille était mélancolique et résignée : on y lisait l'austère satisfaction que laisse après soi la conscience du devoir accompli. Ainsi que tous ceux qui, élevés à l'impitovable école du malheur, n'apportent plus d'exagération dans le sentiment de leur chagrin, hôte trop familier, trop assidu, pour qu'on le traite avec luxe, la Mayeux était incapable de se livrer longtemps à des regrets vains et désespérés à propos d'un fait accompli. Sans doute, le coup avait été soudain, affreux; sans doute, il devait laisser un douloureux et long retentissement dans l'àme de la Nayeux, mais il devait bientôt passer, si cela se peut dire, à l'état de ces souffrances chroniques, devenues presque partie intégrante de la vie. Et puis la noble créature, si indulgente envers le sort, trouvait encore des consolations à sa peinc amère ; aussi elle s'était sentie vivement touchée des témoignages d'affection que lui avait donnés Angèle, la fiancée d'Agricol, et elle avait éprouvé une sorte d'orgueil de cœur en voyant avec quelle aveugle confiance, avec quelle joie ineffable le forgeron accueillait les heureux pressentiments qui semblaient consacrer son bonbeur.

La Mayeux se disait essore: « Au moins. Je ne serai plus agitie malgrémoit, non par des espérances, nais par des suppositions aussi ridicates qu'insensées. Le mariage d'Agricol net un terme à toutes les miérables réveries des ma parter tête. » El pais cella la Mayeux tenuvail surtout une consolation réelle, profonde, dans la certifiate où etle était d'avoir pu résister à cette terrible épreuve, et couber à Agricol Tamour qu'elle raviresister à cette terrible épreuve, et couter à Agricol Tamour qu'elle ravipour l'Infortuné les idées de ridicate et de bonte qu'elle croyait attachées à la découverte de so folle passion.

Après être reside quelque temps absorbée, la Mayeux se leva et se diriges leutrement vers son bureau. «Ma seule récompone», « dil-elle en apprêtant ce qui lui était nécessaire pour écrire, « sera de confer au trisie et muet témoin de mes peins- ette nouvelle douleur; j'aurai du moins tem la promosese que je m'ésita faite à moi-mênes, croyant, au fond de mon ance, cette jeune fils equale d'assurer le fifcité d'apprête., ple lui si dit en contre le fifcité d'apprête., ple lui si d'en contre le fifcité d'apprête, ple lui si d'en ce pages, j'y trouverai pout-être une componsaion à ce que je soulier moistenante.

Ce disant, la Mayeux refira le carton du casier. Ny trouvant pas son manascrit, elle jed ràbord uner dio surgrise. Mais quel fut son effect lorsqu'elle aperçuit une lettre à son adresse resuplaçant son journal 1 La jounn fille devint d'une pâteur moretle; ses genous tremblevent; elle failiti s'évanouir; mais sa terreur crisissante lui donnant une deregie factioe, del cut la force de rompre le cachet de cette lettre. Un billet de cinq cents france, qu'elle contentait, ionnius aura table, et la Mayeu tal te qui suit ;

### · Mademoiselle ,

<sup>«</sup> C'est quelque chose de si original et de si joli à tire dans vos Mémoires .

que l'histoire de votre amour pour Agricol, que l'on ne peut résister au plaisir de lui faire connaître cette grande passion dont il ne se doute guère, et à laquelle il ne peut manquer de se montrer sensible.

On profitera de cetto occasion pour precurer à une faule d'autres personnes, qui en aursient été malheureusement privées. l'anusante lecture de votre journal. Si les copies et les cutraits ne sufficat pas, on le fera imprimer; on ne asurait trop répandre les belles choses : les uns pleureront, les autres trouis ; ce qui paraîtra superché a ceux-é fera éclatred er lec ceux-il, à ainsi va le monde; mais ce qu'il y a de certain, c'est que votre journal fera du bruit, on vous le granuit.

Comme vous étes capable de voubir vous soutraire à votre triouphe, et que vous n'aviez que des guestilles aur vous lorsque vous étes cartée, par charrile, dans cette maison où vous voutez dominer et faire le dans, ec qui ne va pas à votre taifé pour plus d'une raison, on vous fât tenticique cents frances par la présente lettre pour vous payer votre papier et ain que vous ne sovep ass sans resonaires dans le cas où vous serier assex modeste pour craindre les Éficitations qui, dés demain, vous accable-rout, ear, à l'heure qu'il est, votre journal est déje nei criculation.

- Un de vos confrères.
   Un vrai Mayeux.
- Le ton grossièrement railleur et inselent de cette lettre qui, à dessein, sembali écrite par un laquis jistoux de la venue de la malheureure crèature dans le maion, avail été calculé avec une infernale habileté, et ou devait inmanquablement produite l'effet que l'on en espérait. «On Dieu! ». Telles farent les seules pareles que put prononcer la jeune fille dans sa situeure et dans son desource et dans son desouraite.

Maintennat, ai Ton se rappelle en quels termes passionnés était exprimé l'amour de cette infortunée pour no frere adoptif, ai fon a remarqué plusieurs passages de ce manuert i oi, elle révéalt les doubureues blessures qu'aprend lut aveit souvent faires aon le moverné a loud moissant des parties de la comparation de l'aprendit de l'amour de

Ce nouveau coup fut si étourdissant, que la Mayeux plia un moment sous ce choc Impéreu, Durant que'ques minutes, eller resta complétement inerte, naientie; puis, avec la reflicion, init vint tout à coup la conscience d'une nécestité terrible... Cette maison si lospitalèrer, si elle avait trouvé un refuge sauver pares tant de malleurs, il lui faillait à quitter à étui simais. La fimidité craintire, fombrageuse délicatesse de la pauvre créteur, ne lui permetalient pos de reste une minitale de plus dans cette demeure, où les plus secrets replis de son âme venaient d'être ainsi surpris, profanés et livrés sans donte aux sarcasmes et aux mépris. Elle ne songea pas à demander justice et vengeance à mademoiselle de Cardoville : apporter un ferment de trouble et d'irritation dans cette maison au moment de l'abandonner, lui cut semblé de l'ingratitude envers sa blenfaitrice, Elle ne chercha pas à deviner quel pouvait être l'auteur ou le motif d'une si odicuse sonstraction et d'une lettre si insultante. A quoi bon... décidée qu'elle était à fuir les humiliations dont on la menaçait? Il lui parut vaguement (ainsi qu'on l'avait espéré) que cette indignité devait être l'œuvre de quelques subalternes jaloux de l'affectueuse déférence que lni témoignait mademoiselle de Cardoville... Ainsi pensait la Mayeux avec un désespoir affreux. Ces pages, si douloureusement intimes, qu'elle n'eût pas osé confier à la mère la plus tendre, la plus indulgente, parce qu'écrites, pour ainsi dire, avec le sang de ses blessuros, elles reflétaient avec une fidélité trop cruelle les mille plaies secrètes de son âme endolorie... ces pages allaient servir... servaient peut-être, à l'beure même, de jouet et de risée aux valets de l'hôtel.

L'argent qui accompagnait eette lettre et la ficon insultante dont il laj était offert confirmaient encore ses soupopens. Do voulait que la peur de la misère ne fât pas un obtatele à sa soctie de la maison. Le parti de la Mayeux fat pris avec ectte résignation calme et écédes qui lui état fianilière... Elle se leva; ses yeux, brillants et un peu hagards, ne verssient pos une larme, étqueis la veille elle vasit trop pleuré; d'une main termelante et glacée, elle érrivit ese mots sur un papier qu'elle laisas à ché du billet de cimi quents francs :

« Que mademoiselle de Cardoville soit bénie du bien qu'elle m'a fait, et qu'elle « me pardonne d'avoir quitté sa maison, où je ne puis rester désormais. »

Ceci écri, la Mayeux jeta su fou la lettre infianc qui sembialt lui brâter les mains... Puis, donnant un derriber regard à cette chambre, meublès presque avec luxe, elle frémit juvolomizirement en songeant à la mière qui maire qui relatedant de nouveau, misère pui affeuse encore que cetle dont juquiar-situetant de nouveau, misère puis affeuse encore que cetle dont juquiar-situetant de varié té victime, car la mère d'Agricol était partie avec Gabriel, et la mailterureuxe enfant ne devait même plus, comme antrefois, étre consolée dans sa détresse par l'affection presque maternelle de la femme de Dacobert.

Vivre seulc., i absolument seulc., a wre la pontée que sa faite passón pour Agrice de las moquée par tous et peut-ére mais par lui... et était l'avenir de la Mayeur. Cet avenir., ort abine l'épouvantai., une peanée siniere lui viral d'alequit, enle fressaillit, el treysession d'une jois naire contracta ses trais. Récolue à partir, elle fit quedques pas pour gagner la porte, et en passont d'enuit à cheminée, elle en vit inneuent par le partire de seul de l'alequit de la comme del la

portait avant d'entrer dans cette maison. « C'est juste! » dit- elle avec un sourire déchirant en regardant sa robe noire, « ils m'appelleraient voleuse... « El la jeune fille, prenant son bougeoir, entre dans le esbinet de toilette, et là reprit les pauvres vieux vétements qu'elle avait voulu conserver comme une sorte de pleux souverint és on infortune.

A cet instant sculement les larmes de la Mayeux coulérent avec abondance... Elle pleurait, non de désespoir de vétir de nouveau la livrée de la misère; mais elle pleurait de reconnaissance, car cet entourage de bienêtre auquel elle disait nn éternel adieu lui rappelait à chaque pas les délicatesses et les bontés de mademoiselle de Cardoville : aussi , cédant à un mouvement presque involontaire, après avoir repris ses pauvres vieux habits, elle tomba à genoux au milieu de la chambre, et s'adressant par la pensée à mademoiselle de Cardoville, elle s'écria d'une voix entrecoupée par des sanglots convulsifs : « Adieu... et pour toujours adieu !... vous qui m'appeliez votre amie... votre sœnr... » Tout à coup la Mayeux se releva avec terreur; elle avait entendu marcher doucement dans le corridor qui condnisait du jardin à l'une des portes de son appartement, l'autre porte s'ouvrant sur le salon, C'était Florine, qui trop tard, hélas! rapportait le manuscrit. Éperdue, épouvantée du bruit de ces pas, se voyant déjà le jouet de la maison, la Mayeux, quittant sa ebambre, se précipita dans le salon, le traversa en courant, ainsi que l'antichambre, gagna la cour, franca aux carreaux du portier. La porte s'ouvrit et se referma sur elle. Et la Mayeux avait quitté l'hôtel de Cardoville.

Adrienne était ainsi privée d'un gardien dévoué, fidéte et vigilant. Rodin s'était débarraisé d'une autageniate active et pénéraine, qu'il avait Mayeux pour Agrido, la sachant poète, le jésuite supposa logiquement qu'elle dévait avoir écrit secrétement quedques vers empreints de cette passion fistale et caché. De la l'ordre donné à Plorine de tabber de élécurviri quedques preuves écrites de cet amouri, et la cette lettre à l'ordre ment blen calcielle dans as gressièrest, et deux, il faut le dire. Plorine ignorait la substance, l'ayant reque après avoir sommairement fait conde partier de la coustraire.

Nous l'avons dit, Florine, cédant trop tard à un généreux repentir, était arrivée deze la Mayeux au monent oi celle-ci, épouvantée, quittail l'hôtel. La camériets, epurcevant une lumiéré dans le cabinet de toitete, y courst; celle vit sur une chaise l'habiliement noir que la Mayeux venait de quitter, et, à quodques pas, ouverée et viele, la manvaire petite malle oi elle avait jusqu'alors conservé ses pauvres vétements. Le cour de Florine se brias; elle courst au bareau je deécorfer des cartons, le billet de cinq cents frances laissé à étôt des deux lignes écrites à mademoietel de Cardwille, tout tul provas que son obésissane aux ordres de Roifin avait port de fanestes fruits, et que la Mayeux avait quitté la maison pour toujours. Florine, reconnaissant l'mutillé de às tardiver résolution, se résigna ne

soupirant, à faire parvenir le manuscrit à Rodin; pnis forcée, par la fatalité de sa misérable position, à se consoler du mai par le mai même, elle se dit que du moins sa trahison deviendrait moins dangereuse par le départ de la Maveux.

Le suriendemain de ces événements. Adrienne reçut ce billet de Rodin, en réponse à une lettre qu'elle lui avait écrite pour lui apprendre le départ inexplicable de la Mayeux.

#### « Ma chère demoiselle.

« Obligé de partir ce matin même pour la fibrique de l'excellent N. Harty, « où n'appelle une affaire fort grave, il m'est impossible d'aller vous présenter mes très-humbles devoirs. Vous me demandez : Que pensor de la disparition de cette pauvre fille? Je n'en sais en vérité riem... L'avenir expiquere nots à on avantage... p'ené noture pas... Seniement, souvre nez-vous de ce que je vous ai dit chez le docteur Baleinier au sujet de critaine sociét et de secreta émissires dont elle sait entourer si préfice.

« ment les personnes qu'elle a intérêt à faire épier.

« Je n'inculpe personne, mais rappelons simplement des faits. Cette

» pauvre fille m'a accusé... et je suis, vous le savez, le plus fidèle de vos

» serviteurs...

 Elle ne possédait rien... et l'on a tronvé cinq cents francs dans son bureau.

« Vous l'avez comblée... et elle abandonne votre maison sans oser expli-« quer la cause de sa fuite inqualifiable. « Je ne conclus pas, ma chère demoiselle... il me répugne toujours, à

 moi, d'accuser sans preuves... mais réfléchissez et tenez-vous bien sur vos gardes, vous venez pent-être d'échapper à un grand danger. Redoublez de circonspection et de défiance, c'est du moins le respectneux avis de voire très-humble et très-obéissant serviteur

\* Rouin. \*





### enapidae zlv.

Le rendez-vous des Loup

C'était un dimanche matin; le jour méme où mademoiselle de Cardoville avait reçu la lettre de Rodin, lettre relative à la disparition de la Mayeux. Deux hommes caussient atlahés dans l'un des cabarets du petit village de Villiers, situé à peu de distance de la fabrique de M. Hardy.

Ce village était généralement habité par des ouvriers carriers et par des tailleurs de pierre, employés à l'exploitation des carrières environnantes. 2. Rien de plus rude, de plus pénible et de moins rétribué que les travaux de ces artisans; anssi, Agricol l'avait dit à la Mayeux, établissaient-ils une comparaison pénible pour eux entre leur sort, toujours juisérable, et le bien-être, l'aisance presque incrovables dont jouissaient les ouvriers de M. Hardy, grace à sa générense et intelligente direction, ainsi qu'aux principes d'association et de communauté qu'il avait mis en pratique parmi enx. Le malheur et l'ignorance causent toujours de grands maux. Le malheur s'aigrit facilement, et l'ignorance cède parfois aux conseils perfides; pendant longtemps, le bonheur des ouvriers de M. Hardy avait été naturellement envié, mais non jalousé avec haine. Dès que les ténébreux ennemis du fabricant, ralliés à M. Tripeaud, son concurrent, eurent intérêt à ce que ce naisible état de choses changeat... il changea. Avec une adresse et une persistance diabolíques, on parvint á allumer les plus mauvaises passions; on s'adressa, par des émissaires choisis, à quelques ouvriers carriers ou tailleurs de pierre du voisinage, dont l'inconduite avait encore aggravé la misère. Notoirement connus pour leur turbulence, audacieux et énergiques, ees hommes pouvaient exercer une dangereuse influence sur la majorité de leurs compagnons paisibles, laborieux, honnêtes, mais faciles à intimider par la violence. A ces turbulents meneurs, déjà aigris par l'infortune, on exagéra encore le bonheur des ouvriers de M. Hardy, et l'on parvint ainsi à exciter en eux une jalousie haineuse. On alla plus loin : les prédications incendiaires d'un abbé, membre de la congrégation, venu exprès de Paris pour prêcher pendant le carême contre M. Hardy, agirent puissamment sur les femmes de ees ouvriers, qui, pendant que leurs maris hantaient le cabaret, se pressaient au sermon. Profitant de la peur croissante que l'approche du choléra inspirait alors, on frappa de terreur ees imaginations faibles et erédules, en leur moutrant la fabrique de M. Hardy comme un foyer de corruption, de damnation, capable d'attirer la vengeance du ciel, et conséquemuent le fléau vengeur, sur le canton. Les hommes, déià profondément irrités par l'envie, furent encore incessamment excités par leurs femues qui, exaltées par le prêche de l'abbé, mandissaient ce ramassis d'athées qui pouvaient attirer tant de malheurs sur le pays. Quelques manvais sujets, appartenant aux ateliers du baron Tripeaud, et soudovés par lui (nous avons dit quel intérêt cet honorable industriel avait à la ruiue de M. flardy), vincent augmenter l'irritation générale et combler la mesure en soulevant une de ces terribles questions de compuquonnage qui, de nos jours, font malheureusement encore couler quelquefois tant de sang. Un assez grand nombre d'ouvriers de M. Hardy, avant d'entrer ehez lui, étaient membres d'une société de compagnonnage dite des Dévorants, tandis que plusieurs tailleurs de pierre et carriers des environs appartenaient à la société dite des Loups; or, de tout temps des rivalités souvent implacables ont existé entre les Loups et les Dévorants, et amené des luttes meurtrières, d'autant plus à déplorer, que, sous beaucoup de points, l'institution du compagnonnage est excellente, en cela qu'elle est basée sur le principe si fécond, si puissant de l'association ; malheureusement, au lieu d'embrasser tous les corps d'état dans une seule communion fraternelle, le compagnonuage se fractionne en societés collectives et



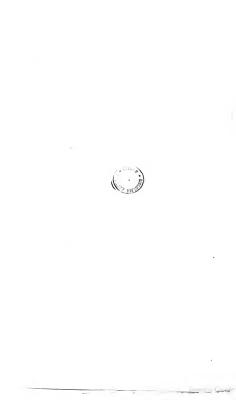

distinctes dont les rivalités soulévent parfois de sanglantes collisions 1.

Dequis huit jours, les Loups, surexeites par tant d'obsessions diverses, britaient douc de trouver une cession et un prétete pour en venir aux mairas avec les Dévorants; mais ceux-ci, ne fréquentant pas les colarets, et ne sortant presque jamais de la blorique penhant la senaine, avaient rendu jusqu'alors cette rencentre impossible, et les Loups à élaient vus forces d'attendre le diunanche avec me farouche imputence. Du reste, un grand nombre de carriers et de failleurs doup envenêmes, de s'assecté a étut marifetaite institue de la prétent de la faire de la faire

Telle était done la sourde fermentation qui agitait le petit village de Villiers, pendant que les deux hommes dont nous avons parlé étalent attablés dans un cabaret.

Ges hommes avaient demande un cohiact pour être seuls. Um d'eux était jeune encorre classez fien vêtig i amis son débraillé, as errarte leidet à deni démonée, sa chemis tealée de vin , sa clevelure en désoubre, ses traisla fatigués, son tein marrie, ess çeux reugis, annoujent qu'une mai d'orgie avait précédé cette autinée, tandis que son geste brasque et louré. de la comme del la comme de la comme d

1 ttisons-le à la louance des ouvriers, ces seènes erurlies deviennent d'autant plus rares qu'ils s'éclairent davantage et qu'ils ont plus rouscience de leur dignité. Il fout aussi attribuer ees tendances meilleures à la juste influence d'un excellent livre sur le comparnonnege. public par M. Agreed Perdiguer, dit Avignonnais-la-Vertu, compagnon narunisier. (Poris, Pagnerre, 1841. Deux vol. in-18.) Hans cet ouvrage, rempli d'érudation et de détails enrieux sur les différentes sociétés du compagnonnage, M. Agricol Perdiguier s'élive avec l'indignation de l'hounéte homme contre ces scènes de violence espables de nuire à ce qu'il y a d'utile et de pratique dans le compagnonnage. Ce livre, écrit avec une droiture, avec une raison, avec une modération remarquables, est non-sculement un bon livre, mais une noble et courageuse action ; ear M. Agricol Perdiguier a eu à lutter longtemps, à lutter vaillamment pour ramener ses frères à des idées sages et parifiques. Disons enfin qur M. Perdiguier a foudé, à l'aide de ses seules ressources, au faulourg Saint-Antoine, un modeste établissement de la plus grande utilité pour la classe ouvrière. - Il loge dans sa maison, modèle d'ordre et de probité, environ quarante ou cinquante compagnous meunisiers, auxquels il professe chaque soir, après le travail de la journée, un cours de géométrie et d'architecture linéaire, appliqué à la coupe du hois. Nous avous assisté à l'un de ces cours, et il est impossible de professer avec plus de clarté, et, il faut le dire, d'être compris avec plus d'intelligenre. A dix heures du soir, après quelque lecture faite en commun, tous les hôtes de M. Perdignier regagnent leur humble réduit fils sont forces par le bas prix des salaires de coucher généralement quatre dans la même petite chambre). M. Perdiguier nous disait que l'étude et l'instruction sont de si puissants moyens de moralisation, que depuis six ans il n'a en à renvoyer qu'un seul de ses locataires. - Au bout de deux ou trois jours, nous disait-il, les manuais sujets sentent que teur place n'est pas ici, et ils s'en vont d'enz-mêmes, - Nous sommes heureux de pouvoir rendre ici est hommoge public à un homme rempli de savoir, de droiture et du plus noble dévouement à la classe onvrière.

vátre! » répondit le jeune homme, « quoique vous me fassier l'éfat d'être le dishère. » Del I... le dishère ? Del ... le dishère ? Del ... et dishère ... et de dishère ... et de dishère ... et dishère

Après être resté un moment sans répondre, le jeune homme reprit d'un air sombre : « Pourquoi , la veille de ma sortie de prison , avez-vons mis ponr condition à ma liberté que l'écrirais à ma maîtresse que le ne voulais plus jamais la voir? Pourquoi avez-vous exigé que je vous donne eette lettre ?... - Un soupir !... vous y pensez encore ? - Toujours... - Voos avez tort... votre maîtresse est loin de Paris à cette heure... je l'ai vue monter en diligence avant de revenir vous tirer de Sainte-Pélagie. - Oui... l'étouffais dans cette prison, j'aurais, pour sortir, donné mon àme au diable ; vous vous en serez douté et vous êtes venu... Seulement au lieu de mon jame vous m'avez pris Céphisc.., pauvre reine Baechanal! Et pourquoi? Mille tonnerres! me le direz-vous enfin? - Un homme qui a une maîtresse qui le tient au cœur comme vous tenalt la vôtre n'est plus un homme ;... dans l'occasion il manque d'energie. - Dans quelle occasion ? - Buyons... - Vous me faites boire trop d'eau-de-vie. - Bah !... tenez ! voyez, moi. -- C'est ca qui m'effrayc... et me paralt diabolique... Une bouteille d'eau-de-vie ne vous fait pas sourciller. Vons avez donc une poitrine de fer et une tête de marbre? - Fai longtemps voyagé en Russie, là on boit pour se réchauffer... - lei pour s'échauffer... Allons... buvons... mais du vin... - Allons done! le vin est bon pour les enfants , l'eau-de-vie pour les hommes comme nous... - Va pour l'eau-de-vie... en brûle... mais la tête flambe... et l'on voit alors toutes les flammes de l'enfer ! - C'est ainsi que je vous aime, mordieu ! - Tont à l'heure,... en suc disant que j'étais trop pris par ma maîtresse, et que dans l'occasion j'aurais manqué d'énergie, de quelle occasion vouliez-vous parler? - Buvons... - Un instant... Voyez-vous, mon camarade, je ne suis pas plus bête qu'uu antre. A vos demi-mots, j'ai deviné une chose. - Vovons. - Vous savez que j'ai été ouvrier, que je connais beaucoup de camarades, que je suis bon garçon, qu'on m'aime assez, et vous voulez vous servir de moi comme d'un appeau pour en amorcer d'autres. - Ensuite? - Vous devez être quelque courtier d'émeute... quelque commissionnaire eu révolte. - Après ? - Et vous voyagez pour une société anonyme qui travaille dans les coups de fusil. - Est-ce que vous êtes poltron? - Moi?... j'ai brûlé de la poudre en juillet... et ferme! - Vous en brûleriez bien encore? - Autant ee feu d'artifiee-là qu'un autre... Par exemple, c'est plus pour l'agréable que pour l'utile... les révolutions; car tout ee que l'ai retiré des barricades des trois jours, c'a été de brûler ma culotte et de perdre ma veste... Voilà ce que

le penple a gagné dans ma personne. Ah cà! voyons, en avant, marchons! de quoi retourne-t-il? - Vous connaissez plusieurs des ouvriers de M. Hardy? - Ah! c'est pour ca que vous m'avez amené iei? - Oui... vous allez vous trouvor avec plusienrs ouvriers de sa fabrique. - Des camarades de chez M. Hardy qui mordent à l'émeute? ils sont trop heureux pour ça... Vous vous trompez. - Vous les verrez tout à l'heure. - Eux , si henreux !... Qu'est-ce qu'ils ont à réclamer? - Et leurs frères? et ecux qui , n'ayant pas un bon maître, meurent de faim et de misère, et les annellent pour se joindre à eux? Est-ce que vous crovez qu'ils resteront sourds à leur appel? M. Hardy, c'est l'exception. Que le peuple donne un bon coup de collier, l'exception devient la règle, et tout le monde est content. - Il y a du vrai dans ce que vous dites là ; seulement il faudra quo le coup de collior soit drôlo, pour qu'il rende jamais bon et bonnéte mon gredin de bourgeois, le baron Tripeaud, qui m'a fait ee que je suis... un bambocheur fini ... - Les ouvriers de M. Hardy vont venir ; vous êtes leur camarade, vous n'avez aucun intérêt à les tromper; ils vous croiront... Joignezvons à moi... pour les décider... - A quoi ? - A quitter cette fabrique où ils s'amollissent, où ils s'énervent dans l'égoïsme sans songer à lenrs frères... - Mais s'ils quittent la fabrique, comment vivront-ils? - On y pourvoira... jusqu'an grand jour... - Et jusque-là, que faire? - Ce que vous avez fait cette nuit. Boire, rire et chanter, et après, pour tout travall, s'habituer dans la chambre au maniement des armes. - Et qui fait venir ces ouvriers ici? — Quelqu'un leur a déjà parlé; on leur a fait parvenir des imprimés où on leur reprochait leur indifférence pour leurs frères... Voyons, m'appuierez-vous? - Je vous appuierai... d'autant plus que je commence à me... soutenir difficilement moi-même... Je ne tenais, au monde, qu'à Céphise; je sens que je suis sur une mauvaise pente... vous me poussez encore... Roule ta bosse!... Aller au diable d'une façon on d'une autre, ça m'est égal... Buvons... - Buvons à l'orgie de la nuit proehaine ;... la dernière n'était qu'une orgie de noviec. - En quoi donc étesvous fait, vous? Je vous regardais; pas un instant je ne vous ai vu rongir ou sourire... ou vous émouvoir;... vous étiez là , planté comme uu homme de fer. - Je n'ai plus quinze ans; il faut autre chose pour me faire rire;... mais, cetto nuit... je rirai. - Je ne sais pas si c'est l'eau-de vie,... mais que le diable me berce si vous ne me faites pas peur en disant que vous rirez cette nuit! » Et ce disant, le jeune homme se leva en trébuehant; il commencait à être ivre de nouveau.

On frappa à la porte. Edurce. » L'hôde du calairet parut. « Qu'est-ce que c'est?— Il y en ha sui piene homme; il s'appelle Univer; il demande M. Morok. — C'est moi; failes monter. » L'hôde soriit. « C'est un de non hoomne; mais il est seul, « dit Morok dont la rude figure exprisa de désoppointement. » Seul.... ed a m'étonne... [Pra attendia plusieurs; ... le com naissez-ous? — Olivier?... oui... un blond... il me semble... — Nous verrons blem... le voici. »

En effet, un jeune homme d'une figure ouverte, hardic et intelligente, entra dans le cabinet. « Tiens... Couche-tout-Nu? » s'écria-t-il à la vue du convive de Morok. « — Moi-même. Il y a des siècles qu'on ne t'a vu. Olivier.

- C'est tout simple... mon garcon, nous ne travaillons pas au même endroit. - Mais yous êtes seul? \* reprit Morok. Et montrant Couche-tout-Nu, il ajouta : « On peut parler devant lui... il est des nôtres. Mais comment étes-vous seul? - Je viens seul, mais je viens au nom de mes camarades. - Ah! » fit Morok avec un soupir de satisfaction, « ils consentent? - Ila refusent... et moi aussi. - Comment, mordieu! ils refusent?... Ils n'ont done pas plus de tête que des femmes?» s'écria Morok les dents serrées de rage. « -- Écoutez-moi , » reprit froidement Olivier. « Nous avons reçu voa lettres, vu votre agent; nous avons eu la preuve qu'il était en effet affilié à des sociétés secrètes où nous connaissons plusieurs personnes. - Eh bien!... pourquoi hésitez-vous?... - D'abord rien ne nous prouve que ces sociétés soient prêtes pour un mouvement. - Je vous le dis, moi... - Il le... dit... lui, « dit Conche-tout-Nu en balbutiant. « Et je... l'affirme... En avant, marchons! - Cela ne suffit pas, » reprit Olivier, « et d'ailleurs nous avons réfléchi... Pendant huit jours, l'atetier à été divisé; hier encore la discussion a été vive, pénible; mais ce matin le père Simon nous a fait venir : on s'est expliqué devant lui : il nous a convaincus :... nous attendrons;... si le mouvement éclate... nous verrons... - C'est votre dernier mot? - C'est notre dernier mot, - Silence! » s'écria tout à coup Couchetout-Nu en prétant l'oreille et en se balancant sur ses jambes avinées ; « on dirait au loin les eris d'une foule... » En effet , on entendit d'abord sourdre, puis croître de moment en moment une rumeur éloignée, qui peu à peu devint formidable. « - Qu'est-ce que cela ? » dit Ofivier surpris. « - Maintenant, » reprit Morok en aouriant d'un air sinistre, « je me rappelle que l'hôte m'a dit en entrant qu'il y avait une grande fermentation dans le vittage contre la fabrique. Si vous et vos camarades vous vous étiez séparés des autres ouvriers de M. Hardy, comme je le eroyais, ces gens, qui commencent à hurler, auraient été pour vous... au lieu d'être contre vous!... -- Ce rendez-vous était donc un guet-apens ménagé pour armer les ouvriers de M. Hardy les uns contre les autres? » s'écria Olivier : « vous espériez donc que nous aurious fait cause commune avec les gens que l'on excite contre la fabrique, et que... » Le jeune homme ne put continuer. Une terrible explosion de cris , de

The potent monates the part constituent, the extract explosion of each, we hardwards the first selection of the colorest. An medium instant in porte source of the colorest co

une fenêtre qui donnist sur le toit d'un appentis peu cievé, il lui dit : Sau-vez-rous par cele fenêtre, hissev-rous gliser, et gagnet se champe, et est temps... » Et comme le jeune ouvrier hésitait, le calaretier ajourne veue efforie : Seul contre deux cents, que voulez-rous fière? Une mistre de plus et vous être? Den entre deux rous de plus et vous être? Den entre deux entre deux et vous être? Den entre deux et vous être? Den entre deux et vous être? Den entre dans la cour , il montent per du... Les entendez-vous? Ils sont entrés dans la cour , il monten de plus et vous être peu de la cour , il monten de plus et vous être peu de la cour , il monten de plus et vous être peu de la cour , il monten de plus et vous être peu de la cour , il monten de la cour de la cour

En effet, à ce moment les huées, les sifflets, les crist, redoublérent de violence; l'écatiler de bies qui condussil au premier rége s'étamls assu les pas précipités de plusieurs personnes, et ce cri arriva perçant et pro-che : a Bautile aux Dévorants I - Sauvetoi, Olivire , s'écria Cauche-tout-Vu presque dégriée par le danger. A peine avait-il prononcé ces mots, que la porte de la grande salle qui précédia ce achient s'ouvrit avec un freax épouvantiable. «— Les voilà.... dit le calaretter en joignant les mains avec effort. Pais courant à Olivier, il le poisses pour ainsi dire par la fenétre, car, une junte sur l'appai, l'ouvrier hestiait encore. La croisée reference, le tarencier evisit appies de More à l'Instant de chefre qui reference, le tarencier evisit appies de More à l'Instant de chefre qui l'appoint de l

Huit ou dix de ces insensés, que l'on poussait à leur insu à ces seénes de désordre, s'étaient des premiers précipités dans la salle les traits animés par le vin et par la colère ; la plupart étaient armés de longs bâtons. Un carrier d'une taille et d'une force herculéennes, coiffé d'un mauvais mouchoir rouge dont les lambeaux flottaient sur ses énaules, misérablement vêtu d'une peau de bique à moitié usée, brandissait une lourde pince de fer, et paraissait diriger le mouvement ; les yeux injectés de sang, la physionomie menacante et féroce, il s'avanca vors le cabinet, faisant mine de vouloir repousser Morok, et s'écriant d'une voix tonnante : « Où sont les Dévorants?... les Loups en veulent manger! » Le cabarctier se hâta d'ouvrir la porte du cabinet en disant : « -- Il n'y a personne, mes amis... il n'y a personne;... voyez vous-mêmes. - C'est vrai, » dit le carrier surpris, après aveir jeté un coup d'œil dans le cabinet, « où sont-ils done? On nous avait dit qu'il y en avait iei une quinzaine. On ils auraient marché avec nons sur la fabrique, ou il y aurait en bataille et les Leups auraient mordu! - S'ils ne sont pas venus..., » dit un autre, « ils viendront ; il faut les attendre. ---Oui... cui, attendons-les. - On se verra de près! - Puisque les Loups veulent voir des Dévorants, » dit Morok, « pourquoi ne vont-ils pas burler autour de la fabrique de ces mécréants, de ces athées?... Aux premiers hurlements des Loups... ils sortiraient et il y aurait bataille... --- Il y aurait... bataille, » répéta machinalement Conche-tout-Nu. « - A moins que les Loups n'aient peur des Dévorants! » ajouta Morok. « - Puisque tu parles de peur... toi! tu vas marcher avec nous... et tu nous verras aux prises! » s'écria le formidable carrier d'une voix tennante en s'avançant vers Morok. Et nombre de voix se joignirent à la voix du carrier. « -- Les Loups avoir peur des Dévorants! - Co serait la première fois. - La bataille... la bataille! et que ça finisse... - Ça nous assomme à la fin... Pourquoi tant de misère pour nous et tant de bonheur pour eux? - Ils ont

dit que les carriers étaient des bêtes brutes, bonnes à monter dans les rones de carrière comme des chiens de tournebroche, » dit un émissaire dn baron Tripeand. « - Et qu'eux autres Dévorants se feraient des casquettes avec la peau des Loups..., » ajouta un autre. « - Ni eux ni leurs femmes ne vont iamais à la messe. C'est des païens... des vrais chiens! » cria un émissaire de l'abbé précheur. « - Eux, à la bonne heure... faut bien qu'ils fassent le dimanche à leur manière! mais leurs femmes, ne pas aller à la messe!... ça crie vengeance... -- Aussi le curé a dit que cette fabrique-là, à cause de ses abominations, serait capable d'attirer le choléra sur le pays... - C'est vrai... il l'a dit au prêche. - Nos femmes l'ont entenda!... -- Oui, oui, à bas les Dévorants! qui veulent attirer le choléra sur le pays! - Bataille!... bataille!... » cria-t-on en chœur. » - A la fabrique! donc, mes braves Loups!... » cria Morok d'une voix de stentor. « à la fabrique!... - Qui! à la fabrique! à la fabrique! » répéta la foule avec des trépignements furieux, car peu à pen tous ceux qui avaient pu monter et tenir dans la grande salle ou sur l'escalier s'v étaient entassés.

Ces cris furieux rappelant nn instant Conche-tout-Nn à lui-même, il dit tout bas à Morok : « Mais, c'est donc un carnage que vous voulez? Jo n'en suis plus... - Nons aurons le temps de prévenir à la fabrique... Nous les quitterons en route, » lui dit Morok. Puis il cria tout haut en s'adressant à l'bôte, effravé de ce désordre : « De l'eau-de-vie ! que l'on puisse boire à la santé des braves Loups! C'est moi qui régale! » Et il jeta de l'argent au cabaretier, qui disparut et revint bientôt avec plusieurs bouteilles d'eaude-vic et quelques verres. « Allons donc! des verres? » s'écria Morok; « est-ce que des camarades comme nous boivent dans des verres?... Et faisant sauter le bouchon d'une bouteille, il porta le goulot à ses lèvres et la passa au gigantesque carrier après avoir bu. « -- A la bonne benre, » dit le earrier, « à la régalade ! capon qui s'en dédit ! ca va aiguiser les dents des Loups! - A vous autres, camarades! » dit Morok en distribuant les bouteilles. « - Il y anra du sang à la fin de tout ça, » mnrmura Couchetout-Nu, qui, malgré son état d'ivresse, comprenait tout le danger de ces funestes excitations.

En effet, bientolt le nombreux rassemblement quitta le cour du cabaret pour courir em masse à la bhrique de N. Hardy, Com de souvriere et abbiatant du village qui n'avaient pas voulus prendre part à ce movrement d'houilifé (et la étaient em mjerély) ne parvernt que au moumet où la flouilifé (et la étaient em mjerély) ne parvernt que au moumet où le de femmes, finantiées par les préfetations de l'albé, encouragerent par leurs cris la troupe militante. A sa leté s'avaquait le gignatesque carrier, brandissant sa fermidable pince de fer, puis derrière lui, péle-mête, armés les uns de blonse, les autres de pierres, suivait le grave de la troupe. Les ettes, encore exatiées par de récentes libations d'eas-de-vie, étaient arri-éve à un était d'érre-escence effraya. Les physionnaires identin fravoebre, et a un était d'érre-escence effraya. Les physionnaires identin fravoebre, et a un était d'érre-escence deripau. Les physionnaires identin fravoebre, et au tres du fraverse de l'est est de l'est en de l'est d'est en de l'est en de l'

de guerre répétés avec une exaltation croissante et dont voici le dernier couplet :

Elançus-sons pleins d'assuraure, Erreysus no bras vigantrus; Il ont lassi funire prudence, El hier! nous voici derant cux. (Bir.) Enfants d'un roi lirillant de gloire 's, Cest aujourd'hui que sans plir Il faut soviet viniere ou mourir; La most, la mort, ou la victoire! Du grand roi Solosomi intréplote crafitat.

Faisms, faiscas un moble effort,
Nons serous triomphants!

Morok et Couche-tout-Vu avaient disparu pendant que la troupe en
tumulte sortait du cabaret pour se rendre à la fabrique.

<sup>5</sup> Les Loupe et les Gorots entre outres font remonter l'institution de leur compagnonmage jusqu'au roi Salomon. (Voir pour plus de détails le curieux ouvrage de M. Agricel Perdiguier, que nous avons déjà eité et dont ce chant de guerre est extrait.)



41



# LVLE EEVICAGE

La maisso commune

Pendant que les Loups, ainsi qu'on vient de le voir, se préparaient à nue sauvage agression contre les Dévorants, la fabrique de M. Hardy avait, cette matiné-là, un air de l'ête parlaitement d'accord avec la sérenité du ciel; car le vent était nord et le froid assez piquant pour une belle journée de mars.

Neuf heures du matiu vennient de sonner à l'horloge de la maions commund des outries, siparte des atteliers par une large route planteé d'arbres. Le soleil levant inondait de ser rayons cette Imposante masse de bitiments situés à une lieue de Paris, dans une position aussi riante que salubre, d'air în apercevait les coteaux boleés et pittoresques qui, de ce côté, dominent la grande ville. Ellen u'était d'un aspect plus sinque et plus gai que le maison commune des ouvriers. Son toit de chalet en tuiles rouges s'avançait aux deld des murailles blanches coupées et et la par de large saisses de briques, qui contrastaient agréablement avec la couleur verte des persiennes du premier et du second étage. Ce bittiments, exposés au midi et au levant, étaient entourés d'un vaste jardin de dix arpents, ici planté d'arbres en quinconce, là distribué en potager et en verger.

Avant de continuer cette description, qui peut-être semblera quelque peu féerique, établissons d'abord que les merveilles dont nous allons esquisser le tableau ne doivent pas être considérées comme des utopies, comme des rèves; rien, au contraire, n'était plus positif, et même, bâtons-nous de le dire et surtout de le prouver (de ce temps-ei une telle allirmation donnera singulièrement de poids et d'intérêt à la chose), ces merveilles étaient le résultat d'une excellente spéculation, et au résumé représentaient un placement aussi lucratif qu'assuré. Entreprendre une chose belle , ntile et grande, douer un nombre considérable de créatures humaines d'un bienêtre idéal, si on le compare au sort affreux, presque homicide, auquel ils sont presque toujonrs condamnés; les instruire, les relever à leurs propres yeux ; leur fairo préférer aux grossiers plaisirs du cabaret, ou plutôt à ces étourdissements funestes que ces malheureux y elierchent fatalement pour échapper à la conscience de leur déplorable destinée, leur faire préférer à cela les plaisirs de l'intelligence, le délassement des arts ; moraliser, en un mot, l'homme par le bonheur; enfin, grâce à une généreuse initiative, à un exemple d'une pratique facile, prendre place parmi les bienfaiteurs de l'humanité, et faire en même temps, pour ainsi dire, forcément une excellente affaire... ceci paralt fabulcux. Tel était cependant le secret des merveilles dont nous parlons.

## Entrons dans l'intérieur de la fabrique,

Agricol, ignorant la cruelle disparition de la Mayeux, se livrait aux plus heureuses pensées en songeaut à Angèle, et achevait sa toilette avec une certaine coquetteric, afin d'aller retrouver sa fiancée. Disons deux mots du logement que le forgeron occupait dans la maison commune, à raison du prix incroyablement minime de soizante et quinze france par an, comme les autres célibataires. Ce logement, situe au deuxième étage, se eomposait d'une belle chambre et d'un cabinet exposés en plein midi et donnant sur le jardin ; le plancher, de sapiu, était d'une blancheur parfaite ; le lit de fer garni d'une paillasse de feuilles de mais, d'un excellent matelas et de moelleuses convertures ; un bec de gaz et la bouche d'un ealorifere donnaient, selon le besoin, de la lumière et une douce chaleur dans cette pièce, tapissée d'un joli papier perse et ornée de rideaux pareils; une commode, une table en noyer, quelques chaises, une petite bibliotkeque, composaient l'ameublement d'Agricol; enfin, dans le cabinet, fort grand et fort clair, se trouvaient un placard pour serrer les habits, une table pour les objets de toilette, et une large cuvette de zine au-dessous d'un robinet donnant de l'eau à volonté. Si l'on compare ce logement agréable, salubre, commode, à la mansarde obscure, glaciale et délabrée que le digne garçou payait quatre-vingt-dix francs par an dans la maison de sa mère, et qu'il lui fallait aller gagner chaque soir en faisant plus d'une lieue et demie, on comprendra le sacrifice qu'il faisait à son affection pour cette excellente femme. Agricol, après avoir icté un dernier coup d'œil assez satisfait sur son miroir en peignant sa moustache et sa large impériale, quitta sa chambre pour

aller rejoindre Angèle à la lingerie commune; le corridor qu'il traversa était large, éclairé par le haut, et planchéié de sapin, d'une extrême propreté. Malgré les quelques ferments de discorde jetés depuis pen par les ennemis de M. Hardy au milieu de l'association d'ouvriers, jusqu'alors si fraternellement unie, on enteudait de joyeux chants dans presque toutes les chambres qui bordaient le corridor, et Agricol, en passant devant plusieurs portes ouvertes, échangea cordialement un bonjour matinal avec plusieurs de ses camarades. Le forgeron descendit prestement l'escalier, traversa la cour en boulingrin, plantée d'arbres au milieu desquels jaillissait une fontaine d'eau vive, et gagna l'autre aile du bâtiment. Là se tronvait l'ateller où une partie des femmes et des filles des ouvriers associés, qui n'étaient pas employées à la fabrique, confectionnaient les effets de lingerie, Cette main-d'œuvre, jointe à l'énorme économie provenant de l'achat de tolles en gros, fait directement dans les fabriques par l'association, réduisait incrovablement le prix de revient de chaque objet. Après avoir traversé l'atelier de lingerle, vaste salle donnant sur le jardin, bien aéré pendant l'été 1, bien chauffé pendant l'hiver. Agricol alla frapper à la porte de la mère d'Angèle.

Si nous disons quelques mots de ce logis, situé au premier étage, exposé au levant et donnant sur un jardin, c'est qu'il offrait pour ainsi dire le spéeimen de l'habitation du ménage dans l'association, au prix toujours incroyablement minime de cent vingt-cinq francs par an. Une sorte de petite entrée donnant sur le corridor conduisait à une très grande chambre, de chaque côté de laquelle se trouvait une chambre un peu moins grande, destinée à leur famille lorsque filles ou garcons étaient trop grands pour continuer de coucher dans l'un des deux dortoirs établis comme des dortoirs de pension, et destinés aux enfants des deux sexes. Chaque nuit la surveillance de ces dortoirs était confiée à un père ou à une mère de famille appartenant à l'association. Le logement dont nous parlons, se trouvant, comme tous les autres, complétement débarrassé de l'attirail de la cuisine, qui se faisait en grand et en commun dans une autre partie du bâtiment, pouvait être tenu avec une extréme propreté. Un assez grand tapis, un bon fauteuil, quelques jolies porcelaines sur une étagére en bois blanc bien ciré, plusieurs gravures pendues aux murailles, une pendule de bronze doré, un lit, une commode et un secrétaire d'acajou, annonçaient que les locataires de ee logis joignaient un peu de superflu à leur bien-être.

M. Adolphe Bubierz, dans in prial liver révenantes platif (Dr. Pair constrèré une la repopret de la métales, Faurier, 2, rues dishie boud), catre dans la destila les plus crients et les plus positifs sur l'independable nicessité du removerellement de l'air pour le consertation de la soudi l'independable encessité du removerellement de l'air pour le consertation de la soudi l'air destiné des systèmes de la sience en du trivièregable, que pour que l'Immus soit dans se condition nommes, il toi font par leure de la dit au litere et de l'air l'air code de l'air de l'air me de l'air d

Die qu'un steller devea contenie un nombre d'ouvriers aspérieur à dir, il sera sonnis à l'impretion des délégaés du conseil de solubrilé, qui comtateroni que sa disposition n'est pas de mature à attèrre la autic des ouvriers qui y sont enference.

Angèle, que l'on pouvait, dès ce moment, appeler la fiancée d'Agricol, justifiait de tout point le portrait flatteur tenn par le forgeron dans son entretien avec la panvre Mayenx ; cette charmante jeunc fille, àgée de dixsept ans au plus, vêtue avec autant de simplicité que de fraicheur, était assise à côté de sa mère. Lorsque Agricol entra, elle rougit légèrement à sa vue. « Mademoiselle , » dit le forgeron , « je viens remplir ma promesse, si votre mère y consent. - Certainement. M. Agricol, i'v consens, » répondit cordialement la mère de la icune fille, « Elle n'a pas voulu visiter la maison commune et ses dépendances, ni avec son père, ni avec son frère, ni avec moi, pour avoir le plaisir de la visiter avec vous aujourd'hui, dimanche... C'est bien le moins que vous, qui parlez si hien, vous fassiez les bonneurs de la maison à cette nouvelle débarquée; il y a déjà une heure qu'elle vous attend, et avec quelle impatience! - Mademoiselle, excusez-moi , » dit gaiement Agricol; « en pensant au plaisir de vous voir... j'ai oublié l'heure... C'est là ma seule excuse. - Ah! maman..., » dit la jeune fille à sa mère d'un ton de doux reproche, et en devenant vermeille comme nne ceriso, « pourquoi avoir dit cela? - Est-ce vrai, oui ou non? Je ne t'en fais pas un reproche, au contraire ; va, mon enfant, M. Agricol t'expliquera mieux que moi encore ce que tous les ouvriers de la fabrique doivent à M. Hardy. - M. Agricol, » dit Angéle en nouant les rubans de son joli bonnet, « quel dommage que votre bonne petite sœur adoptive ne soit pas avec nous! - La Mayeux? vous avez raison, mademoiselle, mais ce ne sera que partie remise, et la visite qu'elle nous a faite hier ne sera pas la dernière... »

La jeune fille, après avoir embrassé sa mère, sortit avec Agricol dont elle prit le bras, « Mon Dieu! M. Agricol, » dit Angèle, « si vous saviez comhien l'ai été surprise en entrant dans cette belle maison, moi qui étais habituée à voir tant de misèro chez les pauvres ouvriers de notre province... misère que l'ai partagée aussi... tandis qu'ici tout le monde a l'air si beureux, si content !... C'est comme une féerie, en vérité; je crois rêver, ct quand je demande à ma mère l'explication de cette fécrie, elle me répond : « M. Agricol t'expliquera cela. » - Savez-vous pourquoi je snis si heureux de la douce tàche que je vais remplir, mademoiselle? » dit Agricol avec un accent à la fois grave et tendre, « c'est que rien ne pouvait venir plus à propos. - Comment cela, M. Agricol? - Vous montrer cette maison, vous faire connaître toutes les ressources de notre association, c'est pouvoir vous dire : lei , mademoiselle , le travailleur , certain du présent , certain de l'avenir, n'est pas, comme tant de ses panyres frères, obligé de renoncer sonvent au plus doux besoin du eœur... au désir de so choisir une compagne pour la vie... cela, dans la crainte d'unir sa misère à une autre misère, » Angèle baissa les yeux et rougit, « lei le travailleur peut se livrer sans inquiétude à l'espoir des douces joies de la famille, bien sûr de ne pas être déchiré plus tard par la vue des horribles privations de ceux qui lui sont chers ; ici, grace à l'ordre, au travail, au sage emploi des forces de chacun, hommes, femiues, enfants vivent heureux et satisfaits; en un mot, vous expliquer tout cela, a ajouta Agricol en souriant d'un air plus tendre, « c'est vous prouver qu'ici, mademoiselle. l'on ne pent faire rien de plus raisonnable... que de s'aimer, et rien de plus sage... que de se marier. -Monsieur... Agricol, » répondit Angèle d'une voix doucement émue et en rougissant encore plus, « si nous commencions notre promenade? - A l'instant, mademoiselle, » répondit le forgeron, heureux du trouble qu'il avait fait naître dans cette âme Ingénue. « Mais tenez, nous sommes tout près du dortoir des petites filles. Ces oiseaux gazouilleurs sont déniehés depuis longtemps; allons-y. - Volontiers, M. Agricol. =

Le jeune forgeron et Angèle entrérent bientôt dans un vaste dortoir, pareil à celui d'une excellente pension. Les petits lits en fer étaient symétriquement rangés; à chacnne des extrémités se voyaient les lits des deux mères de famille qui remplissaient tour à tour le rôle de surveillantes. « Mon Dieu ! comme ee dortoir est bien distribué, M. Agricol ! et quelle propreté! Oui donc soigne cela si parfaitement? - Les enfants eux-mêmes; il n'v a pas iei de serviteurs; il existe entre ces bambins une émulation incrovable; e'est à qui aura mieux fait son lit; cela les amuse au moins autant que de faire le lit de leur poupée. Les petites filles, vous le savez, adorent jouer au ménage. Eh bien! ici elles y jouent sériensement, et le ménage se trouve merveilleusement fait ... - Ah! je comprends ... on utilise leurs goûts naturels pour toutes ees sortes d'amusements. - C'est là tout le secret ; vous les verrez partout très-utilement occupées, et ravies de l'importance que ees occupations leur donnent ... - Ah! M. Agricol, a dit timidement Angèle, « quand on compare ces beaux dortoirs, si saios, si ehauds, à ees horribles mansardes glacées où les enfants sont entassés pèle-mèle sur une mauvaise paillasse, grelottant de froid, ainsi quo cela est chez presque tous les ouvriers dans notre pays! - Et à Paris donc, mademoiselle !... e'est peut-être pis encore. - Ah! combien il faut que M. Hardy soit bon, généreux, et riche surtout, pour dépenser tant d'argent à faire du bien! - Je vais vous étonner beaucoup, mademoiselle, » dit Agricol en souriant, « vous étonner tellement, que peut-être vous ne me eroirez pas... - Pourquoi done cela, M. Agricol? - Il n'y a pas certainement au monde un homme d'un eœur meilleur et plus généreux que M. Hardy : il fait lo bien pour le bien, sans songer à son intérêt; ch bien! figurez-vous, mademoiselle Angèle, qu'il serait l'homme le plus égoîste, le plus intéressé, le plus avare... qu'il trouverait encore un énorme profit à nous mettre à même d'être aussi heureux que nous le sommes. - Cela est-il possible . M. Agricol? Vous me le dites, je vous erois : mais si le bien est si faeile... et même si avantageux à faire, pourquoi ne le fait-on pas davantage? -Ahl mademoiselle, e'est qu'il faut trois conditions bien rares à rencontrer chez la même personne : Suroir, pouvoir, vouloir. -- Hélas ! oui : ceux qui savent ... ne peuvent pas. - Et ceux qui peuvent , ne savent ou ne veulent pas, - Mais M. Hardy, comment trouve-t-il tant d'avantage au bien dont il vous fait jouir? - Je vous expliquerai cela tout à l'heure, mademoiselle. - Ah! quelle bonne et douce odeur de fruits! » dit tout à coup Angèle. « - C'est que le fruitier commun n'est pas loin; je parie que vous allez trouver eucore là plusieurs de nos petits oiseaux du dortoir occupés jei, uon pas à picorer, mais à travailler, s'il vous plait. »

Et Agricol, ouvrant une porte, fit entrer Angèle dans une assez grande

salle, garnie de tablettes où des fruits d'hiver étaient symétriquement rangés; plusieurs enfants de sept à huit ans, proprement et chandement vêtus, rayonnant de santé, s'occupaient gaiement, sous la surveillance d'une femme, de séparer et de trier les fruits gâtés. « Vous voyez., » dit Agricol, « partout, autant que possible, nous utilisons les enfants ; ces occupations sont des amusements pour eux, répondent au besoin de mouvement, d'activité de leur âge, et de la sorte, on ne demande pas aux jeunes filles et aux femmes un temps hien mieux employé. - C'est vrai, M. Agricol; combien tout cela est sagement ordonné! - Et si vous les voviez, ces hambins, à la cuisine, quels services ils rendent! Dirigés par une ou deux femmes, ils font la besogne de huit ou dix servantes. - Au fait, » dit Angèle en souriant, « à cet âge on aime tant à jouer à la dinette! Ils doivent être ravis. - Justement, et de même, sous le prétexte de jouer au jardinet, ce sont eux qui, au jardin, sarcient la terre, font la cueillette des fruits et des légumes, arrosent les fleurs, passent le râteau dans les allées, etc.; en un mot, cette armée de hambins travailleurs, qui ordinairement restent jusqu'à l'age de dix à douze ans sans rendre ancun service, ici sont très-ntiles; sauf trois heures d'école bien suffisantes pour cux, depuis l'âge de six ou sept ans, leurs récréations sont très-sérieusement employées, et certes ees chers petits êtres, par l'économie de grands bras que procurent leurs travanx, gagnent beaucoup plus qu'ils ne coûtent ; et puis enfin, mademoiselle, ne trouvez-vous pas qu'il y a, dans la présence de l'enfance ainsi mélée à tous labeurs, quelque chose de doux, de pur, presque de sacré, qui impose aux paroles, aux actions, une réserve toujours salutaire? L'homme le plus grossier respecte l'enfance... - A mesure que l'on réfléchit, comme on voit en effet que tout ceci est calculé pour le bonheur de tous! » dit Angèle avec admiration. « - Et cela n'a pas été sans peine : il a fallu vaincre les préjugés, la routine... Mais tenez, mademoiselle Angéle... nous voici devant la cuisine commune, » ajouta le forgeron en souriant ; «voyez si cela n'est pas aussi imposant que la cuisino d'une caserne ou d'une grande pension! »

En effet, l'officine culinaire de la maison commune était immense : tous ses ustensiles étincelaient de propreté; puis, grâce aux procédés aussi merveilleux qu'économiques de la science moderne (toujours inabordables aux classes pauvres auxquelles ils seraient indispensables, parce qu'ils ne peuvent se pratiquer que sur une grande échelle), non-seulement le fover et les fourneaux étaient alimentés avec une quantité de comhustible deux fois moindre que celle que chaque ménage eût individuellement dépensée, mais l'excédant de calorique suffisait, au moyen d'un calorifère parfaitement organisé, à répandre une chaleur égale dans toutes les chambres de la maison commune. La encore des enfants, sous la direction de deux ménagércs, rendaient de nombreux services. Rien de plus comique que le sérieux qu'ils mettaient à remplir leurs fonctions culinaires ; il en était de méme de l'aide qu'ils apportaient à la bonlangerie où se confectionnait, à un rabais extraordinaire (on achetait la farine en gros) cet excellent pain de ménage, salubre et nourrissant mélange de pur froment et de seigle, si préférable à ce pain blanc et lèger qui n'obtient souvent ces qualités qu'à l'aide de substances malfaisantes.

« Bonjour, madame Bertrand, » dit gajement Agricol à une digne matrone qui contemplait gravement les lentes évolutions do plusieurs tournebroches dignes des noces de Gamache, tant ils étaient glorieusement charges de morceaux de bœuf, de mouton et de veau, qui commencaient à prendre une belle eouleur d'un brun doré des plus appétissantes : « bonjour, madame Bertrand, » reprit Agricol ; » selon le règlement, je ne dépasse pas le seuil de la enisine : je voux seulement la faire admirer à mademoiselle, qui est arrivée ici depuis peu de jours. - Admirez, mon garcon, admirez... et surtout vovez comme cette marmaille est sage et travaille bien!... » Et ce disant, la matrone indiqua, du bout de la grande cuiller de lèchefrite qui lui servait de sceptre, uno quinzaine de marmots des deux sexes, assis autour d'une table, profondément absorbés dans l'exercice de leurs fonctions, qui consistajent à pelurer des pommes de terre et à éplucher des herbes. « - Nous aurons done un vrai festin de Balthasar, madame Bertrand? » demanda Agricol en riant. « -- Ma foi! un vrai festin comme toujours, mon garçon... Voilà la carte du diner d'aujourd'hui : bonne soupe de légumes au bouillou, bœuf rôti avec des pommes de terre autour, salade, fruits, fromoge, et pour extra du dimanche des tourtes au raisiné que fait la mère Denis à la boulangerie, et c'est le cas de le dire, à cette heure, le four chanffe. —Ce que vous me dites là, madame Bertrand, me met furieusement en appétit, » dit gaiement Agricol. « Du reste, on s'apercoit bien quand e'est votre tour d'être de euisine. » ajouta-t-il d'un air flatteur. « - Allez. allez. grand moqueur ! » dit gaiement le cordon bleu de service, « -- C'est encore cela qui m'étonne tant, M. Agrieol, » dit Angèle à Agricol en continuant de marcher à côté de lui , « c'est de comparer la nourriture si insuffisante, si malsaine, des ouvriers de notre pays, à celle que l'on a iei. -- Et pourtant, nous ne dépensons pas plus de vingt-cinq sous par jour, pour être nourris beaucoup mieux que nous ne le serions pour trois francs à Paris, - Mais e'est à n'y pas croire, M. Agricol. Comment est-ee done possible?... - C'est toujours grace à la baguette de M. Hardy. Je vous expliquerai cela tout à l'heure. - Ah! que j'ai aussi d'impatience à le voir. M. Hardy! - Vous le verrez bientôt, peut-être auiourd'hui : car on l'attend d'un moment à l'autre. Mais tenez, voici le réfectoire que vous ne connaissez pas, puisque votre famille, comme d'autres ménages, a préféré se faire apporter à manger chez elle... Vovez done quelle belle pièce... et si gaje, sur le jardin en face de la fontaine! »

En effet, c'était une vaste saile, laite en forme de galerie et échirire par dis fendères ouvants aru ni jarini que la blabe, recouvertes de tille circle bien hisiante, étaient rangées près des murs, de sorte que, pendant l'hiver, cette piece sevait le soir, après les travaux, de alle de réunion et de voillée, pour les ouvriers qui préférient passer la soirée en comman au lieu de la passer seuk chet eur ou en famille. Abres, dans cette immense leu de la passer seuk chet eur ou en famille. Abres, dans cette immense l'autres jouaient aux cartes, ceux là enusaient ou s'occupaient de menses travaux.

• Ce n'est pas tout, • dit Agricol à la jeune fille, • vous trouverez, j'en suis sûr, ectte pièce encore plus belle torsque vous saurez que le jeudi et le dimanche elle se transforme en salle de bal, et le mardi et le samedi soir



Le maréchal Simon, duc de Ligay.



#### LA WAISON COMMUNE.

en salle de concert! - Vraiment!... - Certainement. » répondit fiérement le forgeron. « Nous avons parmi nous des musiciens exécutants trés-capables de faire danser : de plus , deux fois la semaino nous chantons presque tous on chœur, hommes, fommes, enfants 1. Malheureusement, cette semaine, quelques troubles survenus dans la fabrique ont empêché nos concerts. - Autant de voix ! cela doit être superbe. - C'est très-beau , ie vous assure... M. Hardy a toujours beaucoup encouragé chez nous cette distraction d'un effet si puissant, dit-il, et il a raison, sur l'esprit et sur les mœurs. Pendant un biver, il a fait venir ici, à ses frais, deux élèves du célèbre M. Wilhem, et, depuis, notre école a fait de grands progrés; vraiment je vous assure, mademoiselle Angèle, que, sans nous flatter, c'est quelque chose d'assez émouvant que d'entendre environ deux cents voix diverses chanter en chœur quelque hymne au travail ou à la liberté... Vous entendrez cela et vous trouverez, j'en suis sûr, qu'il y a quelque chose de grandioso, et pour ainsi dire d'élevant pour le cœur, dans l'accord fraternel de toutes ces voix se fondant en un seul son, grave, sonore et imposant. - Oh! je le crois; mais quel bonheur d'habiter ici! il n'y a que des joies, car le travail ainsi mélangé de plaisirs devient un bonheur. - Hélas! il v a ici comme partout des larmes et des douleurs , » dit tristement Agricol. « Voyez-vous là... ce bătiment isolé, bien exposé? --- Oui, quel est-il? - C'est notre salle de malades... Heureusement, grâce à notre régime si sain et si salubre, elle n'est pas souvent au complet; une cotisation annuelle nous permet d'avoir un très-bon médecin ; de plus, une caisse de secours mutuels est organisée de telle sorte, qu'en cas de maladie chacun de nous reçoit les deux tiers de ce qu'il reçoit en santé. - Comme tout cela est bien entendu! Et là-bas, M. Agricol, de l'autre côté de la pelouse? - C'est la buanderie et le lavoir d'eau courante, chaude et froide; et puis, sous ce hangar est le séchoir ; plus loin , les écurics et les greniers de fourrage pour les chevaux du service de la fabrique. - Mais enfin, M. Agricol, allezvous me dire le secret de toutes ces merveilles? - En dix minutes vous allez comprendre cela, mademoiselle. »

Matheureusement la curiostic d'Angele fut à ce noment dépet : la jeune Matheureusement la curiostic d'Angele fut à ce noment dépet : la jeune Mille et trouvait avec Agréen près d'une lascrière à chière croit servant à la manison commune. Tout à cour, une bomfée de vent apporta le herint trèviloitatin de fundrere guerrières et d'une musique militaire; puis, on ettendit le galop rectination de deux chevant qui s'apportacient rapidement, et bientoit arriva, monté sur un beau ebeva loné à longue queue flottante et bientoit arriva, monté sur un beau ebeva loné à longue queue flottante et à housse cramoise; un officier général; ainsi que sons frempire, il por-tait des bottes à l'ecuyère et une culotte blancle; son uniforme bleu vitine-laid de bonderies d'ore, je grand cordon rouge de la Légion d'honneur était passé sur fou épaulette d'roite quatre foit éculé d'argent, et son chapeau, jasqueme borde d'ore, était garait de plame blancle, et distinction résèrers de

<sup>Nous serons compris de ceux qui ont eutendu les admirables concerts de l'Orphéon, où plus de mille ouvriers , hommes , femmes et enfants , chantent avec un merveilleux eusemble.

2. 42</sup> 

aux maréchaux de France. On ne pouvait voir un homme de guerre d'une tournure plus martiale, plus chevaleresque, et plus fièrement eampé sur son cheval de bataille.

Au moment où le maréchal Simon, car c'était lui, arrivait devant Angèle et Agricol, il arrêta brusquement sa monture sur ses jarrets, en descendit lestêment, et jeta ses rênes d'or à un domestique en livrée qui le suivait à cheval. « Où faudra-t-il attendre M. le duc? » demanda le palefrenier. « -- Au bout de l'allée , » dit le maréchal. Et se découvrant avec respect , il s'avanca vivement, le chapeau à la main, au-devant d'une personne qu'Angèlo et Agricol ne voyaient pas cucore. Cette personne parut bientôt au détour de l'alléo : c'était un vieillard à la figure énergique et intelligente; il portait une blouse fort propre, une casquette de drap sur ses longs cheveux blanes, ct. les mains dans ses poches, il fumait paisiblement une vieille nine d'écume de mer. « Boujour, mon bon pére, » dit respectueusement le maréchal en embrassant avec effusion le vieil ouvrier, qui, après lui avoir rendu tendrement son étreinte, lui dit, vovant qu'il conservait son chapeau à la main : « - Couvre-toi done, mon garçon... Mais comme te voilà beau! » ajouta-t-il en souriant. « -- Mon père, c'est que je viens d'assister à une revue tont près d'ici... et j'ai profité de cette oecasion pour être plus tôt près de vous, - Ah cà, est-ce que l'oecasion m'empéchera d'embrasser mes petites-filles aujourd'hui comme tous les dimanches? - Non, mon pére... elles vont venir en voiture, Dagobert les accompagnera. - Mais... qu'as-tu done? Tu me sembles soucleux. - C'est qu'en effet, mon père, » dit le maréchal d'un air péniblement ému, « j'ai de graves choses à vous apprendre. - Viens chez moi , alors, » dit le vieillard assez inquiet. Et le maréchal et son père disparurent au tournant de l'allée.

Angéle était restée si stapéaite de ce que ce brillant officier général, qu'on appalait N. tode, avait pour père un vieil ouvrier en hlouse, que, cryagnéant Agricol d'un air interdit, elle lui dit :— Comment I M. Agricol, ce vieil ouvrier...? — Est le peice de M. le marcédal due de Ligary. L'ant., oui, je pents le dive, a sjouts Agricol d'une voix émue, s'anai de mon père, à moi, qui a fait la guerre pendant vinga assous ses ordres. De la compartie de la com





### GHAPITHE KLVII.

le serr

Lorsque l'étonnement fort naturel que l'arrivée du maréchal Simon avait causé à Angéle fut dissipé, Agricol lui dit en souriant : « Je ne voudrais pas, mademoiselle Angèle, profiter de cette circonstance pour m'épargner de vous dire le secret de toutes les merveilles de notre maison commune... - Oh! je ne vous aurais pas non plus laissé manquer à votre promesse , M. Agricol, » répondit Angèle; « co que vous m'avez déjà dit m'intéresse trop pour cela. - Écoutez-moi donc , mademoiselle. M. Hardy , en véritable magicien, a prononcé trois mots cabalistiques : association, conne-NAUTÉ, FRATERNITÉ. Nous avons compris le sens de ces paroles, et les merveilles que vous vovez ontété créées, à notre grand avantage, et aussi, je vous le répète, au grand avantage de M. Hardy. - C'est toujours cela qui me parait extraordinaire, M. Agricol. - Supposez, mademoiselle, que M. Hardy , au lieu d'être ce qu'il est , eût été seulement un spéculateur au cœur sec, ne connaissant que le produit, se disant : « Pour que ma fabrique · me rapporte beaucoup, que faut-il? main-d'œuvre parfaite, grande éco-« nomie de matières premières, parfait emploi du temps des ouvriers; en un

« mot, économie de fabrication, afin de produire à très-bon marché; excel-« lence des produits, afin de vendre très-cher... « -- Certainement, M. Agricol, un fabricant ne peut exiger davantage. - Eh bien | mademoiselle, ces exigences eussent été satisfaites... ainsi qu'elles l'ont été;... mais comment? Le voici : M. Hardy , seulement spéculateur , se serait d'abord dit : « Éloignés de ma fabrique, mes ouvriers, pour s'y rendre, peineront; se « levant plus tôt, ils dormiront moins; prendre sur le sommeil si néces-« saire aux travaillenrs? mauvais calcul; ils s'affaiblissent, l'ouvrage s'en « ressent : pais l'intempèrie des saisons empirera cette longue course ; « l'ouvrier arrivera mouillé, frissonnant de froid, énervé avant le travail, « et alors... quel travail! » - C'est malbeureusement vrai , M. Agricol ; quand à Lille l'arrivais toute mouillée d'une pluie froide à la manufacture, i'en tremblais quelquefois toute la journée à mon mètier. - Aussi, mademoiselle Angèle. le spéculateur dira : « Loger mes ouvriers à la porte de « ma fabrique, c'est obvier à cet inconvénient, Calculons : l'ouvrier marié « pave en movenne, dans Paris, deux cent einquante francs par an 1, une ou deux mau vaises chambres et un cabinet, le tout obseur, étroit, malsain, dans « quelque rue noire et infecte ; là il vit entassé avec sa famille ; aussi quelles « santes délabrées! toujours fiévreux, toujours chétifs; et quel travail at-« tendre d'un fiévreux, d'un chétif? Quant aux ouvriers garçons, ils payent « un logement moins grand, mais aussi insalubre, environ cent ein-« quante francs, Or, additionnons : j'emploie cent quarante-six ouvriers « mariés ; ils pavent done à cux tous, pour leurs affreux taudis, trente-six « mille cinq cents francs par an; d'autre part, j'emploie eent quinze « onvriers garçons qui payent aussi par an dix-sept mille deux cent quatre-« vinets francs, total environ cinquante mille francs de lover, le revenu · d'un million. · - Mon Dieu, M. Agricol, quelle grosse somme font pourtant tous ces manvais petits loyers rèunis! - Vons voyez, mademoiselle, cinquante mille francs par an! le prix d'un logement de millionnaire; alors, que se dit notre spéculateur? « Pour décider mes ouvriers à aban-« donner leur demeure de Paris, je leur ferai d'énormes avantages. J'irai « jusqu'à réduire de moitié le prix de leur lover, et, au lieu de chambres « malsaines, ils auront des appartements vastes, bien aérés, bien exposés et « facilement chauffés et éclairés à peu de frais ; ainsi, cent quarante-six « ménages me payant senlement cent vingt-cinq francs de loyer, et cent « quinze garçons soixanto et quinze francs, j'ai un total de vingt-six à « vingt-sept mille francs... Un bâtiment assez vaste pour loger tout ce · monde me coûtera tout au plus ciun cent mille francs '. l'aurai donc mon

<sup>1</sup> C'est, en effet, le prix moyen d'un logement d'ouvrier composé au plus de deux petites pièces et d'un cabinet, au troisième on quatrième étage

<sup>9</sup> Ce chiffre est exact, pent-être même exagéré... Un bâtiment pareil à une lieue de Paris, du côté de Montrouge, avec tontes les grandes dépendances nécessaires, cuisine, buanderie, lavoir, etc.; réservoir à guz, prise d'eau, calorifère, etc., entouré d'uu jardin de dix arpents. aurait, à l'époque de ce récit, à peine coûté cinq cent mille francs. - Un constructeur expérimente a bien voulu nous faire un devis détaille qui confirme ce que nous avançons. On voit donc que, meme à prix épul de ce que payent généralement les ouvriers, on pourrait leur assurer des Jogements parfaitement salubres et encore placer son argent à dix pour cent.

« argent placé au moins à cinq pour cent, et parfaitement assuré, puisque « les salaires me garantiront le prix du loyer. » - Ah! M. Agricol, je commence à comprendre comment il peut être quelquefois avantageux de faire le bien, même dans un intérêt d'argent. - Et moi je suis presque certain, mademoiselle, qu'à la longue les affaires faites avec droiture et loyauté sont toujonrs bonnes. Mais revenons à notre spéculateur. « Voici done, dira-t-il, « mes ouvriers établis à la norte de ma fabrique, bien logés, bien chauffés, « et arrivant toujours vaillants à l'atclier. Ce n'est pas tout... l'ouvrier an-« glais qui mange de bon bœuf, qui boit de bonne bière, fait, à tenns égal, « deux fois le travail de l'ouvrier français 1, réduit à une détestable nour-« riture, plus débilitante que confortante, grace à l'empoisonnement des « denrées. Mes ouvriors travailleraient donc beaucoup plus, s'ils man-« geaient beaucoup micux. Comment faire, sans y mettre du micn? Mais i'v « songe, le régime des casernes, des pensions, et même des prisons, qu'est-il? « la mise en commun des ressources individuelles, qui procurent ainsi une « somme de bien-être impossible à réaliser sans cette association. Or, si « mes deux cent soixante ouvriers, au lieu de faire deux cent soixante cui-« sines détestables, s'associaient pour n'en faire qu'une pour tous, mais « très-bonne, grâce à des économies de toutes sortes , quel avantage pour « mol... et pour eux! Deux ou trois ménagères suffiraient chaque jour, « aidées par des enfants, à préparer les repas; au lieu d'acheter le bois, « le charbon par fractions, et de le payer le double \* de sa valeur, l'asso-« ciation de mes ouvriers ferait, sous ma garantie (leurs salaires me garan-« tiraient à mon tour) de grands approvisionnements de bois, de farine, « de beurre, d'bnile, de vins, etc., en s'adressant directement aux produc-« teurs. Ainsi ils payeraient trois ou quatre sous la bouteille d'un vin pur « et sain, au lieu de payer douze et quinze sous un breuvage empoisonné. « Chaque semaine, l'association achéterait sur pied un bœuf et quelques « moutous, les ménagères feraient le pain , comme à la campagne ; enfin , « avec ces ressources, de l'ordre et de l'économie, mes ouvriers auraient, « pour vingt à vingt-cinq sous par jour, une nourriture salubre, agréable et suffisante. » - Ah, tout s'explique maintenant! M. Agricol. - Ce n'est pas tout, mademoiselle ; continuant le rôle de spéculateur au cœur sec, il se dit : « Voici mes ouvriers bien logés , bien chauffés , bien nourris , avec « une économie de moitié : qu'ils soient aussi bien chaudement vêtus ; leur « santé a tontes chances d'être parfaite, et la santé, c'est le travail. L'asso-« ciation achètera donc en gros et au prix de fabrique (toujours sons ma « garantie que le salaire m'assure) de chandes et solides étoffes, de bonnes et fortes toiles, qu'une partie des femmes d'ouvriers confectionneront en « vêtements aussi bien que des tailleurs. Eufin , la fourniture des chaus-« sures et des coiffures étant considérable, l'association obtiendra un rabais

Le fait a été expérimenté lors des travans du chemin de fer de Roucu. Les ouvriers fraugais qui, n'ay aut pas de famille, ont pu schyter le régime des Anglais, out fait alors au moins aniant de besogne, réconfortés qu'ils étaient par une nourriture saine et suffiante.

Nous avons dit que la voie de lois en falourdes ou cotrets revenait un pouvre à quatreringt dix france; il en est de même de tous les objets de consommation pris en détail, le fractionnement et le déchet étant à son désavantage.

« notable de l'entrepreneur. » Eh bien ! mademoiselle Angèle, que ditesvous de notre spéculateur? - Je dis, M. Agricol, » répondit la jeune lille avec une admiration naive, « que c'est à n'y pas croire, et cela est si simple, cependant! - Sans doute, rien de plus simple que le bien... que le beau, et ordinairement, on n'y songe guère... Remarquez aussi que notre homme ne parle absolument qu'au point de vue de son intérêt privé... Ne considérant que le côté matériel de la question... comptant pour rien l'habitude de fraternité, d'appui, de solidarité qui natt inévitablement de la vie commune, ne réfléchissant pas que le bien-être moralise et adoucit le caractère de l'homme, ne se disant pas que les forts doivent appui et enseignement aux faibles, ne songeant pas qu'après tout l'honnne honnéte, actif et laborieux a droit, positivement droit, à exiger de la société du travail et un salaire proportionné aux besoins de sa condition ;... non , notre spéculateur ne pense qu'au produit brut; eh bien! vous le voyez, non-seulement il place surement son argent en maisons à cinq pour cent, mais il trouve de grands avantages au bien-être matériel de ses ouvriers. - C'est juste, M. Agricol. - Et que direz-vous donc, mademoiselle, quand je vous aurai prouvé que notre spéculateur a aussi un grand avantage à donner à ses ouvriers, en outre de leur salaire régulier, une part proportionnelle dans ses bénéfices? -- Cela me paralt plus difficile, M. Agricol, -- Écoutez-moi auclaues minutes encore, et vous serez convaincue, »

En conversant ainsi, Angéle et Agricol étaient arrivés près de la porte du jardin de la maison commune. Une femme agée, vêtue très-simplement mais avec soin, s'approcha d'Agricol et lui dit : « M. Hardy est-il de retour à sa fabrique, monsieur? - Non, madame, mais on l'attend d'un moment à l'autre. - Aujourd'hui, peut-être? - Aujourd'hui ou demain, madame. -On ne sait pas à quelle heure il sera iel, monsieur? - Je ne crois pas qu'on le sache, madame ; mais le portier de la fabrique, qui est aussi le portier de la maison de M. llardy, pourra peut-être vous en instruire. - Je vous remercie, monsieur. - A votre service, madame. - M. Agricol, » dit Angèle lorsque la femme qui venait d'interroger le forgeron fut éloignée, « ne trouvez-vous pas que cette dame était bien pâle et avait l'air bien ému? --Je l'ai remarquó comme vous, mademoiselle ; il m'a même semblé voir rouler une larme dans ses veux. - Oui, elle avait l'air d'avoir bien pleure, Pauvre femme! peut-être vient-elle demander quelques secours à M. Hardy. Mais qu'avez-vous, M. Agricol? vous semblez tout pensif, » Agricol pressentait vaguement que la visite de cette femme àgée, à la figure si triste, devait avoir quelque rapport avec l'aventure de la jeune et jolie dame blondo qui, trois jours auparavant, était venue, si éplorée, si énue, demander des nouvelles de M. Hardy, et qui avait appris peut-être trop tard qu'elle avait été suivie et espionnée. « - Pardonnez-moi, mademoiselle,» dit Agricol à Angèle ; « mais la présence de cette femme me rappelait une circonstance dont je ne puis malheureusement pas vous parler, car ce n'est pas mon secret à moi seul .- Oh! rassurez-vous, N. Agricol, » répondit la jeune fille en souriant, « je ne suis pas curicuse, et ce que vous m'apprencz m'intéresse tant, que je ne désire pas vous entendre parler d'autre chose. -Eh bien! done, mademoiselle, quelques mots encore, et vous serez, comme

moi, au courant de tous les secrets de notre association... - Je vous écoute. M. Agricol. - Parlons toujours au point de vue du spéculateur intéressé. Il se dit : « Volci mes ouvriers dans les meilleures conditions possibles « nour travailler beaucoun : maintenant , nour obtenir de gros bénéfices . « que faire? Fabriquer à bon marché, vendre très-cher. Mais pas de bon « marché saus l'économic des matières premières , sans la perfection des « procédés de fabrication , sans la célérité du travail. Or , maigré ma sur-« veillance, comment empêcher mes ouvriers de prodiguer la matière pre-« mière? comment les engager, chacun dans sa spécialité, à chercher des « procédés plus simples, moins onéreux? » - C'est vrai, M. Agricol, comment faire? -- « Et ce n'est pas tout, » dira notre homme, « pour vendre « très-cher mes produits , il faut qu'ils soient irréprochables , execllents, · Mes ouvriers font suffisamment bien; ee n'est pas assez : il fant qu'ils · me fassent des chefs-d'œuvre! » -- Mais, M. Agricol, une fois leur tâche suffisamment accomplie, quel intérêt auraient les ouvriers à se donner beaucoup de mal pour fabriquer des chefs-d'œuvre? - C'est le mot, mademoiselle Angèle, quel intérêt ont-ils? Notre spéculateur aussi se dit bientôt : « Oue mes ouvriers aient intérêt à économiser la matière première , « intérét à bien employer leur temps, intérêt à trouver des procédés de fa-« brication meilleurs, intérêt à ce que ce qui sort de leurs mains soit . un chef-d'œuvre... alors, mon but est atteint. Eh bien! intéressons mes « ouvriers dans les bénéfices que me procureront leur économic, leur acti-« vité, leur zèle, leur habileté : micux lls fabriqueront, micux je vendrai ; « meilleure sera leur part et la mienne aussi. » - Ah! maintenant je comprends, M. Agricol. - Et notre spéculateur spéculait hien; avant d'être intéressé, l'ouvrier se disait : « Peu m'importe, à moi, qu'à la journée je « fasse plus, qu'à la tâche je fasse mieux. Que m'en revieut-il? Rien! « Eh bien! à strict salaire, strict devoir. Maintenant, au contraire, j'ai in-« térêt à avoir du zèle, de l'économie. Oh! alors, tout change : je redouble « d'activité, je stimule celle des antres; un camarade est-il paresseux, « cause-t-il un dommage quelconque à la fabrique, j'ai le droit de lui dire : « Frère, nous souffrons tous plus ou moins de ta fainéantise ou dn tort que tu fais à la chose commune.
 Et alors, comme l'on doit travailler avec ardeur, avec courage, avec espérance, M. Agricol! - C'est bien làdessus qu'a compté notre spéculateur; et il se dira encore : « Des trésors « d'expérience, de savoir pratique, sont souvent enfouis dans les ateliers, - faute de bon vouloir, d'occasion on d'encouragement : d'excellents · ouvriers, au lieu de perfectionner. d'innover comme ils le pourraient, · suivent indifféremment la routine... Ouel dommage! car un homme in-« telligent, occupé toute sa vie d'un travail spécial , doit découvrir à la · longue mille movens de faire mieux ou plus vite; je fonderaj done une « sorte de comité consultatif. i'v appellerai mes chefs d'atelier et mes « ouvriers les plus habiles ; notre intérêt est maintenant commun ; il jail-« lira nécessairement de vives lumières de ce fover d'intelligences pra-« tiques...» Le spéculateur ne se trompe pas ; bientôt frappé des ressources incroyables, des mille procédés nouveaux, ingénieux, parfaits, tout à coup révélés par les travailleurs : « Mais, malheureux! » s'écrie-t-il. » vous saviez

· ecla, et vous ne mc le disiez pas? Ce qui me coûte depuis dix ans « cent francs à fabriquer, ne m'en aurait coûté que einquante, sans compter « une énorme économie de temps. - Mon bourgeois, » répond l'ouvrier, qui n'est pas plus bête qu'un antre, « quel intérêt avais-je, moi, à ce que « yous fassiez ou non une économie de cinquante pour eent sur ceci ou sur « cela? Aucun ; à cette heure, e'est autre chose : vous me donnez , outre « mon salaire, une part dans vos bénéfices; vous me relevez à mes propres « yeux en consultant mon expérience, mon savoir; au lieu de me traiter « comme une espèce inférieure, vous entrez en communication avec moi : « il est de mon intérêt, il est de mon devoir de vous dire tout ce que je « sais, et de tâcher d'acquérir encore, » Et voilà, mademoiselle Angèle, comment le spéculateur organiserait des ateliers à faire honte et envie à ses concurrents. Maintenant, si, au lieu de ce calculateur au cœur sec, il s'agissait d'un homme qui, joignant à la science des chiffres les tendres et généreuses sympathies d'un eœur évangélique et l'élévation d'un esprit éminent, étendrait son ardente sollicitude non-seulement sur le bien-être matériel, mais sur l'émancipation morale des ouvriers, cherebant par tous les moyens possibles à développer leur intelligence, à rehausser leur cœur, et qui, fort de l'autorité que lui donneraient ses hienfaits, sentant surtout que celui-là de qui dépend le bonheur ou le malheur de trois cents créatures humaines, a aussi charge d'ames, guiderait ceux qu'il n'appellerait plus ses ouvriers, mais ses fréres, dans les voies les plus droites, les plus nobles, tâcherait de faire naître en eux le goût do l'instruction, des arts, qui les rendraît enfin heureux et fiers d'une condition qui n'est souveut acceptée par d'autres qu'avec des larmes de malédiction et de désespoir... eh bien! mademoiselle Angèle, ect homme... e'est... Mais tenez, mon Dieu !... il ne pouvait arriver parmi nous qu'au milicu d'une hénédiction... Le voilà !... e'est M. Hardy l - Ah! M. Agricol, a dit Angèle émue en essuyant ses larmes, « e'est les mains jointes de reconnaissance qu'il faudrait le recevoir. - Tenez... voyez si cette noble et douee figure n'est pas l'image de cette àme admirable! »

En effet, une voiture de poste, où se trouvait M. llardy avec M. de Blessae, l'indigne ami qui le trahissait d'une manière si infâme, entrait à ce moment dans la cour de la fabrique.

Quodques mots sculement sur les faits que nous venons d'essayer d'exposer d'amutiquement, et qui se rattechent à l'organisation du travail, question capitale, dont nous nous occuperous encere avant la fin de ce livre. Malgre les discourse plas on moins officiels des gens plus ou moins st auxx (il nous sesuble que l'on abuse un peu de cette lourde épithele) sur la prassivarier consessave ne rava, il est un fait fluers et toute discussion : la resouveaux consessave ne rava, il est un fait fluers et toute discussion : Arables, car jumais les salaires non été moins en rapport avec les besoins pourtant plus que modestes des travailleurs.

Une preuve irrécusable de ce que nous avançons, c'est la tendance, et l'on ne saurait trop dignement la louer, e'est la tendance progressive des classes riches à venir en aide à ceux qui soufirent si cruellement. Les créches, les maisons de refuge pour les enfants pauvres, les fondations philanthropiques, etc., démontrent assez que les heureux du monde pressentent que, malgré les assurances officielles à l'endroit de la prospérité générale, des maux terribles, menaçants, fermentent au fond de la société.

Si généreuses que soient ces tentatives isotées, Individueiles, elles sont, eiles doivent être plus qu'insuffisantes. Les gouvernants seuls pourraient prendre une initiative efficace... mais ils s'en gardent bien. Les gens sérieux discritent sérieusement l'importance de nos relations diplomatiques avec le Monomotana, on toute autre affaire aussi serieuse, et ils abandonnent aux chances de la commisération privée, aux hasards du bon ou du manyais vouloir des capitalistes et des fabricants, le sort de plus en plus déplorable de tout un peuple immense, intelligent, laborieux, s'éclairant de plus en plus sur ses droits et sur su force, mais si affamé par jes désastres d'une impitovable concurrence, qu'il manque même souvent du travail dont il a peine à vivre! Soit... les gens sérieux ne daignent pas songer à ces formidables misères. Les hommes d'État sourient de pitié à la seule pensée d'attacher leur nom à une initiative qui les entourerait d'une popularité bienfaisante et féconde. Soit... tous préférent attendre le moment où la question sociale éciatera comme la foudre ;... alors... au milieu de cette effrayante commotion, qui ébranlera le monde, on verra ce que deviendront les questions sérieuses et les boumes sérieux de ce temps-ci. Pour conjurcr, ou du moins pour reculer peut-être ce sinistre avenir, c'est donc encore aux sympathies privées qu'il faut s'adresser, au nom du bonheur, au nom de la tranquiilité. au nom du salut de tous.

Nous l'avons dit il y a longteups : Si LES accus savarany I Eb hien; réplones-le à la longue de l'Immanife, longue des rivice averat, lis font souvent le bien avec intelligence et générosite. Táchons de leur démontres a cut, cel accu-la haussi de qui dépend le sort d'une foule innombrable de travailleurs, qu'ils peuvent être bénis, adorés, pour ainsi dirc, sans bourse délier.

Nota se cons parté des meionas communes de les ouvriers trouvervient, à des prix minimes, des logements salinhere et linen chaffies. Cette excellente institution était sur le point de se réaliser, en 1830, grâce aux charitables instetiund neu membreulle Aménie de Virtinelle 3. A cette heure, can Angelerer, lord Ashiry Vestiunis à la tête d'une compagnie qui se propose le même but, et qui offerire aux achionaniers un minimum de quatre pour cent d'intéré garanté. Pourquoi ne suivrait on pas ca France un pareil excupile, exemple qui arrait, de plus, Francis ped de noir con variente et les premiers moi parti de control de l'archive de l'a

<sup>1</sup> Voir la Démocratie parifique du 19 octobre 1844

Pourquoi l'Institut, qui donne annuellement pour sujet de concours aux jeunes architectes des plans de palais, d'églises, de salles de spectacle, etc., ne deunanderalt-il pas quelquefois le plan d'un grand établissement destiné au logement des classes laborieuses, qui devrait réunir toutes les conditions d'économie et de sulubrité désirables?

Pourquoi le conseil municipal de Paris, dont l'excellent vouloir, dont la paternelle sollicitude pour les classes souffrantes, es ou lant de fois admirablement manifestés, n'établimit-il pas dans les arrendissements populeux des maions oumanns motifes n'il for feral les premières applications de la vie en commun? Le désir d'être admis dans ces établissements serait un puissant levier d'autuntion, de mortaistion, et aussi une consolante espérance., pour les travailleurs... Or, é'est quelque chose que l'espèrance. La viite de Paris fertail ainsi un lon placoment, une bonne action, et son exemple déciderait peut-être les gonvernants à sortir de leur impitoyable indifférence.

Pourquoi enfin les capitalistes qui fondent des manufactures ne profitzraient-lls pas de ce tescignement pour joindre des maios comunes d'auvriers à leurs soines ou à leurs fibriques? Il s'ensuivrait pour les fabricanteun-nêmes un avantage très-condicibale dans ces temps de concurrence déscapire. Voici comment: la réduction du salaire est d'autant plus funeste, il atuant plus intolèrable pour l'ouvrier, qu'etle l'Oblige à se prière souvent des objets de première nécessité; or s', en vivant isolément, trusi frants lui sufficant à peine pour viver, et que le bolivant lui facilité le moyen de viver avec trente sous, grâce à l'association, le salaire de l'artisan pourra, dans un anoment de crite commerciale, et ur c'étuit de moitie; ausa qu'il ai truj à souffiri de cette diminuion, encore préferable su chémage, et le fabricant ne ser san soiligé de suspentre se travaux.

Nous espérons avoir démontre l'avantage, l'utilité, la facilité d'une fondation de maisons communes d'ouvriers.

Nous avons ensuite posé ceci : Qu'il serait non-sculement de la plus rigonrunse équité que le Iravailleur participát aux bénéfices, fruit de son labeur et de son intelligence, mais que cette juste répartition profiterait même au fabricant.

ici il ne l'agit plus d'hypothèses, de projets parfaitement réalisables d'ailteurs, il s'àgit de faits accoupils. (un de non melliteurs ansis, tries-grand industriel, dont le cour vant l'esprit, a crée in comité cassaltatif d'ouvriers et les a appété (es outre de lure salistrie 3 joint d'une part proprotionnée dans les bénéfices de son exploitation; n'épi les résultats ont d'apasé res possibles d'acciention dans le ras ols queques exprits à la fois supre « gibérreux vandreient l'imiter, nous donnons en note les bases de cette organisation.)

<sup>3</sup> Le réglement qui traite des fouctions du comité est précédé des considérations auvantes, nuesi honorables pour le fabricant que pour ses ouvriers.

 Nous aimont à le reconnaître, chaque confre-moitre, chaque elsef de partie et chaque ouvrier contribur, dans la splère de sou tervait, uns qualités qui recommandent les produtts de notre manufacture. Ils doivent donc participer aux bénefices qu'elle rapporte, et contiNous ferous sentement remarquer que les conditions actuelles de l'industrie et que d'antres considérations n'ont pas permis de faire jouir tout

nner de se vouer aux progrès qui réstent à faire; il est évident qu'il résultern un grand bian de la réunion des lumières et des idées de charun. Nons avons, à cet effet, institué le connité dont la composition et les attributions récout réglés sésurés.

• Non woos on most pour but, dans rette institution, d'augmenter par un fréquent change différe noutre les marries qui jough présent, vivient et travaillésiant percept tous isolément, le sonme de commissaures de channe, ét de les inities au principes gairenne, d'une saine et home administration. De cette réminé of ferres vivae de l'artifer autour du che le l'établissement, réaliter le double bindire de l'artiferie de l'

Admettant, d'allieure, comme juste, que la port d'effects de choren soit récomposité, como seuxa décide que, sur les lécriées net de la missio, sous frois et albentaine dédaite, il, sera gérée aux pointe de crisp pour cour, loquelle sera partagir que postinas égales cates a termines de casilé, à l'exclusion des prividents, vice prévadent et serestaire, et leur sera remine chaque année le 31 dérembre. Cett prime sera sugmentée d'un pour cent chaque fais que le comité sur a moitre très moutres contrates de la contrate del contrate de la contrate del contrate de la cont

La marifici, la losso conducte. Tabilité et les diverses spitules au trevail, out detremain un chica des la désignation de couverre que mon septema i la haration de ramide. En accredant à esa monitore la frechit de proposer l'algorithm de moveman monleres, dust l'abilission aux part loue le voitant quilifonitore si qui serrat dins par le les qualité de la commandation de la commandation

Extruit des dispositions relatives ou comité consultatif composé d'un président (chef de la fabrique), d'un vice-président , d'un vecéluire, et de quateres membres, dont quatre chefs d'utélier, et dix ouverieur des plus intéligents dans chayus spéciales.

« Art. 6. Trois membres réunis auront le droit de proposer l'admission d'un nouveau membre dont le nom sers insertit pour qu'il soit déliséré sur son admission dans la sénace suivante. Cette admission sera pronoucée lorsque, au serutin socret, le membre proposé aura obtenu les deux tiers des suffrages des membres présents.

- Art. 7. Le comité s'oceapera dans ses séauces mensuelles :

 1º De truuver les moyens de remédier aux inconvenients qui se présentent chaque jour dans la fabrication;

 T be proposer les meilleurs moyens et les moins dispondieux d'établir une fabrication spéciale destinée aux pays d'outre-sor et de combattre ainsi, efficacement, par la supériorité de notre construction, la concurrence étragére;

- 3º Des moyens d'arriver à la pius grande é-onomia dans l'emploi des nustérioux, saux naire à la solidité et à la quisité des objets fabriques;
- à d' D'élaborer et de discuter les propositions qui seront présentées par le président

 d'D'élaborer et de discuter les propositions qui seront présentées par le président ou les divers membres du consité, ayant trait aux aménorations et aux perfectionnements de la fibrication;

» 8º Enfin, de mettro le prix de la main-d'urvre en rapport avec la valeur réclie desobjets façamés. «
Nous ajoutous, nous, que d'après des renseignements que M. \*\*\* a bien voulu nous dou-

Nous spoutous, nous, que d'après des rensequements que M. …" a bien voula nous deuxe, la part de hémilée de chaure, de ses ouvriers (en outre le sou subsire luisitated) serve an moins de trois rents à trois cent einquante francs par année. Nous regretions cruel-lement que de modestes susceptibilités en nous permettent pas de révête sie le nous attait honorable qui honoré de l'homme de bien quis a pris cette générous instintive.

d'abord la totalité des ouvriers de ce bénéfice qui leur est octroyé d'ailleurs volontairement et auquel tous participeront nu jour.

Nous pouvons assurer que des la quatrième séance de ce comité consultatif. Thomerable industriel dont nous parlous avait obteun de teht résultatif. Phomerable un connissances pratiques de ses ouvriers, qu'il puuvait déjà évaluer à trente mille france environ pour l'unacé les béuefices qui résulteraient, soit de l'économie, soit du perfectionneuent de la fabrication.

Résumons-nous : Il v a dans toute industrie trois forces, trois agents, trois moteurs, dont les droits sont également respectables : le capitaliste qui fournit l'argent, l'homme intelligent qui dirige l'exploitation, le travailleur qui exécute. Jusqu'à présent le travailleur n'a eu qu'une part minime, insuffisante à ses besoins ; ne serait-il pas juste, humain , de le rétribuer mienx, et cela directement, ou indirectement, soit en lui facilitant le bienêtre que procure l'association, soit en lui donnant une part dans les bénélices, dus en partie à ses labeurs? En admettant même, au pis aller, et vu les détestables effets de la concurrence auarchique, que cette augmentation de salaire dût diminuer quelque peu la part du capitaliste et de l'exploitant, ceux-ci ne feraient-ils pas encore non-seulement une chose générèuse et équitable, mais une chose avantageuse, en mettant leur fortune, leur industrie à l'abri de tout houleversement, puisqu'ils auraient ôté aux travailleurs tout légitime prétexte de trouble, de douloureuses et justes récriminations ? En uu mot, ceux-là nous paraissent toujours singulièrement sages... qui assurent feurs biens contre l'incendie.

Nous l'avons dit : M. Hardy et M. de Blessac étaient arrivés à la fabrique. Peu de temps après, on vit au loiu, du côté de Paris, s'avancer un modeste petit fiacre se dirigeant aussi vers la fabrique. Dans ce liacre se trouvait Rodin.





## SDAPITEE ZLVIII.

Backbas

Pendant la visite d'Angèle et d'Agricol à la maison commune, la bande des Loups, se recrutant sur la route d'un assez grand nombre d'habituès de cabaret, avait continué de marcher sur la fabrique vers laquelle aussi se dirigenit lentement le fiacre qui ameuait Rodin de Paris.

M. Hardy, en descendant de volture avre son mai M. de Blesse, clait carté dans les alors de la maino qu'il occapita aupre de la manifecture. M. Hardy était d'une taille moyenne, étégante et fréle, qui annoquit une nature escentifelemen nerveuse et impressionanble. Son front était large et ouvert, son teint plet, ses yeux noirn, à la fois remplis de doucert et de prévircation, se playsonome le 1914, spirituelle et attraparte. Un seul mot peindra le caractère de M. Hardy: sa mére l'appelait M. Sonilier; étails, en effet, une de ces organisations d'une fisence, d'une déficience exquises, aussi cituates que nobles et généreuses, mais d'une telle sesseptibilité, ou monifer froise-une et les se regulare et 2 en occapitation de voir mointer froise-une et les se requient et 2 en occarétant et se occarétant et 2 en occarétant e

en elles-mêmes. Si l'on joint à cette excessive sensibilité un amour passionné pour les arts, une intelligence d'élite, des goûts essentiellement choisis, raffinés, et que l'on songe aux mille déceptions ou déloyautés sans nombre dont M. Hardy avait dù être vietime dans la carrière industrielle, on se demande comment ce cœur si délieat, si tendre, n'avait pas été mille fois brisé dans cette lutte incessante contre les intérêts les plus impitovables. M. Hardy avait en effet beaucoup souffert : force de suivre la carrière industrielle pour faire bonneur à des affaires que son père, modèle de droiture et de probité, avait laissées un peu embarrassées par suite des événements de 1815, il était parvenu, à force de travail, de capacité, à atteindre une des positions les plus honorables de l'industrie; mais, pour arriver à ce but, que d'ignobles tracasseries à subir, que de perlides concurrences à combattre, que de rivalités haineuses à lasser! lunressionnable comme il l'était. M. Hardy eut mille fois succombé à ses fréquents accès d'indignation douloureuse contre la bassesse, de révolte amère contre l'improbité, sans le sage et fersue appui de sa mère ; de retour auprès d'elle, ensuite d'une journée de lutte pénible ou de déceptions odieuses, il se trouvait tout à coup transporté dans une atmosobère d'une pureté si bienfaisante, d'une sérénité si radieuse, qu'il perdait presque à l'instant le souvenir des choses bouteuses dont il avait été si cruellement froissé pendant le jour ; les déchirements de son eœur s'apaisaient au seul contact de la grande et belle àuse de sa mère : aussi son amour pour elle était-il une véritable idolátrie. Lorsqu'il la perdit, il éprouva un de ces chagrins calmes, profonds, comme le sont les chagrins qui ne finissent jamais, et qui, faisant, pour ainsi dire, partio de notre vie, ont même parfois leurs jours de mélancolique douceur. Peu de temps après cet affreux malheur, M. Hardy se rapprocha davantage de ses ouvriers; il avait toujours été juste et bon pour eux; mais quoique la place que sa mère laissait dans son eœur dût à jausais rester vide , il se sentit pour ainsi dire un redoublement d'affectuosité, éprouvant d'autant plus le besoin de voir autour de lui des gens beureux, qu'il souffrait davantage. Bientôt les merveilleuses améliorations qu'il apporta au bien-être physique et moral de tout ce qui l'entourait, servirent, non de distraction, mais d'occupation à sa douleur. Peu à peu aussi, il s'éloigna du monde et concentra sa vie dans trois affections : une amitié tendre, dévouée, qui semblait résumer toutes ses amities passées ; un amour ardent et sincère comme un dernier amour; et un attachement paternel pour ses ouvriers... Ses jours se passaient done au milieu de ce petit monde rempli de reconnaissance, de respect pour lui, monde qu'il avait pour ainsi dire créé à son image, à lui, alin d'y trouver un refuge contre les douloureuses réalités dont il avait horreur, et de ne s'entourer ainsi que d'êtres bons, intelligents, heureux et capables de répondre à toutes les nobles pensées qui lui devenaient pour ainsi dire de plus en plus vitales. Ainsi, après hien des chagrins, M. Hardy, arrivé à la maturité de l'âge, possédant un ami sincère, une maîtresse digne de sou amour, et se sachant certain de l'attachement passionné de ses ouvriers, avait donc rencontré, à l'époque de ce récit, toute la somme de félieité à laquelle il pouvait prétendre depuis la mort de sa mère.

M. de Blessac, l'intime ami de M. Hardy, avait été longtemps digne de cette tonchante et fraternelle affection; mais l'on a vu par quel moyen diabolique le père d'Aigriguy et Rodin étaient parvenus à faire de M. de Blessac, jusqu'alors droit et sincère. l'instrument de leurs machinations.

Les deux amia, qui avaient un peu ressenti pendant la route la niquante vivacité du vent du nord, se réchauffaient à un bon feu allumé dans le petit salon de M. Hardy. « Ah ! mon cher Marcel , je commence décidément à vicillir. » dit M. Hardy en souriant et s'adressant à M. de Blessac ; « l'éprouve de plus en plus le besoin de revenir chez moi... Quitter mes habitudes me devient décidément pénible, et je mandis tout ce qui m'oblige à sortir de cet heureux petit coin de terre. - Et quand je pense, » répondit 31, de Blessac en ne pouvant s'empécher de rougir légérement, « quand je pense, mon ami, que, pour moi, vous avez entrepris, il y a quelque temps, ce long voyage!... - Eh bien !... mon cher Marcel, ne venez-vous pas de m'accompagner à votre tour dans une excursion qui, sans vous, cut été aussi ennuyeuse qu'elle a été charmante? - Mon ami, quelle différence! j'ai contracté envers vous une dette que je ne pourrai jamais acquitter dignement. - Allons done! mon bon Marcel... est-ce qu'entre nous il y a la distinction du tien et du mien? En fait de dévouement, est-ce qu'il n'est pas aussi doux, aussi bon, de donner que de recevoir? - Noble cœur... noble cœur! - Dites heureux cœur... oh! oui, bien heureux des dernières affections pour lesquelles il bat... - Et qui , grand Dieu! mériterait le bonheur ici-bas... si ce n'est vous, mon anti? - Ce bonheur, à qui le dois-ie? à ces affections que l'ai tronvées là, prêtes à me soutenir, lorsque, privé de l'appui de ma mère, qui était toute ma force, je me serais senti, j'avoue ma faiblesse, presque incapable de supporter l'adversité. - Vous, mon ami, d'un caractère si ferme, si résolu pour faire le bien, vous que j'ai va lutter avec autant d'énergie que de conrage pour amener le triomphe d'une idée honnête et équitable? - Oui, mais plus j'avance dans ma carrière, plus les choses laides, honteuses, me causent d'aversion, et moins je me sens la force de les affronter. - S'il le fallait, vous auriez plus de conrage, mon aui. -Mon bon Marcel, » reprit M. Hardy avec une émotion douce et contenue, · bien souvent je vous l'ai dit : mon courage, c'était ma mère. Voyez-vous, mon ami, lorsque j'arrivais auprès d'elle, le cœur déchiré par quelque horrible ingratitude, ou révolté par quelque fourberie sordide, et que, prenant mes deux mains entre ses mains vénérables, elle me disait de sa voix tendre et grave : « Mon cher enfant, c'est aux ingrats et aux fripons à être navrés ; « plaignons les méchants ; oublions le mal ; ne songeons qu'au bien..., » alors, ami, mon cœur, doulourcusement contracté, s'épanonissait à la sainte influence de cette parole maternelle, et chaque jour je trouvais auprès d'elle la force nécessaire pour recommencer le lendemain une lutte cruelle contre les tristes nécessités de ma condition ; heureusement, Dieu a voulu qu'après avoir perdu cette mère chèrie, j'aie pu rattacher ma vie à ces affections sans lesquelles, je l'avoue, je me sentirais faible et désarmé, car yous no sauriez croire, Marcel, l'appui, la force que je trouve dans votre amitié. - Ne parlons pas de moi, mon ami, « reprit M. de Blessac en dissinulant son embarras. « Parlons d'une autre affection presque aussi douce

et aussi tendre que celle d'une mère. - Je vous comprends, mon bon Marcel, » reprit M. Hardy; « je n'ai rien pu vous cacher, puisque, dans une eirconstance bien grave, j'ai en recours aux conseils de votre amitié... En bien! oni... je crois que chaque jour de ma vie augmente encore mon adoration pour cette femme, la seule que j'aie passionnément aimée, la seule que maintenant j'aimerai jamais... Et puis, enfin... faut-iltout vous dire?... qua mère, ignorant ce que Marguerite était pour moi, m'a fait si souvent son éloge, que cela rend cet amour presque sacré à mes yeux. - Et puis, il y a des rapports si étranges entre le caractère de madame de Noisy et le vôtre, mon ami... son idolátrie pour sa mère, surtout! -- C'est vrai, Marcel, cette abnégation de Marguerite a souvent fait mon admiration et mon tourment... Que de fois elle m'a dit, avec sa franchise habituelle : « Je vous ai « tout sacrifié... mais je vous sacrifierais à ma mère! » - Dieu merci! mon ami, vous n'aurez jamais à craindre de voir madamo de Noisy exposée à cette lutte eruelle... Sa mère a depuis longtemps renoncé, m'avez-vous dit. à l'idée de retourner en Amérique, où M. de Noisy, parfaitement insouciant de sa femme, narait fixé pour toniours... Gráce au discret dévouement de cette excellente femme qui a élevé Marguerite, votre amour est entouré du plus profond mystère; qui pourrait le troubler à cette heure? - Rien! oh! ricn.... » s'écria M. Hardy, « j'ai même presque des garanties de sa durée... - One voulez-vous dire... mon ami?... - Je ne sais si ie dois yous faire part... - Ai-ie été indiscret... mon ami...? - Vous, mon bon Marcel... le pouvez-vous penser? » dit M. Hardy d'un ton de reproche amical ; non :... e'est que je n'aime à vous couter mes bonheurs que lorsqu'ils sont complets... et il manque quelque chose encore à la certitude de certain charmant projet ... "

I'n domestique, entrant à ce moment, dit à N. Hardy: » Monisique, il ya la un vieux monisque qui deiser vous parler paur affaire très-prossée. — Digit., « dit N. Hardy avec une légère impatience. « Vous permetter, mon amir., » Pais, à un monvement que fit N. de lliesses pour se retirer dans une chambre voisine. M. Hardy reprit en souriant i: » Non, non, restec... voix permetter l'adit en de l'adit par l'adit par l'adit par l'adit par l'adit en l'adit par l'adit par l'adit par l'adit par l'adit par l'adit sin agrand jour, vous le savec... » Pais, s'adressom au domestique: » Priez ce monsieur d'entrer. — Le position demande s'il peut s'en aller? dit le serviteur. » Non, certes, il reconduirs M. de Blessac à Paris, qu'il attende. »

Le domestique sortit et reutre aussidó, introduisant Rodin que N. de Blessan en connaisati pas, su trainion apart été négoèrée par un autre internédiaire. « M. Bardy? » dis Rodin en saluant respectueusement et en interruepart tour à tour tur regard les deux ansis. » — Cest anoi, monsieur, que voulez-vous? » répondit le fabricant avec hienveillance. A l'asperé de ce vient homme, humbles et mit velu, il a lutendiai à une demande de secours. » Moniseur... François lardy? » rela Rodin Commerc de vous direcever à sissure de l'attentible in personnage. » — Di sur l'hommer de vous direcever à sissure de l'attentible in personnage. » — Di sur l'hommer de vous direentifier à vous faire, « dis Rodin. » — Vous pouver parler : ... monsieur est uno mil. « di M. Bardy en moutram M. de Blessae. « » Mais... « cet à vous mil.». « di M. Bardy en moutram M. de Blessae. « » Mais... « cet à vous seul... que je désirerais parler, monsieur, » reprit Rodin. M. de Blessac allait so retirer, lorsque M. Hardy d'un coup d'œil le retint et dit à Rodin avec bonté, craignant que la présence d'un tiers ne le blessat s'il avait une aumone à implorer : « - Monsieur, permettez-moi de vous demander si c'est pour vous ou pour moi que vous désirez le secret de cet entretien? - C'est pour yous... monsieur... absolument pour yous , » répondit Rodin. «-Alors, monsieur, » dit M. Hardy assez étonné, « vous pouvez parler ;... je n'ai pas de secrets pour monsieur... » Après un moment de silence, Rodin reprit en s'adressant à M. Hardy : « - Monsienr ... vons êtes digne, je le sais, du grand bien que l'on dit de vous..., et, comme tel... vous méritez la symnothie de tout honnête houme. - Je le crois... monsient. - Or . en honnête homme, je viens vous rendre un service. - Et ce service... monsieur? - Je viens vous dévoiler une infâme trahison... dont vous avez été victime. - Je crois que vous vous trompez, monsieur, - Fai les preuves de ee que l'avance. - Les preuves? - Les preuves écrites... de la trahison que je viens dévoiler... je les ai là, » répondit Rodin ; « en un mot un homme que vous avez cru votre ami... vous a indignement trompé, monsieur. - Et le nom de cet homme? - M. Marcel de Blessac . » dit Rodin.

A ces mots, M. de Blessac tressaillit, devint livide, et resta foudrové. A peine put-il murmurer d'une voix altérée : « Monsieur... » M. Hardy, sans regarder son ami, sans s'aperceveir de son trouble effrayant, le saisit par la main et lui dit vivement : « -- Silence ! ... mon ami. » Puis l'œil étincelant d'indignation, et s'adressant à Rodin, qu'il n'avait pas cessé de regarder en face, il lui dit d'un air de mépris écrasant : « Ah!... vous accusez M. de Blessac? - Je l'accuse, » répondit nettement Rodin, « - Le connaissezvous? - Je ne l'ai jamais vu... - Et que lui reprochez-vous?... Et comment osez-vous dire qu'il su'a trahi? - Monsieur, deux mots, » dit Rodin avecunc émotion qu'il semblait contenir difficilement; « un homme d'honneur qui voit un autre homme d'honneur sur le point d'être égorgé par un scélérat, doit-il, oui ou uon, crier au meurtre? - Oui, monsieur: mais quel rapport...? - A mes yeux, monsieur, certaines trahisons sont anssi criminelles que des meurtres... et je viens me mettre entre le bourreau et la victime ... - Le bourreau? la victime? » dit M. Hardy de plus en plus étonné. « -- Vous connaissez sans doute l'écriture de M. de Blessac? » dit Rodin. « - Oui, monsieur... - Lisez donc ceci... » Et Rodin tira de sa poche une lettre qu'il remit à M. Hardy.

horreur. «Il ne régond rien... rien... — Pulsque je me trouve en face de M. de Blesses, « reprit Rodin., » je usio soblég de lui demandre s'il on en iera voir adressé planieurs lettres rue de Rilies de Urain, à Paris, sous le couveré de M. Rodin. » M. de Blesses resta muet. M. Bardy, ne voulant par encorer ceirae à ce qu'il voyait, à ce qu'il ceitendait, curvii convulsirement la tettre que voniai de lui reuettre Bordin et en la qu'etge alignes. entre la tettre que voniai de lui reuettre Bordin et en la qu'etge alignes. entre peur. Il n'est pas lession d'achever la lettre pourse convainere de l'horrible trabision de N. de Blesses.

M. Hardy chancela, un moment ses sens l'abandomérent... à etch horrible découverte, i se sentitip ris de vertige, la tête lui tourna au premier
regard qu'il jeta dans cet abine d'infamie. L'àbonimable lettre tomba de ses
mains tremblantes. Mais bientôt l'infaignation, le courresz, le migris, seccédant à ceta semblement. il v'élança pale, terrible, sur M. de Blessac. « Misérablet... » Sérait-d-i en faisant un geste menapart. I mis, s'arretant ai moment de frapper, il dit avec un calme offrayant : « Nom... ce serait souliter am anin... » Et il sjoute ne se tournant vers Rodin, qui l'écult avancé virement pour s'interposet : « Ce n'est pas la joue d'un fedime...
serait souliter ai main... avec un le courage de-démanquer un traitre et un libet...
— Monsieur! « vécria M. de Blessac éperdu de houte, » je suis à vos
ordress... etc... I ne put acherer.

Un bruit de voix retentit derrière la porte, qui s'ouvrit violemment, et une femme ajore entre, naughe les efforts d'un donnestique, en dissant d'une voix altérée : « le vous dis qu'il faut qu'à l'instant je parle à votre maître...» A cette voix, à la uve de cette femme, pâle, défaite, épréee, M. Bardy, oubliant M. de Blessac, Rodin, la trabition infane, recula d'un pas en s'é-criant : « » Maisen Duparet vous sir l'..., qu'à x-412" - Alt monsieur... na grand malheur... » Barquerite!... no sièce un... » Barde, re-repti M. Bardy d'une voix déchi-res. « Blessac partielle, monsière... » Braite, re-repti M. Bardy d'une voix déchi-res. « Braite de partielle, monsière de de l'année de l'anné

Au momentoù la voiture s'élançait rapide comme l'éclair sur la route de Paris, le vent assez violent apporta le bruit lointain du chant de guerre des Loups, qui s'avançaient en hâte vers la fabrique.

----



### BELGARE EEFISAGE

L'allaga

Lorsque N. Hardy cut quitté la fabrique, Rodiu, qui ne s'attendait pas d'alleurs à ce busque départ, reggans lentement son facre; mais tout coup, il s'arrêta un moment et tressaillit d'aise et de surprise, en voyant à quelque distance le marécial Simon et son père se diriger vers une cassi ailes de la maison commune, car une circonstance fortuite avait jusqu'alors retardé l'extrettein qui père et doi facre.

« Très-bien! » dit Rodin, « de mieux en mienx; maintenant, pourvu que mon homme ait déniché et décidé cette petite Rose-Pompon! » Et Rodin so hâta d'aller rejoindre son finere.

so mand a mer repunime son mere.

A cet instant, le vent, qui continuait à s'élever, apporta jusqu'à l'oreille
da jésuite le bruit plus rapproché du chant de guerre des Loups. Après
avoir na instant écouté attentivement eette rumeur lointaine, le pied sur
le marchèpied d, Rodin dit en s'asseyant dans la voiture : « A l'heure qu'il

est, le digne Josué Van Dael de Java ne se doute guère qu'en ce moment ses créances sur le baron Tripeaud sont en train de devenir excellentes. » Et le fiacre reprit le chemin de la barrière.

Plusieurs ouvriers, au moment de se rendre à Paris, pour porter la réponse de leurs camarades à d'autres propositions relatives aux sociétés secrétes, avaient eu besoin de conférer à l'écart avec le père du maréchal Simon; de là le retard de sa conversation avec son fis.

Le vieil ouvrier, contre-mattro de la înfrique, occupait deux belles chambres situées au re-de-chauses, e l'extremité de l'une des alles de la maione commune; un petti jardin d'une quarantaine de toises, qu'il s'annaisit à cultirer, s'étendita l'une dessous des fentires; la porte virtee qui conduisit à ce parterne, étant ressée ouverte, laissit péntirer les reysons déje hanbads du solci de marr dans le moderte appartement où venaient d'entrer l'ouvrier en blouse et le marréchal de France en grand uniforme.

Alors, le maréchal, prenant les mains de son père entre les siennes, lui dit d'une voix si profondément émue que le vieillard en tressaillit : « Mon père... je suis hien malheureux. » Et une expression pénihle, jusqu'alors contenue, assombrit soudain la noble physionomie du maréchal. « - Toi... malheureux? » s'écria le père Simon avec inquiétude en se rapprochant. « - Je vous dirai tout, mon père..., » répondit le maréchal d'une voix altérée, car j'ai besoin des conseils de votre inflexible droiture. - En fait d'honneur, de lovauté, tu n'as de conseils à demander à personne! - Si, mon père... vous seul pouvez me tirer d'une incertitude qui est pour moi une torture atroce. - Explique-toi... je t'en conjure. Depuis quelques jonrs mes filles semblent contraintes, absorbées. Pendant les premiers moments de notre réunion, elles étaient folles de joie et de bonheur... Tout à coup cela a changé; elles s'attristeut de plus en plus... llier encore j'ai surpris une larmo dans leurs yeux; alors, tout ému, je les ai serrées contre ma poitrine, les suppliant de me dire leur chagrin... Sans me répondre, elles ont jeté leurs bras autour de mon cou, et ont couvert mon visage de pleurs. - Cela est étrange!... mais à quoi attribuer ce changement? - Quelquefois, je crains de ne pas leur avoir assez caché la douleur que me cause la mort de leur mère... et ecs pauvres anges se désolent peut-être de se voir insuffisantes à mon bonheur. Pourtant, chose inexplicable! elles semblent non-seulement comprendre, mais partager ma douleur... Hier encore, Blanche me disait: « --- Com-« hien nous serions tous plus heureux encore si notre mère était avec nous ! »

Elles partagent ta douleur, elles ne pervent te la reprecher... La cause de leur chagrin dest pas là. — Cette eque je med is, non péreç mais quelle cat-elle? Ma raison s'épuise eu valu à la chercher. Que vous diraije? Quelquesloi je vais jusqu'à limaginer qu'un méchan d'est glisse entre mes enfants et moi... Cette idée est stupide, absurde, je le stis i mais, que vouleer-vous ?». Lorque de saines raisons vous manqueunon finit par se livrer aux suppositions les plus insensées. — Qui peut vouloir se metre entre se fille et cl'e? » Personne., je le sis ». Allons vouloir se metre entre se fille et cl'e? » Personne., je le sis ».



Le père du général Simos

TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

Down Google

Pierre », dit paternellement le vieil ouvrier « attends., prends patience, surcelle, épic est pauvreis jeunes sents avec les officients au relie a foit par surcelle, a present avec les officients and experient surcelle, a foit par les des verients de la constitution de la consti

Tout à coup une rumeur formidable, apportée par une violente rafale de vent, retentit au loin; ce bruit était si imposant, que le maréchal s'interrompit et dit à son père : « Qu'est-ce que cela? « Après avoir un instant prété l'oreille aux sourdes clameurs qui s'affaiblirent et passèrent avec la bouffée de vent, le vieillard répondit : « - Quelques chanteurs de barrières, avinės, qui courent la campagne. - Cela ressemblait aux cris d'une foule nombreuse, » reprit le maréchal. Lui et son père écoutérent de nouveau, le bruit avait cessé. « -- Que me disals-tu? » reprit le vieil ouvrier; « que ce ieune Indien t'épouvantait? Et ponrquoi? - Je vous ai dit, mon père, sa folle et malheureuse passion pour mademoiselle de Cardoville. - Et c'est cela qui t'effrave, mon fils? - dit le vieillard en regardant son fils avec surprise; « Dialma n'a que dix-buit ans... et à cet åge, un amour chasse l'autre. - S'il s'agit d'un amour vulgaire, oui, mon pére... Mais songez donc qu'à une beauté idéale, mademoiselle de Cardoville, vous le savez, joint le caractère le plus noble, le plus généreux...et que, par une suite de circonstances fatales, oh ! bien malbeureusement fatales, Djalma a pu apprécier la rare valeur de cette belle âme. - Tu as raison, ceci est plus grave que jo ne le pensais. » - Vous n'avez pas idée des ravages que fait cette passion chez cet enfant ardent et indomptable; quelquefois, à son abattement douloureux succèdent des entrainements d'une férocité sanvage. Hier, je l'ai surpris à l'improviste, l'œil sanglant, les traits contractés par la rage ; cédant à un accès de folle fureur , il criblait de coups de poignard un conssin de drap rouge, en s'écriant d'une voix haletante : « - Ah !... du sang... j'ai son sang... - Malheureux, » lui dis-je, « quel est cet emportement insensé? - Je tue l'homme, « me répondit-il d'une voix sourde et d'un air égaré. C'est ainsi qu'il désigne le rival qu'il croit avoir. -- C'est en effet quelque ebose de terrible qu'une telle passion... dans un pareil eœur, » dit le vicillard. « -- D'autres fois, » reprit le maréchal, « c'est contre mademoiselle de Cardoville que sa rage éclate; d'autres fois, enfin, contre lui-même. J'ai été obligé de faire disparaltre ses armes, car un homme venu de Java avec lui, et qui lui parait fort attaché, m'a prévenu qu'il le soupconnait d'avoir quelque pensée de suicide. - Malheureux enfant !... - Eb bien! mon père, « dit le maréchal Simon avec nne profonde amertume, « c'est au moment où mes filles, où cet enfant adoptif réclament toute ma sollicitude... que je suis peutêtre à la veille de les abandonner... - Les abandonner? - Oui... pour satisfaire à un devoir plus sacré peut-être que ceux qu'imposent l'amitié . la famille, » dit le maréchal avec un accent à la fois si grave, si solennel, que son père, profondément ému, s'écria : « - Mais ce devoir, quel est-il? - Mon père, » dit le maréchal après être resté un instant pensif, « qui m'a fait ce que je suis? Qui m'a donne le titre de duc, le bâton de maréchal? - Napoléon... - Pour vous, républicain austère, je le sais, il a perdu tout son prestige lorsque de premier citoyen d'une république il s'est fait empereur. - l'ai mandit sa faiblesse , » dit tristement le père Simon ; « le demi-dieu se faisait bomme. - Mais pour moi, mon père, pour moi, soldat, qui me suis toujours battu à ses côtés, sous ses yeux, pour moi qu'il a élevé des derniers rangs de l'armée jusqu'su premier , pour moi qu'il a comblé de bienfaits , d'affection , il a été plus qu'un héros... il a été un ami, et ll y avait autant de reconnaissance que d'admiration dans mon idolatrie pour lui. Exilé... j'ai voulu partager son exil : on m'a refusé cette grace; alors j'ai conspiré, alors j'ai tiré l'épée contre ceux qui avaient dépouillé son fils de la couronne que la France Ini avait donnée. - Et, dans ta position, tu as bien agi... Pierre ;... sans partager ton admiration, j'ai compris ta reconnaissance... projets d'exil, conspiration, j'ai tout approuvé... tu le sais. - Eh bien ! cet enfant déshérité, au nom duquel j'ai conspiré il y a dix-sept ans, est maintenant capable de tenir l'épée... de son père... - Napoléon II ! » s'écris le vieillard en regardant son fils avec une surprise et une anxiété extrêmes ; « le roi de Rome ! - Roi ? non, il n'est plus roi... Napoléon ? non, il ne s'appelle plus Napoléon ; ils lui ont donné je ne sais quel nom autrichien ;... car l'autre nom leur faisait peur... Tout leur fait peur... Aussi... savez-vous ce qu'ils en font, du fils de l'empereur ?... » reprit le maréchal avec une exaltation douloureuse; « ils le torturent... ils le tuent lentement... - Qui t'a dit...? - Oh ! quelqu'un qui le sait,.. et qui a dit vrai, trop vrai... Oui, le fils de l'empereur jutte de toutes ses forces contre une mort précoce; les yeux tournés vers la France... il attend... il attend... et personne ne vient ;... personne... non... Parmi tous ces hommes que son père a faits aussi grands qu'ils étaient petits... pas un, non, pas un, ne songe à cet enfant sacré qu'on étouffe et qui meurt... - Et toi... tu y songes... - Oul, mais pour y songer il a failu que je sache... oh! à n'en pas douter, car ce n'est pas à la même source que j'ai pris tous mes renseignements, il a fallu que je sache le sort cruel de cet enfant... à qui j'ai aussi prêté serment , moi ; car un jour, je vous l'ai dit, l'empereur, fier et tendre père, me le montrant dans son berceau, m'a dit : « - Mon vieil ami, tu seras au fils comme tu as été « au père; car, qui nous aisue... aime notre France... » - Oui... je le sais... bien des fois tu m'as rappelé ces paroles, et comme toi... j'ai été ému... - Eh bien! mon père, si, instruit de ce que souffre le fils de l'empercur, j'avais vu... et vu avec certitude, les preuves les plus évidentes que l'on ne m'abusait pas , si j'avais vu une lettre d'un haut personnage de la cour de Vienne qui offrait à un homme fidèle au culte de l'empereur les moyens d'entrer en relation avec le roi de Rome... et peut-être de l'enlever à ses bourreaux... - Et ensuite , » dit l'artisan en regardant fixement son fils . « une fois Napoléon II libre ? - Ensuite ! ... » s'écria le maréchal . Puls il dit au vieillard d'une voix contenne : « Voyons, mon père, crovezvous la France insensible aux humiliations qu'elle endure ?... Crovez-vous le souvenir de l'empereur éteint?... Non , non , e'est surtout dans ces jours d'abaissement pour le pays que son nom sacré est invoqué tout has... Que serait-ce done, si ce nom glorieux apparaissait à la frontière, revivant dans son fils? Crovez-vous que le cœnr de la France entière ne battrait pas pour lui? - C'est une conspiration... contre le gonvernement actuel... avec Napoléon II pour drapeau . » reprit l'ouvrier ; « c'est grave. - Mon père, je vous ai dit que j'étais bien malheurenx ; ch hien! jugez-en..., » s'écria le maréchal. « Non-sculement je me demande si je dois ahandonner mes enfants et vous pour me jeter dans les hasards d'une entreprise aussi audacieuse;... mais je me demande... si je ne snis pas engagé envers le gonvernement actuel, qui, en recounaissant mon titre et mon grade, ne m'a pas accorde de faveur... mais enfin m'a rendu justice... Que dols-je faire? Abandonner tout ee que j'aime, ou rester insensible aux tortures du fils de l'empereur... de l'empereur à qui je dois tout..., à qui j'ai juré personnellement fidélité, et pour lui et pour son enfant ? Dois-je perdre cette unique occasion de le sauver peut-être? ou hien dois-je conspirer pour lui?... Dites-moi si je m'exagère ce que je dois à la mémoire de l'empereur... Dites, mon père, décidez; pendant toute une nuit d'insomnie, j'ai tâché de démêler au milieu de ce chaos la ligne prescrite par l'honneur... Je n'ai fait que marcher d'indécisions en indécisions... Vous seul, mon père, je le répète, vous seul... vous pouvez me guider, »

Après être resté quelques moments pensif, le vieillard allait répondre à son fils lorsque quelqu'un, après avoir traversé le petit jardin en courant, ouvrit la porte du rez-de-chaussée et entra éperdu dans la chambre où se tenaient le maréchal Simon et son père. C'était Olivier, le jeune onvrier qui avait pu s'échapper du cabaret du village où s'étaient rassemblés les Louns, « M. Simon... M. Simon.... » cria-t-il påle et haletant. « les voltà... ils arrivent... ils vont attaquer la fabrique. - Qui cela?... » s'écria le vielllard en se levant brusquement, « - Les Loups, quelques compagnons carriers et tailleurs de pierre, auxquels se sont joints sur la route une foule de gens des environs et des rédeurs de barrière. Tenez, les entendez-vous?... ils erient : Mort aux Dévorants ! » En effet , les clameurs s'approchaient de plus en plus distinctes. « - C'était le hruit que j'avais entendu tout à l'heure, « dit le maréchal en se levant à son tour, « -- Ils sont plus de deux cents, M. Simon, » dit Olivier ; «ils sont armés de pierres, de bâtons, et, par maincur, la plupart des ouvriers de la fabrique sont à Paris. Nous ne sommes pas quarante ici en tout; les femmes et les enfants se sauvent déjà dans les chambres en poussant des eris d'effroi. Les entendez-vous?... » En effet, le plafond retentissait sous des piétinements précipités. « - Est-ce que cette attaque serait sérieuse ? « dit le maréchal à son père, qui paraissait de plus en plus inquiet. « -- Très-sérieuse, » dit le vieillard; « il n'y a rien de plus terrible que les rixes de compagnonnage, et de plus, on met depuis quelque temps tout en œuvre pour irriter les gens des environs contre la fabrique. - Si vous êtes si inférieurs en nombre, »

dit le maréchal, « il faut d'abord bien barricader toutes les portes... et ensuite... »

Il ne put achever. Due explosion de cris forcensis fit trembter les vitres de la cloubler, et cicla si proche et sver tent de force, que le marchal, no piere et le jeune ouvrier sonirient assolid dans le petit jardin, borné d'un montre sonirient assolid dans le petit jardin, borné d'un consider per un marcha de la comparte de la teleparte del teleparte de la teleparte del teleparte del teleparte de la teleparte del tel





### Chapitae L.

Les Loups et les Bévorants.

Cétait chose effrayante à voir que cette foule déchainée, dont les premières hostilitées vanient d'éres é finances au pére du marchal Simon. Une aile de la maion commune, où venait aboutir de ce oété le mur du jordin, domait sur les chaupas; c'est par la que les Louga assient coamence leur attages. La précipitation de la maior. Fardente impaireme de la la la commentation de la maior. La commentation de la la maior. Fardente impaireme de la la latte qui al approposable, avaient de plus en plus anime ces hommes d'une cultation farouche. Leur première décharge de pierres lancée, la plupart des assaillants cherchaient à terre de nouvelles munifons; les uns, pour approvisionner plus à l'aise, tenaient leurs bisons entre leurs dents; d'auteur les valent déposés le long de mar r; de c'il à usur plusieurs groupes es four les des la comment de la comment de la commentation de l des casquettes, d'autres étaient presque couverts de haillons, ear, nous l'avons dit, un assez grand nombre de rôdeurs de barrière et de gens sans aveu, à figures sinistres et patibulaires, s'étaient joints, bon gré mal gré, à la tronpe des Loups; quelques femues bideuses, déguenillées, qui semblent toujours surgir sur les pas de ces misérables, les accompagnaient, et par leurs eris, par leurs provocations, excitaient encore les esprits enflammés; l'une d'entre elles, grande, robuste, au teint empourpré, à l'œil aviné, à la bouche édentée, était coiffée d'une marmotte, d'où s'échappaient des eheveux jaunâtres en broussailles; elle portait sur sa robe en guenilles un vieux tartan brun, croisé sur sa poitrine et noué derrière son dos. Cette mégère semblait possèdée de rage. Elle avait relevé ses manches à demi déchirées : d'une main, elle brandissait un baton : de l'autre , elle tenait une grosse pierre : ses compagnons l'appelaient Ciboule. L'horrible créature criait d'une voix raugue : « Je veux me mordre avec les femmes de la fabrique ; j'en veux faire saigner... » Ces mots féroces étaient accueillis par les applaudissements de ses compagnons et par des eris sauvages de vive Ciboule! qui l'excitaient insqu'au délire.

Parmi les autres meneurs était un petit homme sec, pâle, à la mine de furet, à la barbe noire en collier; il portait une calotte greeque écarlate, et sa longue blouse neuve laissait voir un pantalon de drap très-propre et des bottes fines. Évidemment cet homme était d'une condition différente de celle des autres gens de la troupe : c'était surtout lui qui prétait les propos les plus irritants et les plus insultants aux ouvriers de la fabrique contre les habitants des environs ; il criait beaucoup, mais il no portait ni pierre ni băton; un bomme à figure pleine, colorée, et dont la formidable voix de basse-taille semblait appartenir à un chantre d'église, lui dit : « Tu ne veux donc pas faire feu sur ees chiens d'impies, qui sont capables d'attirer le choléra dans le pays, comme a dit M. le curé? - Je ferai feu... micnx que toi, » répondit le petit homme à mine de furet, avec un sourire singulier et sinistre. « - Et avec quoi feras-tu feu? - Avec cette pierre, probablement, » dit le petit homme en ramassant un gros caillou. Mais, au moment où il se baissait, un sac assez gonflé, mais très-léger, qu'il paraissait tenir attaché sous sa blouse, tomba, « - Tiens, tu perds ton sac et tes quilles? - dit l'autre. - Ca ne parait guère lourd... — C'est des échantillons de laine, » répondit l'homme à mine de furet, en ramassant précipitamment le sac et en le placant sous sa blouse. Puis il ajouta : « Mais attention , jo crois que voilà le carrier qui parle. »

En effet, celni qui exceptat sur cette foule irritée l'ascendant le plus complet était le terrible carrier; as tail lei giant-sque dominist tellement la multitude, que l'en apercevait toujours sa grosse tête, codific d'un mou-loir rouge en la membaux, et ass épantes d'ill'ercule, covertes d'une pen de biagne fauve, s'élever au-dessus du niveau de cette foule sombre, four-millante, et seudement piquée de 1t de quelques montes de femmes comme d'autant de points Mancs. Voyant à quel degré d'exaspération arrivainel les captis, le petit nombre d'ouvriers honnétes, unais égarie, qui s'étaient laissé entraîner dans cette dangereuse entreprise sous présente d'une quereille et compagnonnage, redoutant les saites de la lutte, est

sayèrent, mais trop tard, d'abandonner le gros de la troupe; serrés de près, et pour àinsi dire encadrés au milieu des groupes les plus hostiles. craignant de passer pour làches ou d'être en hutte aux mauvais traitements du plus grand nombre, ils se résignérent à attendre un moment plus favorable pour s'échapper. Aux cris sauvages qui avaient accompagné la première décharge de pierres succédait un profond silence, réclamé par la voix de stentor du carrier. » Les Louns ont hurlé, » s'écria-t-il, « il faut attendre et voir comment les Dévorants vont répondre et engager la bataille. - Il fant les attirer tous dehors de leur fabrique et livrer le combat dans un champ neutre, » dit le petit homme à mine de furet, qui semblait être le légiste de la bande ; « sans cela... il y aurait violation de leur domieile. -Violer !... Et qu'est-ce que ça nous fait à nous de violer ?... » cria l'horrible mégère surnommée Ciboule ; « dehors ou dedans , il faut que je m'arrache avec les fouineuses de la fabrique. - Oni, oui, » crièrent d'autres hideuses créatures aussi déguenillées que Ciboule, « il ne faut pas que tout soit pour les hommes. - Nous voulons faire aussi notre coup! - Les femues de la fabrique disent que tontes les femmes des environs sont des ivrognesses et des coureuses, » cria le petit homme à mine de furet. « -- Bon, ca leur sera payé. - Il faut que les femmes s'en mélent. - Ca nous regarde. - Puisqu'elles font les chanteuses dans leur maison commune, » s'écria Ciboule, » nous leur apprendrons l'air de : Au secours... on m'assussine!... »

pignements forcenés, auxquels la voix de stentor du carrier mit un terme en eriant : « Silence ! - Silence ! ... silence ! » répondit la foule. « écoutéz le earrier. - Si les Dévorants sont assez capons pour ne pas oser sortir après une seconde volée de pierres, voità là-bas une porte;... nous l'enfoncerons, et nous irons les traquer dans leurs trous. - Il vaudrait mieux les attirer au dehors pour la bataille, et qu'il n'en restat aueun dans l'intérieur de la fabrique..., » dit le petit homme à mine de furet, qui semblait avoir une arrière-pensée, » - On se bat où on peut, » cria le carrier d'une voix tonnante; - pourvu qu'on se croche... tout va... on se peignerait sur le chaperon d'un toit, ou sur la crête d'un mur, n'est-ce pas, mes Loups? - Oui !... oui ! » dit la foule électrisée par ces paroles sauvages ; « s'ils ne sortent pas... entrons de force. - On le verra, leur palais! - Ces paiens n'ont pas seulement une chapelle, » dit la voix de hasse-taille, « M. le curé les a damnés. - Pourquoi done qu'ils auraient un palais et nous des chenils? - Les ouvriers de M. Hardy prétendent que des chenils, c'est encore trop bon pour des canailles comme vous, » eria le petit homme à mine de furct. « - Oui!... oni, ils l'ont dit. - Alors, on brisera tout chez eux! --On démolira leur bazar. - On enverra la maison par les fenètres. - Et après avoir fait chanter les fouineuses qui font les bégueules, » s'écria Ciboule, « on les fera danser à coups de pierre sur la tête. - Allons... les Loups, attention, » cria le carrier d'une voix de stentor, « encore une décharge, et si les Dévorants ne sortent pas... à bas la porte! »

Cette plaisanterie barbare fut accucillie par des cris, des huées, des tré-

Cette motion fut accueillie avec des hurlements d'une ardeur farouche, et le carrier, dont la voix dominait le tumulte, eria de tous ses poumons herculéens : » Attention!... les Louis... pierre en main... et ensemble... Y éles vous? — Ouil oui i... nous y sommes... — June f., (eu... Et pour la seconde fois, une nuée de pierres et de cailloux énormes alla s'abatter sur la ficade de la maison commune qui donniit sur les ebamps; une partie de ces projectiles brisa les carreaux qui airanti été épargnés lors de la première voler a horit somer et aigu des vitres cassèsses se juigirentes es ris féroese, poussés à la fois, et comme un cheur formidable, par cette foile entirée de ses prompres exès : - Pasiliei et mort aux Péronnist !

Mais bientôt ces cris devincent frénétiques, lorsqu'à travers les fenêtres défoncées les assaillants apereurent des femmes qui passaient et repassaient, courant épouvantées, les unes emportant des enfants, d'autres levant les bras au elel en criant au secours : d'autres enfin, plus bardies, s'avaneant en dehors des fenétres, afin de tacher de fermer les persiennes, « Ah l voilà les fourmis qui déménagent! » s'écria Ciboule en se baissant pour ramasser une pierre, « faut les aider à coups de cailloux! » Et la pierre, lancée par la main virile et assurée de la mégère, alla frapper une matheureuse femme qui, penchée sur la plinthe de la croisée, tentait d'attirer un volet à soi. « Touché... j'ai mis dans le blanc....» cria la hideuse créature. « -- T'es bien nommée, Ciboule... tu touches à la boule, « dit une voix. « - Vive Ciboule! - Sortez done! eli! les Dévorants, si vous l'osez! - Eux qui ont dit cent fois que les gens des environs étaient trop lâches pour venir seulement regarder leur maison, « dit le petit homme à mine de furet, « - Et à cette heure ils conent! - Ils ne veulent pas sortir, » cria le carrier d'une voix de tonnerre, « allons les fumer! - Oui... oui. - Allons enfoncer la porte. - Faudra bien que nous les trouvions. - Allons... allons... » Et la foule, le carrier en tête, non loin duquel marchait Ciboule brandissant un bâton, s'avançait en tumulte vers une grande porte assez peu éloignée.

Le terrain sonore trembla sous le piétinement précipité du rassemblement, qui alors ne criait plus; ce bruit confus, mais pour ainsi dire souterrain, semblait peut-être plus sinistre encore que les eris forcenés.

Les Joups arriverus bientôt en face de cette porte en chêne massif. Au moment oit le carrier levalu in formidable martou de tallitur de pieres sur l'un des battants... ce battont s'ouvrit brusquement. Quelques-uns des assillants les plus déterminés allaient se précipiter par este entrée; mais le carrier se recula en élémalus le brus, comme pour modérer cette arrièteur et funpaser silence aux sirus; alors ceuv-ci-se groupérent et s'entas-séront autour de l'aux partier de l'entas-séront autour de l'aux partiers de l'entas-séront autour de l'entas-séront autour de l'aux partiers de l'entas-séront autour de l'entas-séront auto

La porte entr'ouverto laissiat apercevoir un gros d'ouvriers, malhourensement peu nombreux, mais dont la contreaune annomesti la résolution ; lis éclisient armés à la hâte de fourches, de piners de fer, de bâtous; Agricolo, placé à leur lette, tenuit à la mais no lourd materiou de forgrenn. Le giune ouvrier était tré-paile, on voyait, an fend es ser pranclès, a sa playsionneale proveauci, à son assurance intrépide, que le sang de son perbonillait dans ses veines, et qu'il pouvait, dans une lutte poretile, decenir ferme. Que confirements — Basalliel es eta le carrier d'une visit lonnantes .— Oni... unit., labaille !... régéta le foulce .— Silence !... mes lougs ... ... et la carrier on se retourant et en échennia sa large mais



Le Carrier



vers la multitude. Puis s'adressant à Agricol : « Les Louis viennent demander bataille... -- Contre qui? -- Contre les Dévorants. -- Il n'y a pas ici ile Dévorants, » répondit Agricol, « il y a des ouvriers tranquilles... retirez-vous... - Eh birn! voici des Loups qui mangeront les ouvriers tranquilles. - Les Loups ne mangeront personne, » dit Agricol en regardant en face le carrier qui se rapprochait de lui d'un air menaçant, « et les Loups ne feront peur qu'aux petits enfants. -- Ali!... tu crois ? » dit le carrier avec un ricanement féroce. Puis, soulevant son lourd marteau de tailleur de pierre, il le mit pour ainsi dire sons le nez d'Agricol en lui disant : « Et ça, c'est pour rire? - Et ça? » reprit Agricol, qui , d'un mouvement rapide heurta et repoussa vigoureusement de son marteau de forgeron le marteau du tailleur de pierre, « -- Fer... contre fer... marteau contre marteau, ca me va. » dit le carrier. « -- Il ne s'agit pas de ce qui vous va. » répondit Agricol en se contenant à peine, « vous avez brisé nos fenètres, éponyanté nos femmes, et blessé... peut-être à mort,.. le plus vieil ouvrier de la fabrique, qui en cet instant est entre les bras de son fils ; » (et la voix d'Agricol s'altéra malgré lui ) « c'est assez, je erois, - Non! les Loups ont plus faim que ça, » répondit le carrier, « il faut que vous sortiez d'ici... tas de capons... et que vous veuiez là, dans la plaine, faire bataille.- Oui! oui! bataille! ... qu'ils sortent ! ... » eria la foule, hurlant, sifflant, agitant ses bâtous et rétrécissant encore en se bousculant le petit espace qui la séparait de la norte, » - Nous ne voulons pas de bataille, » répondit Agricol; « nous ne sortirons pas de chez nous; mais si vous avez le malheur de passer ceci » (et Agricol, jetant sa casquette sur le scuil, y appuya le pird d'un air intrépide), « oui, si vous passez ceei, alors vous nous attaquerez chez nous... et vous répondrez de tout ce qui arrivera. - Chez toi on ailleurs nous aurons bataille; les Loups veulent manger des Dévorants l... Tiens, voilà ton attaque! » s'écria le sauvage carrier en levant son marteau sur Agricol. Mais celui-ci, se jetant de côté par une brusque retraite de corps, évita le coup et lança son marteau droit dans la poitrine du carrier qui trébucha un moment, mais qui, bientôt raffermi sur ses jambes, se rua sur Agricol avec fureur, en criant : » A moi, les Loups !»





### CDAPITOR LL.

le reton

Dès que la lutte fut engagée entre Agricol et le carrier, la melée deviat terrille, arrellet, pulpadable ; un flor d'assaillants, sarunt les pas du carrier, se précipita par evite porte avec une Irrésidible furie; d'autres, ne pouvant traverser cette presse d'enyable, oi de plus impliqueax en llutients, étoufisient, broyaient les moins arients, fierat un assex long étient, allèrent briers un triellé à clair-voir appuir d'une baie, et prients pura aibit dire les ouvriers de la fabrique cuire deux feux; les uns résistèrent ourragement; d'autres voyant (Dobut, et suivie de quelque-sune de ses barrirles compagement) en la maison comanunc. d'a Séclaire trégies les fommes et les resultants de la prient pura aibit et en la disease de maison comanunc. d'a Séclaire trégies les fommes et les comments, prient de la maison comanunc. d'a Séclaire trégies les fommes et les comments de la prient de la maison comanunc. de Séclaire trégies de fommes de semant de la prient de la maison comanunc. de Séclaire trégies de fommes de la prient de la pri



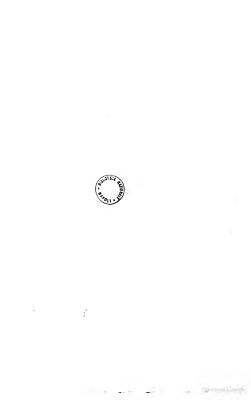

The porte, ayant d'abord réside à leurs efforts, fut hieraté crimenée; Choule se précipit dans cet appartement on botto à la main, écherelée, furiense, eniveie par le bruit et par le timulie. Un belle jeune fille (était jeune fille par le bruit et par le timulie. Un belle jeune fille (était jeune fille par le bruit et par le timulie. Un belle jeune fille (était jeune fille par le par le partie par le partie par le partie par le partie par par le dipont, par le partie par le partie par le partie par le partie par par le partie par le partie de partie par le partie par le partie par partie par le partie par le partie par le partie par le partie par par le partie par par le partie par le partie par le partie par le partie par par le partie par le partie par le partie par le partie par par le partie par le partie par le partie par le partie par par le partie par le partie par le partie par le partie par par le partie par le partie par le partie par le partie par par le partie par par le partie par le partie par le partie par le partie par par le partie partie par le partie par le partie partie par le partie par le partie par le p

Le forgeron était de nouveau aux prises avec le terrible carrier. Dans cette lutte eorps à corps, leurs marteaux étaient devenus inutiles ; l'œil sanglant, les dents serrées, poitrine contre poitrine, enlacés, noués l'un à l'autre comme deux serpents, ils faisaient des efforts inouis pour se renverser; Agricol courbé tennit sous son bras droit le jarret gauche du carrier, étant parvenu à lui saisir ainsi la jambe en parant un coup de pied furieux ; mais telle était la force berculéenne du chef des Loups, que quoiqu'il fût arcbouté sur une seule jambe il demeurait inébranlable comme une tour. De la main qu'il avait de libre (l'autre était serrée par Agricol comme dans un étau), il tàchait, par des coups de poing portés en dessous, de briser la máchoire du forgeron qui , la tête baissée , appuyait son front sur le creux de la poltrine de son adversaire. » Le Loup va casser les dents au Dévorant, qui ne dévorera plus rien, » dit le carrier. « - Tu n'es pas un vrai Loup , » répondit le forgeron en redoublant d'efforts, « les vrais loups sont de braves compaguons qui ne se mettent pas dix contre un... - Vrai on faux, je te casserai les dents. ... Et moi la patte. » Ce disant, le forgeron imprima un mouvement d'écart si violent à la jambe du carrier, que celui-ci poussa un eri de douleur atroce, et avec la rage d'une bête féroce, allongeant brusquement la tête, il parvint à mordre Agricol sur le côté du cou. A cette morsure aiguë, le forgeron fit un mouvement qui permit au carrier de dégager sa jambe; alors, par un effort surhumain, il se précipita de tout son poids sur Agricol, le fit chanceler, trébueher et tomber sous lui.

A ce moment, la mère d'Angèle, penchée à une des fentères de la maison commune, sérein d'une vois déclirante: « àu secom». Magricul. ou tut uns fille! — Laisse-mei... et foi d'homme... nous nous buttrons demais... quand ta uvoufras, «di Agricol d'une vois halekute. »— Pade créchauffe... je mange chaud, » répondit le carrier. El saississant le forgeron à la gorge, d'une de ses mains formidables. It lêthon de lui mottre le grous sur la poi-trine. »— Au secours!... on tue ma fille! » crist la mère d'angèle d'une vios réperdue. »— Grèce l... jet de demanne grade :... Laisse moi aller..., » d'il Agricol en faissant des efforts fionits pour échapper à son adversaire, «— J'ai trop fain, » répondit le carrier.

Agricol, exaspéré par la terreur que lui causait le danger d'Angèle, redoublait d'éforts, lorsque le carrier se sentit saisir à la euisse par des crocs aigus, et, au même instant. il recut trois ou quatre coups de bâton sur la tête, assenés d'une main vigoureuse. Il lécha prise... et il tomba étourdi sur un un gegenon et sur une main, tichant de parce d'e l'autre les coups qu'on luis en main, tichant de parce d'e l'autre les coups qu'on luis en tait, et qui cessèrent dès qu'agricol fut délivré. « Mon père... vous me sau-tait, et qui cessèrent dès qu'agricol fut délivré. « Mon père... vous me sau-tait, et soit pas trop tatel ! » sécria le forait en se se relevant. « — Cours... va... ne t'occupe pas de moi, » répondit Dago-bert. El Agricol se précipita vers la maison commune.

Dagobert, accompagné de Rabat-Joic, était venu, ainsi qu'on l'a dit, conduire les filles du maréchal Simon auprés de leur grand-père. Arrivant au milieu du tunutle, le soldat avait rallié quelques ouvriers afin de défendre l'entrée de la chambre où le père du maréchal avait été porté expirant, et c'est de ce poste une le soldat avait vu le danger d'Agricol.

Bientôt, un autre flot de la mèlée separa Dagobert du carrier, resté pendant quelques instants sans connaissance.

Agricol, arrivé en deux bonds à la maison commune, ésti parveus à renverser les homes qui défendaire l'escalier, et à se précipier dans le corridor sur lequel vouvrait la chambre d'Angele. Au moment oni il y arrive, la malleureuse esfant défendait machinalement son visage de ses proies, étabit de la dévisager. Se précipier sur l'horrible mégire, la saisir pars accinière jumière avec une vijeuur rireistible, la renverse en arrière el l'étendre enanite sur l'edos d'un violent coup de talon de botte dans la poi-tine, toute cest fait fait par Agricol avec la rapitité de la penée. Cibout, rudement atteinte, mais exaspère par la rage, se refers assustit; à cet instant, quelques ouvriers accentres au le pas d'Agricol parent lutter avec la rapitité de la maison de l'année de l'entre d'année d'entre d'année d'entre d'année de l'entre d'année de l'entre d'année d'entre d'année d'entre d'e

Après le premier feu de l'attaque, le très-petit nombre de véritable. Lospe, comme dissi Agrici, qui, à homètes ouvires d'attilure, vanient en la faibleas de se hisser entraîter dans cette entreprise sous prétent d'une querelle de compagnonage, voaut les cuckés que commergient à commettre les gents sans aven dont ils avaient été accompagnès preque malgrie ent, ces braves. Lough, sison-nous, se magièrent breusquement du cett des Dévorants. «Il n'y a plus si de Loupe ni de Dévorants 1 » avai dit fun des Dévorants. «Il n'y a plus si de Loupe ni de Dévorants 1 » avai dit fun des Loupe set plus déterminés à divière, vec lequeil i venait de se halter realement et loyalement, «Il n'y a maintenant que d'hométes ouvriers qui doivent s'unir pour targer sur un tas de ligand qui nie sout revus lei que pour briser et piller. — Oul..., reprit un nattre, « éest malgre nous qu'on a commencé par caser les carrents de votre maison. — Cett le earrier qui mis tout en branle...,» ditun antre, « les vrais Loups le recinet; il aurs son compte. — Tous les jours on se prègne drvn... mais on s'éstine 1.»

A Nous étérimes qu'il soit hien entendre pour le lecture que la seule nécessié de noter fibre desmé sur Louple se léte gergest. Tout en cauyant à montrer un des dans du compagnomage, abst qui, d'ailleurs, tendenl à védiere de jour cu jour, nous se vondriens pas pagnomage, abst qui, d'ailleurs, tendenl à védiere de jour cu jour, nous se vondriens pas parities attrileur en correiter d'échilés féronde à une secte plutif qu'il une satur, sur Loupe pluid qu'un Elévenants. Les Loupe, compagnon trilleurs de pierre, sont générals mai des couvriers têx-labeleurs, trà-indiligents, et dont la position et d'ainsain plus

Cette défection d'une partie des assaillants, malheureusement partie hien minime, donna cependant un nouvel élan aux ouvriers de la fabrique, et buis, Loups et Dévorants , quoique hien inférieurs en nombre, s'unirent coutre les rôdeurs de barrières et autres vagabonds qui préludaient à des scènes iléplorables. Une hande de ces misérables, surexcitée et entrainée par le petit bomme à mine de furet, secret émissaire du baron Tripeaud, se portait en masse aux ateliers de M. Hardy, Alors commenea uno dévastation lamontable : ces gens, frappés de vertige par la rage do la destruction, brisèrent sans pitié des machines du plus grand prix, des mètiers d'une délicatesse extrême ; des objets à demi fabriqués furent impitoyablement détruits ; une émulation sauvage evaltant ces barbares, ces ateliers, naguère modèles d'ordre et d'économie de travail, n'offrirent plus bientôt que des débris ; les cours furent jonchées d'objets de toutes sortes que l'on jetait par les fenêtres avec des cris féroces, avec des éclats de rire farouches. Puis, toujours grâce aux incitations du petit homme à mine de furet, les livres de commerce de M. Hardy, ces archives industrielles, si indispensables au commerçant, furent jelés au vent, lacérés, fonlés aux pieds par une espèce de ronde infernale composée de lout ce qu'il y avait de plus impur dans ce rassemblement, hommes et femmes, sordides, déguenillés, sinistres, qui s'étaient pris par la main et tournovaient en poussant d'horribles elameurs, Contraste étrange et douloureux! Au bruit étourdissant de ces horribles

scènes de tumulte et ile dévastation, une scène d'un calme imposant et Ingubre se passait dans la chambre du père du maréchal Simon, à laquelle veillaient quelques hommes dévoués. Le vieil ouvrier était étendu sur son lit, la tête enveloppée d'un bandeau qui laissait voir ses cheveux blanes ensanglantés; ses traits étaient livides, sa respiration oppressée, ses yeux fixes presque sans regard. Le maréchal Simon, debunt au chevet du lit, courhé sur son père, épiait avec une angoisse désespérée le moindre signe de connaissance du morihond... dont un médecin tatait le nouls défaillant. Rose et Blanche, amenées par Dagobert, étaient agenomillées devant le lit. les malus jointes, les yeux haignés de larmes; un peu plus loin, à demi eaché dans l'ombre de la chambre, car les heures s'étaient écoulées et la mit arrivait, se tenait Dagobert, les bras croisés sur sa poitrine, les traits doulourensement contractés. Il régnait dans cette pièce un silence profond, solennel, interrompu cà et là par les sanglots étouffés de Rose et de Blanche, on par les aspirations pénibles du père Simon. Les youx du maréchal étaient secs, sombres et ardents :... il ne les détachait de la figure de son père que pour interroger le médecin du regard. Il y a des fatalités étranges... Ce médecin était M. Baleinier. La maison de santé du docteur se trauvant assez proche de

signe d'unitée, que sou-endement leurs terraux, d'une péristion persogne mélématique, sous des plus réare de les plus phielles, mais que ser terraux terre mapquest même product trois on quater mais de l'autre, leur d'une profession étant mellectreursent une de crêtes por l'être frage d'un déclarge séricitale. Le sous grant autremée de Louy, dis de verportée fonner dans leur mêtre, seinent despue soir un cours de pérmérée flusique appliquée en l'autre de l'autre suiverne menugement mêtrer de pierre suivent même rehiblé à la dernière exposition un modifie arthéterne et pairer.

4.

46

la barrière la plus voisine de la fabrique, et étant renominée dans les environs, c'est chez lui que l'on avait d'abord couru pour chercher des secours.

Total coup, lo dector Balenier fit un movement; le marchal Simon, un le equittil pas de year, s'évei » De l'espoir. » Du moins, M.; chue, le pouls se ranine un pen...—Il estasuel's ditle marchal. »— Pas de finasse esperance. M. le due, « répondit garvanne le doctor», et pouls se ranine u., c'est l'est de violents torjques que p'al fait applique am piede, ... mais je ne sia qualte sero l'issue de cette crisc...— Mon prét un le present de l'estasuel de l'estasue

« Mon père... tu vis... tu me reconnais! » s'écriale maréchal (vre de joie et d'espérance, « -- Pierre, , tu es là?... » dit le vieillard d'une voix faible. « ta main... donne... » Et il fit un léger mouvement. « -- La voilà... mon pére.... » s'écria le maréchal en serrant la main du vicillard dans la sienne. Puis, cédant à un mouvement d'ivresse involontaire, il se précipita sur son père, et couvrit ses mains, sa figure, ses cheveux, de baisers en s'écriant : « Il vit!... mon Dien !... il vit !... Il est sauvé !... » A ect instant, les eris de la lutte qui s'engageait de nonveau entre les vagabonds, les Loups et les Dévorants, arrivérent aux oreilles du moribond. « -- Ce bruit!... ce bruit!... » dit-il. « on se bat donc?... — Cela s'apaise... ie crois.... » dit le maréehal pour ne pas inquiéter son père. « --- Pierre..., » dit le vieillard d'une voix faible et entrecoupée, « je n'en ai pas... pour longtemps... -- Mon pere... - Mon enfant... laisse-moi parler... pourvn que... je puisse te... dire... tout. - Monsieur, » dit Baleinier au vieil ouvrier avec componetion, « le ciel va pent-être opérer un miracle en votre faveur, montrez-vons reconnaissant... et qu'un prêtre... - Un prêtre? merci... monsieur... j'ai mon fils.... » dit le vieillard, « c'est entre ses bras... que je rendrai... eette âme qui a toujours été honnête et droite... -- Mourir... toi!.. » s'écria le maréchal, «oli! non... non. - Pierre..., » dit le vieillard d'une voix qui, d'abord assez soutenue, s'affaiblit peu à peu, « tu m'as... demandé... tout à l'houre conseil... pour une chose bien... grave... Il me souble... que... le désir... de t'éclairer sur ton devoir... m'a pour un instant rappelé... à la vie... car... je mourrais bien malheureux... si... je te savais... dans une voie... indigne de toi... et de moi... Écoute donc... mon fils... mon loval fils... A ce moment suprème... un pere... ne se trompe pas ; tu as un grand devoir à remplir... sous peine,.. de ne pas agir en bomme d'bonneur, sous peine... de méconnaître ma... dernière volonté... Tu dois sans... sans bésiter... » La voix du vieillard s'était de plus en plus affaiblie; lorsqu'il prouonça ces dernières paroles, elle devint absolument inintelligible,

L'incendie éclatait au milieu de l'un des bâtiments des ateliers, rempli d'objets inflammables, et dans lequel s'était glisse le petit homme à mine de furet, En même temps on entendait au loin le roulement des tambours qui annonçaient l'arrivée d'un détachement de troupes arrivant de la barrière...

muonçaient l'arrivée d'un détachement de troupes arrivant de la barrière...

Depuis me heure, et unigre ious ies efforts, le feu dévore la fabrique. La moit et daire, froide, émilée; le vent da mo et a violueit, il moight. En houme, marchant à travers champs, et à l'abrid'um più de terniu asser devi qui lui cache l'incuelle, un houme à vanace jas les tot ingigant. Cet houme est M. Handy. Il a ventu revenir che lui à pied, par la campagne, espérant que la marche pasierait as deven. Energ glace comme le Frison d'un mourant. On ne l'avait pas trompé; cette moitreus adorte, cette molté fermae, amprés de laquelle il surait ju travour ne régie, aquitté la France. Il ne post en doutre : Marquestie est partie pour l'Ausrèque; sa maire a cetgé d'elle, pour expision de se fautte, qu'elle ne hi cérriait pas un seul mot d'adien, à lui, pour qui elle avait sacriés ées develors d'époses. Marquerite a oblé. "Il ble lui avait du fadilleurs, sorveut

« Entre ma mère et vous, je n'hésiterais pas ... » Elle n'a pas hésité... Il n'y a done plus d'espoir, plus aucun espoir; l'Océan ne la séparerait pas de Marguerite, qu'il la sait assez aveuglément sonnise à sa mère pour être certain que, de même, tout serait rompu... à tout jamais rompu. C'est bien... il ne compte plus sur ee cœur,... ce cœur son dernier refnge. Voici donc les deux racines les plus vivantes de sa vie arrachées, brisées du même coup, le même jour, presque à la fois. Que te reste-t-il donc , pauvre Sensitire , ainsi que l'appelait ta tendre mère? Oue te reste-t-il pour te consoler de ce dernier amour perdu... de cette amitié que l'infamie a tuée dans ton cœur? Oh! il te reste ce coin de monde créé à ton image, cette petite colonie sl paisible, si florissante, où, grace à toi, le travail porte avec soi sa joie et su récompense; ces dignes artisans que tu as faits si heureux, si bons, si reconnaissants... ne le manqueront pas... cux... L'est là aussi une affection sainte et grande;... qu'elle soit ton abri au milieu de cet affreux bouleversement de tes croyances les plus sacrèes... Le calme de cette riante et douce retraite, l'aspect du bouheur sans pareil que tes créatures y goûtent, reposera ta pauvre âme si endolorie, si saignante qu'elle ne vit plus que par la souffrance. Allons!... te voilà bientôt an faite de la colline, d'où tu peux apercevoir au loin, dans la plaine, ce paradis des travailleurs dont tu es le

dieu beint et adoré. 
M. Hardy était arrivé au sommet de la colline. A ce moment, l'incendie, 
contenus providant quedique leunys, échatuit avec ume furie nouvelle dans la 
mation commune qu'il stait gagaré. 
Me suit de la comment de la comment de la comment de la 
mation commune qu'il stait gagaré. 
Ni la la la comment de la comment de la 
mation comment de la comment de la 
mation de la comment de la 
mation de la comment de la 
mation de 
mation de la 
mation de la 
mation de la 
mation de la 
mation de 
mation



# GHAPITHE LOL

Le négocialeur.

Peu de jours se sont écoulés depuls l'inceudie de la fabrique de M. Hardy. La scène suivante se passe rue Clovis, dans la maisou où Rodiu avait eu un pied-à-terre alors abandonné, maisou aussi liabitée par Rose-Pompon, qui, sons le moindre sermoule, usait du ménage de son ami Philémon.

Il était environ midi; Rose-Pompon, seule dans la chambre de l'étudiant, tonjours absent, déjeunait fort gaiement au coin de son fen; mais quel déjeuner singulier! quel feu étrange! quelle chambre bizarre!

Que l'on s'imagine une assez vaste pièce, éclairée par deux fenètres sans rideaux, car ces croisées donnant sur des terrains vagues, le maitre du logis n'avait à craindre aucuns regards indiscrets, L'un des côtés de la clambre servait de vestiaire : l'on y voyait, appendu à un portemanteau, le galant costume de débardeur de Rose-Pompon, non loin de la vareuse de canotier de Philémon et do ses larges culottes de grosse toile grise, aussi goudronnées, mille sabords! mille requins! mille baleines! quo si cet intrépide matelot avait habité la grande hune d'une frégate pendant un voyage de circumnavigation. Une robe de Rose - Pompon se drapait gracieusement audessua des jambes d'un pantalon à pieds , qui scublait sortir de dessons la jupe. Placée sur la dernière tablette d'une petite hibliothèque singulièrement pondreuse et négligée, on voyait, à côté de trois vieilles bottes (pourquoi treia bottes?) et de plusieurs bouteilles vides, on voyait une tête de mort, sonvenir d'ostéologie et d'amitié laissé à Philémon par un sieu ami. étudiant en médecine. Par suite d'une plaisanterie fort goûtée dans le pays latin, cette tête tenait, entre ses dents, magnifiquement hlanches, une pipe de terre au fonrueau noirci ; de plus, son crane luisant disparaissait à demi sous un vieux chapean de fort résolument posé de côté et tout couvert de fleurs et de rubans fanés; quand Philémon était ivre, il contemplait longuement cet ossuaire, et s'échappait jusqu'aux monologues les plus dithyrambiques, à propos de ce rapprochement philosophique entre la mort et les folles joies de la vie. Deux ou tro's masques de plâtre, aux nez et aux mentons plus ou moins ébréchés, cloués aux murs, témolgnaient de la curlosité passagère de Philémon à l'endroit de la seicnee phrénologique, études patientes et réfléchies, dont il avait tiré cette conclusion rigoureuse : Qu'ayant à un point extraordinaire la hosse de la dette, il devait se résigner à la fatalité de son organisation, qui lui imposait le créancier comme une nécessité vitale. Sur la cheminée se dressait intact et dans sa majesté le gigantesque verre de grande tenne du canotier, accosté d'une théière de porcelaine veuve de goulot et d'un encrier de bois noir à l'orifice à demi caché sous une couche de végétation verdâtre et moussue. De temps à autre, le silence de cette retraite était interrompu par le roncoulement des pigrons auxquels Rose-Pompon avait donné une hospitalité cordiale dans le cabinet de travail de Philémon.

Frileuse comme une caille, Rose-Pompon se tenait au coin de cette cheminée, semblant aussi s'épanouir à la douce chaleur d'un vif rayon de soleil qui l'inomiait d'une lumière dorée. Cette drôle de petite créature avait un costume des plus baroques, et qui pourtant faisait singulièrement valoir la fraleheur fleurie de ses dix-sept aus, sa physionomie piquante et son ravissant minois, couronné de jolis cheveux blonds, toujours dés le matin soigneusement lissés et peignés. En manière de robe de chambre, Rose-Pompon avait ingénument passé par-dessus sa chemise la grande chemise de laine écarlate de Philémon, distraite de son costume officiel de canotier; le collet, ouvert et rabattu, laissait voir la blancheur de la toile du premier vétement de la jeune fille, ainsi que son cou, la naissance de son sein arrondi et ses épaules à fossettes, doux trésors d'un satin si ferme et si poli, que la chemise écariate semblait se reflèter sur la peau en une teinte rosée; les bras fraia et potelés de la grisette sortaient à denti des larges manches retroussées; et l'on voyait aussi à demi, et croisées l'une sur l'autre, ses jambes charmantes, matinalement chaussées d'un bas blanc bien tiré, coupé à la cheville par un petit brodequin. Une cravate de soie noire

serrant la chemise écarlate à la taille de guépe de Rose-Pompon, an-dessus de ses hanches, dignes du religieux enthousiasme d'un moderne Phidias, donnait à ce vêtement, peut-être un peu trop voluptueusement accusateur, une grâce três-originale. Nous avons prétendu que le feu auquel se chauffait Rose-Pompon était étrange... Qu'on en juge : l'effrontée, la prodigue, se trouvant à court de bois, se chauffait économiquement avec les embauchoirs de Philémon, qui du reste offraient à l'œil un combustible d'une admirable régularité. Nous avons prétendu que le déjeuner de Rose-Pompon était singulier. Ou'on en juge. Sur une petite table placée devant elle, était une envette où elle avait récemment plongé son frais minois, dans une eau non moins fratche que lui ; au fond de cette cuvette , complaisamment changée en saladier. Rose-Pompon prenait, il faut bien l'avouer, du bout de ses dolgts, de grandes fenilles de salade verte comme un pré, vinaigrée à étrangler; puis elle croquait ces verdures de toutes les forces de ses petites dents blanches, d'un eunil trop inaltérable pour s'agacer; pour boisson elle avait préparé un verre d'eau et de sirop de groseilles, dont elle activait le mélange avec une petite cuiller de moutardier, en bois. Enfin, comme horsd'œuvre, on voyait une douzaine d'olives dans un de ces baguiers de verre bleu et opaque à vingt-cinq sons ; son dessert se composait de noix qu'elle s'apprétait à faire à demi griller sur nne pelle rougie au feu des embauchoirs de Philémon. One Rose-Pompon, avec une nourriture d'un choix si incrovable et si sauvage, fût digne de son nom par la fratcheur de son teint, c'est un de ces divins miracles qui révêlent la toute-puissance de la jeunesse et de la santé.

Rose-Pompon, après avoir croqué sa salade, allait croquer ses olives, lorsque l'on frappa discrètement à sa porte, modestement verrouillée à l'intérieur. « Qui est là? » dit Rose-Pompon. « — Un ami... un vieux de la vieille, a répondit une voix sonore et joyeuse. a Vous vous enfermez donc? - Tiens ! c'est vous, Nini-Moulin? - Oui, ma pupille chérie... Ouvrez-moi tout de suite... Ca presse. - Vous ouvrir? Ah bien! par exemple!... faite comme ie suis... Ca serait gentil! - Jc crois bien... que faite comme vous l'êtes ea scrait gentil, et très-gentil encore, à le plus rose de tous les pompons dont l'Amour ait jamais orné son carquois! - Allez done précher le carème et la morale dans votre journal... gros apôtre! » dit Rose-Pompon en allant restituer la chemise écarlate au costume de Philémon. « -- Ah cà! est-ce que nous allons converser longtemos ajusi à travers la porte, pour la plus grande édification des voisins? » dit Nini-Moulin. » Songez que i'ai des choses très-graves à vous apprendre, des choses qui vont vons renverser... - Donnez-moi donc le temps de passer une robe... gros tourment! - Si c'est à cause de ma pudeur, ne vous en exagérez pas la susceptibilité; je ne suis pas bégueule; je vous accepterai très-bien comme vous êtes. - Et dire qu'un monstre parcil est le chéri de toutes les sacristies! » dit Rose-Pompon en ouvrant la porte et en finissant d'agrafer une robe à sa taille de nymphe. « -- Alı! vous voilà enfin revenue an colombier, gentil oiseau voyagenr? » dit Nini-Moulin en croisant les bras et en toisant Rose Pompon avec un sérieux comique. « Et d'où sortez-vous, s'il vous plait? Voilà trois jours que vons n'avez pas niché ici, vilaine petite colombe. - C'est vrai... je suis de

retour seulement depuis hier soir. Vous êtes done venu pendant mon absence? - Je suis venu tous les jours... et plutôt deux fois qu'une, mademoiselle, car j'ai des choses très-graves à vous dire. - Des choses graves? Alors nous allons joliment rire. - Pas du tout, c'est tres-serieux, » dit Nini-Moulin en s'asseyant. « Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces trois jours que vous avez déserté le domicile... conjugal et philémonique?... Il faut que je sache cela avant de vous en apprendre davantage. - Voulez-vous des olives? » dit Rose-Pompon en grignotant une de ces oléagineuses. « -- Voilá votre réponse?... Je comprends... Malheureux Philémon! - Il n'y a pas de malheureux Philémon là dedans, mauvaise langue : Clara a eu un mort dans sa maison, et pendant les prentiers jours qui ont suivi l'enterrement, elle a eu peur de passer les nuits toute seule. - Je croyais Clara très-suffisamment pourvue... contre ces craintes-là... -C'est ee qui vous trompe, énorme vipère! puisque je suis allée ehez cette pauvre fille pour lui tenir compagnie. » A cette affirmation, l'écrivain religieux chantonna entre ses dents d'un air parfaitement incrédule et narquois. « C'est-à-dire que j'ai fait des traits à Philémon ! » s'écria Rose-Pompon en eassant une noix avec l'indignation de la vertu injustement soupeonnée. - Jo ne dis pas des traits, mais un seul petit trait mignon et couleur de rose... pompon. - Je vous dis que ee n'était point pour mon plaisir que je me suis absentée d'ici... au contraire, car, pendant ee temps-la... eette pauvre Céphise a disparu... - Oui, la reine Bacchanal est en voyage, la mère Arsène m'a dit eela : mais quand je vous narle Philémon, vous me répondez Céphise... ça n'est pas elair. - Que je sois mangée par la panthère nolre que l'on montre à la Porte-Saint-Martin, si je ne vous dis pas vrai... Et à propos de ca, il faudra que vous louiez deux stalles pour me mener voir ces animaux , mon petit Nini-Moulin. On dit que c'est des amours de bêtes féroces. - Ah cà! étes-yous folle? - Comment? - Oue je guide votre jeunesse comme un aïcul chicard au milieu des tulipes plus on moins orageuses, à la bonne heure, je ne risque pas d'y trouver mes religieux bourgeois; mais vous mener justement à un spectaele de carême, puisqu'il n'y a que la représentation des bêtes, je n'aurais qu'à rencontrer là mes saeristains, je serais gentil, avec vous sous le bras. - Vous mettrez un faux nez... et des sous-pieds à votre pantalon, mou gros Nini; on ne vous reconnaîtra pas... - Il ne s'agit pas de faux nez, mais de ee que i'ai à vous apprendre, puisque yous m'assurez que vous n'avez aucune intrigue. - Je le jure, » dit solennellement Rose-Pompon en étendant horizontalement sa main gauebe pendant que de la droite elle portait une noix à ses dents.

Puis elle ajouta d'un air surpris en considérant le paletoèsea de Nin-Munlin: a Alt nom Direl comme vous vez de grosses ponder-1. Qu'estequ'il y a done là declaus 7 — Il y a des chuese qui vous concernent, Rose-Pompon, - all graveneure Damonlin. - » Mol 7 — Rose-Pompon, - di tordi è coup. Nin-sant le la comme de Nais Montin fouliths, sum répondre à cvite offre gastronomique, dans leune de ses poches, en retiran né rien renfermant un fori pil bracelet et le fit miroiter aux yeux de la jeune fille. « Ah I le déliéeux bracelet I « évêrt-i-de leu en frappant dans ses gelttes mains; « un seprentin vert qui se mort la queue... l'emblème de mon amour pour Philémon. — Ne ne parlet gue de Philémon de la comment pour Philémon. — Ne ne parlet que de l'entre de la comment de la c

Niai Moulia Josego de nouveau sa main dans sa poche et en tira estre fois une ravissante chatte chiefelian qu'il passa au cou de Bose-Pompon, «On't la helle chaine ! » s'évria la jieune fille en regardant tour à tour l'étincalus libjue et l'évriain réligieux. » Si cet en mocre vau qui avez chaite cella., vous avez joilment bon point, units avonce que je suis bonne fille de vous avez joilment bon point, units avonce que je suis bonne fille de vous evez joilment bon point, units avonce que je suis bonne fille de vous point point par la point partie par la mississant se conservation de la conservat

Rose-Pompon commença de regarder Dumoulin avec surprise et lui dit : « Qu'est-ce que cela signific, Nini-Monlin? Expliquez-vous done; quels sont ces conseils? «

Dumoulin ne répondit rien, replongea sa main dans ses intarissables poches, en tira ertte fois un paquet qu'il développa soigneusement; c'était une magnifique mantille de dentelle noire. Rose-Pompon s'était levée. saisie d'une admiration nouvelle. Dumoulin jeta prestement la riche mantille sur les épaules de la jeune fille. « Mais c'est superbe! Je n'ai jamais rien vu de pareil!... Ouels dessins!... Ouelles broderies! » dit Rose-Pourpon en examinant tout avec une curiosité naîve et, il faut le dire, parfaitement désintéressée. Puis elle ajouta : « Mais c'est donc une boutique que votre poche? Comment avez-vous tant de belles choses?... = Puis partant d'un éelat de rire qui rendit vermeil son joli aisage, elle s'écria : J'y suis... j'y suis, e'est la corbeille de noces de madame Sainte-Colombe! Je vous en fais mon compliment! C'est choisi! - Et où diable voulez vous que je pêche de quoi acheter toutes ees merveilles? » dit Nini-Moulin. « Tout ceri, je vous le répète... est à vous si vous voulez, et si vous m'écoutez! - Comment, » dit Rose-Pompon avec une sorte de stupeur, « ee que vous me dites cet sérieux? — Très-sérieux. — Ces propositions de vivre en grande dame...? - Ces hijoux vous sont garants de la réalité de ces offres. - Et c'est vous... qui me proposez cela pour un autre, mon pauvre Nini-Mouliu? - Un instant..., » s'éeria l'écrivain religieux avec une pudeur comique, « vons devez me connaître assez , ò ma punille chérie! pour être certaine que je serais incapable de vons engager à une action mathonnéte...

on indévente... Je us respecte trop pour cela.,. saus compter que ce serait agaçant pour Philémon qui n'a confic la garde de vos vertus. -- Alors, Nini-Moulin, - dit Rose-Pompon de plus en plus stupédalte, « je n'y comprends plus rien, ma parole d'honneur. -- Cest pourtant bien simple... je... -- Ah 1 ] y sais..., » s'évent Rose-Pompon en interrompan Xini-Moulin.

Alt 1 y wais... "s verit hold-rought 'n interrought Alti-Sulin, e'ett un municure qui vent holf-irs a main, son ceure et quelque chose e'ett un municure qui vent holf-irs a main, son ceure et quelque chos marigar? als hien oui! « dit Dunoulin en haussan! tes égules... — Il ar égil pas de marigar? « dit Ruse-Funque en réundant dans sa peculier surpire. » — Non. — El les propositions que vous me faites sont bounêtes, mon gross patre? — On ne peut pas plus honnétes, se El Dunoulin dissist vrai. » — le n'aurais pas à étre infidité à Philémon? — Non. — Ou fidèse é quelqu'un? — Pa d'avastage. »

Rose-Pompon resta confonduc; puis elle reprit : « Alı çà! voyons , ne plaisantons pas. Je ne suis pas assez sotte pour me figurer que l'on me fera vivre en duehesse, le tout pour mes beaux yeux... s'il n'est permis de m'exprimer ainsi, » ajouta la sournoise avec une hypocrite modestie. « - Vous pouvez parfaitement vous exprinter ainsi. - Mais eufin , » dit Rose-Pompon de plus en plus intriguée, « qu'est-ce qu'il faudra que je donne en retour? - Rien du tout. - Rien? - Pas seulement ça. » Et Nini-Moulin mordit le bout de son ongle. « -- Mais, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse alors? - Il faudra vous faire aussi gentille que possible, vous dorloter, vous amuser, vous promener en voiture. Vous le voyez, ça n'est pas bien fatigant... sans compter que vous contribuerez à une bonne action. - En vivant en duchesse? - Oui ;... ainsi décidez-vous ; ne me demandez pas plus de détails... je ne pourrais vous les donner ;... du reste , vous ne serez pas retenue malgré vous;... essayez... de la vie que je vous propose ; si elle vous convient,.. vous la continuerez; sinon, vous reviendrez dans votre philémonique ménage. - An fait... - Essayez toujours, que risquez-vous? - Rien ;... mais je ne peux pas eroire que tout cela soit vral. Et puis, » ajouta-t-elle en hésitant, « je ne sais si je dois... »

Nial-Roulin alla à la fenétre, l'ouvrie, et di i à Roue-Pourpon qui accourat :
- legardez... à la porte de la maion. "Le rive-juig petite volure, un
fei Dieut qu'on doit étre bien là deslans! — Cette volture cei la vière. Elle
vous attend. — Comment! elle màterde 7 - di Bane-Pourpon, ei flandrait
me décider assistid que çe? — Ou pas du tout... — Aujourd'uni? — A Finstant. — Baiso aim condinier-vours? — Este-que je le sistim. — Vous server pas où vous me conduiter? — Nom... « (et Dimonistin dissist encore
very). | le coches a des ouriers. — Sever-vous que c'est finiented droit ence
c'est, Nial-Moulin? — de l'opper. Befere, vous granting pas des personne de la comment.

Fon asis rais pour vous et pour moi. — Pour vous : pour que per
acceptant, vous me rendrez un grand service... — A vous?... « Comment?
— Peu vous impore, pourru que je sos Vorte oligée. — Cest juste... —
Allons..., partons-nous? — Bhl. ... Après tout... on ne me mangera pas, «
di trésidoment Bosc-Pouppon.

Et elle alla prendre en sautillant un bibi rose comute sa jolie figure, et 2. 47 «avançant devant une glace félée, le posa extrêmement à la châus sur se handeaux de cheveux blonds; ce qui, en découvrant son cou blanc ainsi que la soyeuse racine de son épais chignon, donnait en même temps la physionomie la plus lutine, nous ne vondrions pas dire la plus libertine, à sa jolic petite mine.

Mon manteau! « die-rlle à Nini-Moulla, qui semblai rère déirre d'une grande inquirénde depsis qu'elle a vait accepté. « – l' donc l., un manteau? » répondit le sigistée qui, fouillant une dernière fois dans une dernière pour veriable bisses, en reritze un trè-beau chiéd de cachenire, qu'il gaine si le sur les épanles de Rose-Pompon. « – Un cabenirie ! » s'écrià la jeune fille toute palphante d'aiser de jeuvens exprise. Puis celle pointa avec une contenance hévirque; « Cest faul ..., de me risque... » Et elle descendit légèrement suité de Nois-Moulle.

La Inray fruitiver-clumbonnière était à sa houtique. « Bonjour, mademoiselle, vous étes matinae aliqued'hui, « di-ételle da juen ille; « » — Old, unére Arénée... « voils ma céle. » Mercé, modemoisélle. « » Aht unon Dieut... mais jy pense. « di soudain Bose-pompin à vis house, e ne « retourant vers Nim-Boulin et s'éologianni de la pertière, « et Philémon? » — Philémon? « Sil arènée». « A di diable ... » di Nimi-Boulin en gertaunt l'oreitle. « » Out, il Philémon arrèce... que lui dires évit ? es pe serà jued éve longne de la Philémon receive... que lui dires évit ? es pe serà jued éve longne de la Philémon receive... que lui dires évit ? es pe serà jued éve longte de la Philémon receive... que lui dires évit ? es pe serà jued de la propie del la propie de la propie de la propie del la propie de la propie de

Pais revenant apprès de la charbonnière, après un moment de réflexion, cile hal dit : Me Arabes, si Millemon arivait, vaus lui diriere que, pi suis sortie... pour affaires... — Oui, mademoiselle. — Qu'il m'attende... sans S'impairimter... — Oui, mademoiselle. — Et qu'il n'oublé pas de donner à manger à mes pièceus qui sous dans son cabinet. — Oui, mademoiselle. — Addreu, mére Arénec. — Addreu, mére demoiselle. « El Rose-Pompon monas triomphalment en voiture avec Nini-Moulin.

« Que le diable m'emporte si je sais tout ce que cela va devenir! » se dit Jacques Dunoulin pendant que la voiture s'éloignait rapidement de la rue Clovis. « Pai réparé un sottise ; maintenant je me moque du reste. »





### 0DA91703 LIM.

le sect

La scène suivante se passait peu de jours après l'enlèvement de Rose-Pompon par Nini-Moulin.

Mademoiselte de Cardoville était assise, réveuse, dans son cabinet de travail tenule de lampas vert et meublé d'une hibitolheye d'échen, rehaissée de grandes cariatides de bronze doré. A quedques indices significatifs, on devinait que mademoisel de Cardoville avait cherché dans les arts de distractions à de graves et tristes précecupations. Auprès d'un piano ouvert, câtait une harpe place d'evant un pupir de unsaique; just loin, sur une table chargée de boites de pastels et d'aquardies, on vojait plusieurs représentaient des esquisses de sites assistiques, cufanumés de tous les feur du soiel d'Orielt.

Fidèle à sa fantaisie de s'habiller chez elle d'une manière pittoresque, mademoiselle de Cardoville ressemblait ee jour-là à l'un de ces fiers portraits de Velasquez à la tournure si noble et si sévère... Sa robe était de moire uoire à jupe largement étoffee, à tuille très-longue et à manches garnies de crevété de stil nor liérét de passequilles de jui. Em Ginsa le l'esquande, blen caupsée, montait presque jusqu'à son menton, et était comme assigitie autour du con par un large roban rose. Cette gainque, documents agiée, s'échanerali sur les élégantes rondours d'un draut de corsage en satin rose lacé de fist de pertes de jais, et se terminant en pointe à la crinture. Il est impossible de dire combien en vétement noir, a pis amples et lustrés, relevè de rose et de jais heillant, s'armonisait avec l'ébolussisse thancheur de la peau d'Adrieme et les flots d'or de sa belie chevelure, dont les soyeux et longs anneux tombient jusque sur son sein.

La jeune fille était à demi couchée et accoudée sur une causeuse recouverte en lampas vert; le dossier, assez élevé du côté de la cheminée, s'abaissait insensiblement jusqu'au pied de ce memble. Une sorte de léger treillage de brouze doré, demi-circulaire, élevé de einq pieds environ, tapissé de lianes fleuries (admirables passiflores quadranquilata, plantées dans une profonde jardinière en bois d'ébène, d'où sortait ce treillis), entourait ce canapé d'uue sorte de paravent de feuillage, diapré de larges fleurs vertes au dehors, pourpres au dedans, et d'un émail aussi éclatant que ces fleurs de porcelaine que la Saxe nous envoie. Un parfum suave et léger comme un faible mélange de violette et de jasmin, s'épandait de la corolle de ces admirables passiflores. Chose assez étrange, une grande quantité de livres tout neufs (Adrienne les avait fait acheter depuis deux ou trois jours) et tout fralchement coupés étaient éparpillés autour d'elle, les uns sur la causeuse, les autres sur un guéridon, ceux là enfin, au nombre desquels se trouvaient plusieurs grands atlas avec gravures, gisaient sur le somptueux tapis de martre qui s'étendait au pied du divan. Chose plus étrange encore, ces livres, de formats et d'auteurs différents, traitaient tous du même sujet. La pose d'Adrienne révélait une sorte d'abattement mélancolique; ses joues étaient pâles; une légère auréole bleuâtre, cernant ses grands yeux noirs à demi voilés, leur donnait une expression de tristesse profonde. Bien des motifs causaient cette tristesse, entre autres la disparition de la Mayeux. Sans eroire positivement aux perfides insinuations de Rodin, qui donnaît à entendre que, dans sa crainte d'être démasquée par lui, celle-ci n'avait pas osé rester dans la maison. Adrienne épronyait un cruel serrement de cœur en songeant que cette jeune fille, eu qui elle avait eu tant de foi, avait fui son hospitalité presque fraternelle sans lui adresser une parole de reconnaissance; on s'était en effet bien gardé de montrer les quelques lignes écrites à la hâte à sa bienfaitrice par la pauvre ouvrière au moment de partir; l'en n'avait parlé que du billet de cinq cents francs trouvé sur son bureau, et cette dernière circonstance, pour ainsi dire inexplicable, avait aussi contribué à éveiller de cruels soupeons dans l'esprit de mademoiselle de Cardoville. Déjà elle ressentait les funestes effets de cette défiance de tout et de tous, que lui avait recommandée Rodin ; ce sentiment de défiance, de réserve, tendait à devenir d'autant plus puissant, que, pour la première fois de sa vie, mademoiselle de Cardoville, jusqu'alors étrangère au mensonge, avait un secret à eacher... un secret qui faisait à la fois son bonheur, sa honte et son tourment,

LE SECRET. 373

A demi couchée sur son divan, pensive, accablée, Adrienne parcourait. souvent distraite, un de ces ouvrages récemment achetés; tout à coup elle poussa un léger cri de surprise; sa main qui tenait le livre trembla comme la feuille, et de ce moment elle parut lire avec une attention passionnée, une curiosité dévorante. Bientôt ses yeux brillèrent d'enthousiasme; son sourire devint d'une douceur ineffable; elle semblait à la fois fière, heureuse et charmée... mais, au moment où elle venait de tourner un dernier feuillet, ses traits exprimèrent le désappointement et le chagrin. Alors elle recommenea cette lecture qui lui avait causé un si doux enivrement, mais cette fois ce fut avec une lenteur calculée qu'elle relut chaque page, épelant pour ainsi dire chaque ligne, chaque mot; puis, de temps en temps, elle s'interrongoit, et alors, pensive, son front penché et appuyé sur sa belle main, elle semblait commenter dans une réverie profonde les passages qu'elle venait de lire avec un tendre et religieux amour. Arrivant bientôt à un passage qui l'impressionna tellement qu'une larme brilla dans ses yeux, elle retourna brusquement le volume pour voir sur sa couverture le nom de son auteur. Pendant quelques secondes, elle contempla ec nom avec une expression de singulière reconnaissance, et ne put s'empêcher de porter vivement à ses lêvres vermeilles la page où il se trouvait imprimé. Après avoir relu plusieurs fois les lignes dont elle avait été si francée, oubliant sans doute la lettre pour l'esprit, elle se prit à réfléchir si profondément, que le livre glissa de sa main et tomba sur le tapis... Durant le cours de cette réverie, le regard de la jeune fille s'était arrêté d'abord machinalement sur un admirable bas-relief supporté par un chevalet d'ébène, et placé auprès de l'une des croisées. Ce magnifique bronze, récenment fondu d'aprés un plâtre moulé sur l'antique, représentait le triomphe du Bacchus indien. Jamais l'art gree n'était peut-être arrivé à une si rare perfection. Le jeune conquérant, à demi vêtu d'une peau de lion qui laissait admirer la pureté juvénile et charmante de ses formes, ravonnait d'une beauté divine. Debout dans un char trainé par deux tigres, l'air donx et fier à la fois, il s'appuyait d'une main sur un thyrse, et de l'autre, il guidait avec une majesté tranquille son farouche attelage... A ce rare mélange de grâce, de vigueur et de sérénité, on reconnaissait le béros qui avait livré de si rudes combats aux hommes et aux moustres des forêts. Grâce au ton fauve du relief, la lumière, en frappant cette seulpture de côté, faisait admirablement ressortir la figure du jenne dien, qui, fouillée presque en ronde bosse, et ainsi éclairée, resplendissait comme une magnifique statue d'or pale sur le fond obscur et tourmenté du bronze... Lorsque Adrienne avait d'abord arrêté son regard sur ce rare assemblage de perfections divines, ses traits étaient calmes, réveurs; mais cette contemplation, d'abord presque machinale, devenant de plus en plus attentive et réfléchie, la jeune fille se leva tout à coup de sou siège et s'approcha lentement du bas-relief, paraissant céder à l'invincible attraction d'une ressemblance extraordinaire. Alors une légère rougeur commença de poindre sur les joues de mademoiselle de Cardoville, envahit peu à peu son visage et s'étendit rapidement sur son front et sur son cou. Elle s'approcha davantage encore du bas-relief, et après avoir jeté autour d'elle un coup d'œil fortif, presque honteux, comme si elle eût craint d'être surprise dans une action blamable, par deux fois elle approcha sa main tremblante d'emotion afin d'effleurer seulement du bout de ses doigts charmants le front de bronze du Baechus indien. Mais par deux fois, une sorte d'bésitation pudique la retint, Eufin. la tentation devint trop forte. Elle y succomba... et son doigt d'albâtre, après avoir délicatement caressé le visage d'or pâle du jeune dieu, s'appuva plus hardiment pendant une seconde sur son front noble et pur... A cette pression bien légère pourtant, Adrienne sembla ressentir une sorte de eboc électrique; elle frissonna de tout son corps; ses yeux s'alanguirent, et après avoir un instant nagé dans leur naere bumide et brillante, ils s'élevèrent vers le ciel, et, appesantis, se fermèrent à demi... Alors la tête de la jeune fille se renversa quelque peu en arrière, ses genoux flèchirent insensiblement, ses lèvres vermeilles s'entr'ouvrirent pour laisser échapper son haleine embrasée, car son sein se soulevait avec force comme si la séve de la jeunesse et de la vie eût accéléré les battements de son cœur et fait bouillonner son sang ; bientôt enfin le brûlant visage d'Adrienne trabit malgré elle une sorte d'extase à la fois tímide et passionnée, chaste et sensuelle, dont l'expression était ou ne peut plus ineffable et touchante. Ineffable et touchant speciacle, en effet, que celui d'une jeune vierge dont le front pudique rougit au premier feu d'un secret désir... Le Créateur de toutes choses n'anime-t-il pas le corps, ainsi que l'âme, de sa divine étincelle? Ne doit-il pas être religieusement glorifié dans l'intelligence comme dans les sens dont il a si paternellement doué ses créatures? Impies blasphémateurs sont done ceux-là qui cherchent à étouffer ces sens célestes, au lieu de guider, d'harmoniser leur divin essor!

Soudain mademoirelle de Cardoville tressaillit, redressa la tête, ouvrit les youx comme si elle sortiait d'un réve, se recula brauquement, v'éoligan du laber-teilet, et lit quelques pas dans la chambre avec agitation en portrait ses mains brabantes à son frout. Phis, retombant pour saind des anèmeirs un siège, ses lamnes coulévent avec abondance; la plus amère dusleur c'étais aux ses traits, qui révérient avec la profinable cheirements de la funcier aux ses traits, qui révérient avec la profinable cheirements de la funcier aux ses traits, qui révérient avec la profinable scheirement de la funcier orte erice flaceablement ai pétible succèda une outre de digit viclour, d'indiquation courance courter ellement, qui se tradulait par ens most qui mi c'abappierent : « Pour la première fais de ma vic, je me sens faible et liche… oht oui… lichelt, blein label… ».

Le brait d'une porte qui s'ouvril et se referma tira naudemoirelle de Cardoville de se refficions amères, Geruptte entre et di à sa nautresse : - Mademoiselle peut-elle recevoir M. le comte de Montbon? - Adrienne, saciant trep vivre pour femigher d'evant ses femmes l'espèce d'impatience que lui causail une venue alors insoprotune, di tà d'ouvrette: - Vous avec dit à M. de Montbon que j'étais chez moi? -- Oui, mademoiselle, -- Priez-le d'entrer, -

Quoique modemoiselle de Cardoville ressentit à ce moment une asser sive contrariété de l'arrivée de M. de Montbron, hâtous-nous de dire qu'elle avait pour lui une affection presque filiale, une estime profonde, et pourtant, par un contraste assez fréquent d'ailleurs. elle se treuvait presque tonjum s'ún axis opposé us sien, et il en rieutiati, torque mademoiselle de Cardoville avolt toute sa liberé d'espetit, les discussions les plus follement gaies ou les plus animées, discussions dans lesquelles, analgré sa verve moqueux et secplique, a sa vielle expérience, sa targe connaissance des hommes et des chores, disons enfin le not, malgré sa rouerie de home compagnie. Me d'Monthern n'avait pas tonjume l'avantage, et il avousit trés-guiement sa défaite. Ainsi, pour ne donner qu'une idee des dissentiments du contre d'Adrience. Il savait, avant des le faire, anisi qu'il dissir guiement, sus compére, il avait toujeurs combattin (pour d'autres motifs que creat allègait per montaine de liste de l'adrience. Il savait, avant des le faire de l'est est et de l'adrience de l'adrience d'autres combattin (pour d'autres motifs que creat allègait per montaine d'était du d'autre d'autre de l'est de l'adrience.

Alors agé de soivante aus passés, le comte de Monthron avail été l'un des hommes les plus brillants du Directior: du consultat de l'empley; se prodigalités, ses hons mots, ses importinences, ses durês, ses aumours, ses perfets au jui avaient presque toujours dérâget les entreines de la société de son temps. Quant à son caractère, à son ceur et à son commerce, nous dirons qu'il était resté dans les trenses de la plus sincère amitifé presque avec toutes ses anciennes mattresses. A l'heure cô nous le précentons au lecteur, il était concer fost priso jouen et fort heus jouen; il avait, comme on dissist autréclois, une triégenade misse, l'air décidé, fin et moqueur; ses façons étaiter effect du meilleur monde, avec une pointe d'imperiment cagressive lonqu'il n'aimait pas les gens; il était grand. Très-mine et d'une tournare encors avetle, presque juvielle; il avait le froit haut et chauve proprie de la line et cours, des favoir grit buillés en croissain, il égure lonque, le sa qualit, ale year bless trés-podérante et des deux conque.

« M. le comte de Montbron! » dit Georgette en ouvrant la porte. Le comte entra, et alla baiser la main d'Adrienne avec une sorte de familiarité paternelle. « — Allons! » se dit M. de Montbron, » tabbons de savoir la vérité que je viens chercher, afin d'éviter peut-être un grand malheur. »





# edapitae Liv.

Les areas.

Mademoiselle de Carloville, ne vonlant pas laisser pénétrer la cause des violents sentiments qui l'agitient, accessilli M de Mentherna reve une gaés éteinte et forcée; de son côté, celui-el, malgré sa grande habitude du monde, se trovaruni fort endurrassé d'aborder le sujet dont il désirale conference Adrienne, résolut, comme on dit vulgairement, de tôter le terrain avant d'engages sériessement la conversation.

Après avoir regardé la jeune fille pendant quetques secondes. N. de Montheon second a lette et dit avec no soupir de regret : Nue chère enfant. je ne suis pas content... — Quetque peine de ceur... ou de craps, sone cher counte? - dit Artènen en souriant . - e Une peine de ceur... - aif Une Montheon. » — Comment, vons si heun jouvers, vous auriera plas de souci d'un coup de tels Perfamilien. que d'un coup de tels ? - 21 sune peine de ceur... - et c'est vous qui in causez, une chère enfant. — N. de Montheon, vous allez une render très-orgorilleure, - si it Altrènen es souriant. « - B

vous auriez grand tort ;... car ma peine de cœur vient justement, je vous le dis brutalement, de ce que vous négligez votre beauté... Oni, voyez vos traits pâles, abattus, fatigués;... depuis quelques jours, vous êtes triste... vous avez quelque chagrin... j'en suis sûr. - Mon cher M. de Montbron, vous avez tant de pénétration qu'il vous est permis d'en manquer une fois;... et cela vous arrive... aujourd'hui... Je ne suis pas triste, je n'ai aucun chagrin... et je vais vous dire une bien énorme, une bien orgueilleuse impertinence :..., jamais je ne me suis trouvée si jolie. - Il n'y a rien de plus modeste, au contraire, que ectte prétention... Et qui vous a dit ce mensonge-là? une femme? - Non... c'est mon cœur, et il a dit vrai, » reprit Adrienne avce une légère émotion. Puis elle ajouta : « Comprenez... si vous pouvez. - Prétendez-vous par là que vous êtes fière de l'altération de vos traits, parce que vous êtes fière des souffrances de votre eœur? » dit M. de Montbron en examinant Adrienne avec attention. « Soit ; j'avais done raison ; vous avez un chagrin... J'insiste..., - ajouta le comte d'un ton vraiment pénétré, « parce que cela m'est pénible... - Rassurez vous ; je suis on ne peut plus heureuse, car à chaque instant je me complais dans cette pensée : qu'à mon âge je suis libre... absolument libre. - Ooi... libre... de vous tourmenter... libre... d'être malheureuse tout à votre aise. - Allons, allons, mon cher comte, » dit Adrienne, « voiel notre vieille querelle qui se ranime... je retrouve en vous l'allié de ma tante... et de l'abbé d'Aigrigny. - Moi? oui... à peu près comme les républicains sont les alliés des légitimistes; ils s'entendent... pour se dévorer plus tard... A propos de votre abominable tante, on dit que depuis quelques jours il so tient chez elle une manière de concile qui s'agite fort, véritable émeute mitrée... Votre tante est en bonne voie. - Pourquoi pas? Vous l'eussiez vue autrefois ambitionner le rôle de la déesse Raison, Aujourd'hui, nous la verrons peut-être eanonisée... N'a-t-elle pas déjà accompli la première partie de la vie de sainte Madeleine? - Vous ne direz jamais d'elle autant de mal qu'elle en fait, ma chère enfant... Néanmoins, quoique pour des raisons bien opposées... je pensais comme elle au sujet de votre caprice de vivre seulc... - Je le sais. - Ou i, et par cela même que je désirais vous voir mille fois plus libre encore que vons ne l'êtes... moi, je vous conseillais... tout bonnement... - De me marier... - Sans doute; de cette façon, votre chère liberté... avec ses conséquences, an lieu de s'appeter mademoiselle de Cardoville... se serait appelée madame de... qui vons voudrez... Nous vons aurions trouvé un excellent mari qui cut été responsable... de votre indépendance... - Et qui aurait été responsable de ce ridicule mari? et qui se serait dégradée jusqu'à porter un nom moqué, bafoué par tous?... Moi, peut-être? » dit Adrienno en s'animant légèrement. « Non, non, mon cher coute ; en bien on eu mal, je répondrai toujours seule de mes actions; à mon nom s'attachera, bonne ou mauvaise, une opinion que, seule du moins, j'aurai formée, car il me serait aussi impossible de déshonorer lachement un nom qui ne serait pas le mien, que de le porter s'il n'était pas continuellement entouré de la profonde estime qu'il me faut. Or, comme on ne répond que de soi... je garderai mon nom. - Il n'y a que vous au monde pour avoir des idées pareilles. -- Pourquoi? « dit Adrienne en riant, « parce qu'il me parait... disgracieux de voir une pauvre jeune fitle pour ainsi dire s'incarner et disparaître dans quelque homme très-laid et très-égoïste, et devenir, comme on le dit sans rire... elle, douce et jolie, devenir tout à coup la moitié de cette vitaine chose... Oui... ainsi, clle, fraiche et charmante rose, je suppose, la moitié d'un affreux chardon! Allons, mon cher comte, avouez-le... c'est quelque chose de fort odieux que cette métempsycose... conjugale, » ajouta Adrienne avec un éclat de rire.

La gaieté factice, un peu fébrile d'Adrienne, contrastait d'une manière si navrante avec sa pâleur et l'altération de ses traits ; il était si facile de voir qu'elle cherchait à étourdir un profond chagrin par ces rires forcés, que M. de Montbron en fut donlourensement touché; mais, dissimulant son émotion, il parut réfléchir un instant, et prit machinalement un des livres tout récemment achetés et coupés, dont Adrienne était entourée; après avoir jeté un regard distrait sur ce volume, il continua, en dissimulant la penible émotion que tui causait le rire forcé de mademoisette de Cardovitte : « Voyons , chère tête folle que vous êtes... une folie de plus... Supposons que l'aie vingt aus et que vous me fassicz l'honneur de m'épouser... on vous appetlerait madame de Monthron, je suppose? - Peut-ètre... - Comment pent-être? quoique mariés vous ne porteriez pas mon nom? - Mon cher comte. » dit Adrienne en souriant, « ne poursuivons pas une hypothèse qui ne peut me laisser que... des regrets. »

Tout à coup M. de Montbron fit un brusque mouvement et regarda mademoiselle de Cardoville avec une expression de surprise profonde... Depuis quelques moments, tout en causant avec Adrienne, le comte avait pris machinalement deux ou trois des volumes çà et là épars sur la canseuse, et machinalement encore il avait jeté les yeux sur ces ouvrages. Le premier portait pour titre : Histoire moderne de l'Inde ; le second : Voyage dans l'Inde; le troisième : Lettres sur l'Inde... De plus en plus surpris, M. de Montbron avait continué son investigation et avait vu se compléter cette noncentrature indienne par le quatrième votume des Promenades dans l'Inde; le cinquième des Souvenirs de l'Indoustan; le sixieme : Notes d'un voyageur aux Indes orientales. De tà une surprise que, pour plusieurs motifs fort graves, M. de Montbron n'avait pu cacher plus longtemps et que ses regards témoignérent à Adrienne.

Celle-ci, avant complétement oublié la présence des volumes accusateurs dont elle était entourée, cédant à un mouvement de dépit involontaire, rought légèrement; puis son caractère ferme et résolu reprenant le dessus, ette dit à M. de Montbron en le regardant en face : « Eh bien l... mon cher comte... de quoi vous étonnez-vous? » Au lieu de répondre, M. de Montbron semblait de plus en plus absorbé, pensif, en contemplant la jeune fille, et it ne put s'empecher de dire en se parlant à soi-même : « - Non... non... c'est impossible... et pourtant... - Il serait peut-être indiscret à moi... d'assister à votre monologue, mon cher comte, » dit Adrienne, « - Excusezmoi, ma chère enfant,.. mais ce que je vois me surprend à un point... - Et que voyez-vous, je vous prie? -- Les traces d'une préoccupation aussi vive... aussi grande... que nouvelle... pour tout ce qui a rapport... à l'Inde..., » dit M. de Montbron en accentuant lentement ses paroles et attachant un regard peinérant aur la jeune fille, « — Eh bien? » dit havacuent Adrivanc, « — Eh bien1... je cherehe la cause de cette soudaine passion... — Gogepalque ? » dit mademoistelt de Cardoville en interrompant M. de Monthron; « vous trouvez cette passion peutêtre un peu sérieure pour mon dige... mon cher conneir, mais il faut hien occuper se loisière... de pals entille, ayant pour cousia un Indien quedque peu prince, il m²a pris omie d'avoir une idée du fortune pass... d'ou direct arrivée cette savrage promté. «

Ces derniers mots furent prononcés avec une amertume dont M. dr. Montbron fut frappé; aussi observant attentivement Adrienne, il reprit : « Il me semble que vous parlez du prince... avec un peu d'aigreur. -- Non... j'en parle avec indifférence... - Il mériterait pourtant... un sentiment tout autre... - D'une tout autre personne peut-être, « répondit séchement Adrienne, v - II est si malheureux !... » dit M. de Montbron d'un ton sincèrement pénétré. « Il y a deux jours encore, je l'ai vu... il su'a déchiré le cœur. - Et que me font à moi... ces déchirements? » s'écria Adrienne avec une impatience douloureuse, presque courroucée. « -- Je désirerais que de si cruels tourments vous lissent au moins pitié.... » répondit gravement le comte. « - A moi... pitié!... » s'écria Adrienne d'un air de fierté révoltée. Puis se contenant, elle ajouta frojdement : « Ah cà... M. de Montbron, e'est une plaisanterie?... Ce n'est pas sérieusement... que vous me demandez de m'intéresser aux tourments amoureux de votre prince? » Il y eut un dédain si glacial dans ces derniers mots d'Adrienne, ses traits pâles et péniblement contractés trabirent une hauteur si amère, que M. de Montbron dit tristement : « - Ainsi... eela est vrai... on ne m'avait pas trompé... Noi qui, par ma vieille et constante amitié, avais, je crois, quelques droits à votre confiance, je n'ai rien su... tandis que vous avez tout dit à un autre... Cela m'est pénible... très-pénible. - Je ne vous comprends pas, M. de Montbron. - Eh! mon Dien!... maintenant je n'ai plus de ménagements à garder..., » s'écria le comte. « Il n'y a plus, je le vois, aneun espoir pour ce malhenreux enfant ;... vous aimez quelqu'un. » Et comme Adrienne fit un mouvement : « Oh! il n'y a pas à le nier, » reprit le coute, « votre pâleur... votre tristesse depuis quelques jours... votre implacable indifférence pour le prince, tout me le dit... tout me le prouve... vous aimez... Mademoiselle de Cardoville, blessée de la façon dont le comte parlait du sentiment qu'il lui supposait, reprit avec une dignité hautaine : « - Vous devez savoir, M. de Montbron, qu'un sceret surpris... n'est pas une confidence, et votre langago m'étonne... - Eh! ma chère amie, si j'use du triste privilège de l'expérience... si je devine, si je vous dis que vous aimez... si je vais même presque jusqu'à vous reprocher cet amour... c'est qu'il s'agit pour ainsi dire ile la vie on de la mort de ce pauvre jeune prince, qui, vous le savez, m'intéresse maintenant autant que s'il était mon fils, car il est impossible de le connaître sans îni porter le plus tendre intérêt! - Il serait singulier, reprit Adrienne avec un redoublement de froideur et d'ironie amère, « que mon amour... en admettant que j'eusse un amour dans le cœur... ent une si étrange infinence sur le prince Djalma... Que lui importe que j'aime? » aiouta-t-elle avec un dédain presque douloureux. « - Que lui importe! Mais en vérité, ma chère amie, permettez-moi de vous le dire, c'est vous qui plaisanter cruellement... Comment 1... or malheureux critain vous aime avec toute Fardeur averaged of un premier amour; deux fois déjà il a voulu, par le saicide, metre fin à l'horrible torture que lui cause sa passlon pour vous... et vous trouvez d'arage que votre ausour pour un autre... soit une question de vice une mor pour lui... - Mais il m'àmis doute l'a éérei à jeune fille avec un accent împossible à rendre. « — A en mourir... vous dirigie; je l'ai viv... d'ai production de l'a érei à l'angle je je l'ai viv... d'ai mourir... vous dirigie; je l'ai viv... d'ai mourir... vous dirigie; je l'ai viv... d'ai mourir... vous dirigie; je l'ai viv... d'ai viv... d'ai mourir... vous dirigie; je l'ai viv... d'ai viv... d'ai viv... d'ai viv... d'ai viv... d'ai m'ai viv... d'ai viv... d'ai viv... d'ai viv... d'ai viv... d'ai viv... vous dirigie; je l'ai viv... d'ai viv... d'ai

Adrienno fit un mouvouent de stupeur : de pale qu'elle était, elle devint pourpre; puis cette rougeur disparut, ses lèvres blanchirent et tremblèrent; son émotion fut si vive, qu'elle resta quelques moments sans pouvoir parler, et mit la main sur son eœur comme pour en comprimer les battements. M. de Montbrou, presque effrayé du changement subit de la physionomie d'Adrienne, de l'altération croissante de ses traits, se ranprocha vivement d'elle et s'écria : « -- Mon Dieu ! ma panyre enfant, qu'avezvous? » Au lieu de lui répondre. Adrienne lui fit un signe de la main commic pour le rassurer; le comte, en effet, se rassura, ear le beau visage de la jeune fille, naguère contracté par la douleur, l'ironie et le dédain, semblait renaître au milieu des émotions les plus douces, les plus ineffables; l'impression qu'elle éprouvail était si enivrante, qu'elle semblait s'y complaire et eraindre d'en perdre le moindre sentiment ; puis la réflexion lui disant quo pent-être elle était dupe d'une illusion ou d'un mensonge, elle s'écria tout à coup avec angoisse, en s'adressant à M. de Montbrog : - Mais ce que vous me dites... est vrai... au moins?... - Ce que je vous dis! - Oui... que le prince Djalma... - Vous aime comme un insensé? Hélas l cela n'est que trop vrai... - Non... non..., » s'écria Adrienne avec une expression ravissante de naïveté, « cela ne saurait être jamais trop vrai... - Que dites-vous?... » s'écria le comte. « - Mais cette... femme?...» demanda Adrienue comme și ce mot lui cut brulé les lêvres, « -- Ouelle femme?... - Celle qui était cause de ces déchirements si douloureux. -Cette femme?... qui vouliez-vous que ce fût, sinon vous? - Moi!... Oh! oui, c'était mei; n'est-ce pas ? rien que moi! - Sur l'honneur... crovez-en mon expérience;... jamais je n'ai vu une passion plus sincère et plus touchante... - Oh! n'est-ce pas, jamais il n'a en dans le cœur un autre amour que le nieu? - Lui !.. jamais... - On me l'a dil... pourtant... - Qui? - M. Rodin... - Que Djalma...? - Deux jours après m'avoir vue, s'était épris d'un fol amour. - M. Rodin... vous a dit ecla?... » s'écria M. de Montbron en paraissant frappé d'une idée subite. « Mais e'est anssi lui qui a dit à Djalma... que vous étiez éprise de quelqu'un... - Moi?... - Et c'est cela qui causait l'affrenx désespoir de ce malheureux enfant... - Et e'est cela aussi qui causait unu désespoir, à moi! - Mais vous l'aimez donc autant qu'il vous aime? » s'écria M. de Montbron transporté de joie, « — Si je l'aime! » dit mademoiselle de Cardoville. Quelques comps, frampés discrètoment à la porte, interrompirent Adrienne. « - Vos gens... sans doute... Remettez-vous, » dit le comte. «- Entrez, » dit Adrieune d'une voix émue. Florine parut. « Qu'est-ce? » dit modemoiselle de Cardoville. « — M. Hodin vient de venir. Craignant de déranger mademoiselle, il n'a pas vouln entrer : mais il reviendra dans une demi-heure... Mademoiselle voudra-t-elle



M le counte de Montbrou.



- - - Engi-

le recevoir? - Oui... oui, » dit le comte à Florine, « et lors même que je serais encore avec mademoiselle, introduisez-le... N'est-ce pas votre avis?» demando M. de Montbron à Adrienne. « - C'est mon avis..., » répondit la jeune fille. Et un éclair d'indignation brillait dans ses yeox, en songeant à cette perfidie de Rodin « Ali! le vieux drôle!... » dit M. de Montbron. « Je m'étais toujours défié de ce cou tors! »

Florine sortit, laissant le comte avec sa maltresse.





### enapotas Lv.

Atro

Mademiosibile de Cardoville était transfigure: pour la première fois, sa besuité échatid nais tout sou luste. Lausqu'alors voilée par l'indifference, ou assombrie par la douleux, un éblouissont rayon de soleil l'illuminait tout à coup. La ligére l'irritation causée par la perficie de Rodin avait passé comme une ombre imperceptible sur le front de la jeune fille, Que lui importaient maintenant es mensonges, exa perficies. N'elain-n'elles pas déjuséers Pá la l'avonir., quet pouvoir humain pourrait se mettre cutre et et Diplan, s'ais l'in lu de l'autre (jul overni lutter entre cet des et Diplan, s'ais l'in lu de l'autre (jul overni lutter entre cet de cet d'plan si s'ais l'in lu d'autre (jul overni lutter cutre et de la liberté? Qui overni lutter d'el es suivre dans cette aphère embracée où its alliènet, ex si beuxu, cu sa beurenz, se condorde dans un anour inaxinguible, protégés et défendus par leur bonheur, armure à toute épreuve?

AMOUR. 383

A peine Florine sortie, Adrienne s'approcha de M. de Montbron d'un pas rapide; elle semblait grandie; à la voir s'avancer légère, triomphante et radicuse, on cut dit une divinité marchant sur des nuces. « Quand le verraije? \* Tel fut son premier mot à M. de Monthron. « - Mais... demain, il faut le préparer à tant de bouheur; chez une nature si ardente... une joie si soudaine, si inattendue... peut être terrible. « Adrienne resta un moment pensive . et dit tout à coup : « -- Demain... oui... pas avant demain... i'ai une superstition de eœur. - Laquolle? - Vous le saurez... IL M'AIME... ce mot dit tout, renferme tout, compreud tout... est tout... et pourtant, j'ai mille questions sur les levres... à propos de lui ;... je no vous en ferzi aueune avant demain... non, parce que, par une adorable fatalité... demain est, pour moi... un anniversaire sacré... D'ici là je vivrai un siècle... Heureusement... je puis attendre... Tenez... « Puis faisant signe à M. de Montbron, elle le conduisit auprès du Bacchus indien. « Comme il lui ressemble!... » dit-elle au comte. - En effet. » s'écria celui-ci. « c'est étrange ! - Étrange? « reprit Adrienne en souriant avec une douce fierté, « étrange qu'un héros, qu'un demi-dien, qu'un idéal de beauté ressemble à Dialma?... - Combien vous l'aimez !... » dit M. de Montbron profondément ésuu et presque ébloui de la félicité qui resplendissait sur le visage d'Adrienne. « - Je devais bien souffrir, n'est-ee pas? » lui dit-elle après un moment de silence, « - Mais si je ne m'étais pas décidé à venir jei aujourd'hui, en désespoir de cause, que serait-il arrivé? -- Je n'en sais rien ;... je serais morte peut-être... ear je suis frappée là... d'une manière ineurable. » Et elle mit la main à son eœur. « Mais ce qui cût été ma mort... sera ma vie... - C'était horrible ! » dit le comte en tressaillant, « une passion pareille concentrée en vous-même, fière comme vous l'êtes... - Oui , fière!... mais non orgueilleuse... Aussi, en apprenant son amour pour une autre;... eu apprenant que l'impression que j'avais eru lui causer, lors de notre premiére entrevne, s'était aussitôt effacée... j'ai renoncé à tout espoir, sans pouvoir renoncer à mon amour; au lieu de fuir son souvenir, je me suis entourée de ce qui pouvait me le rappeler... A défaut de bonheur, il y a encore une amère jouissance à souffrir par ce qu'on aime. - Je comprends maintenant votre bibliothèque indienne... » Adrienne, sans répondre au comte, alla prendre sur le guéridon un des livres fralchement coupés, et. l'apportant à M. de Montbron , lui dit en souriant, avec une expression de joie et de bonheur eéleste : « - J'avais tort de le nier ; je suis orgueilleuse. Tenez... lisez cela... tout haut... je vous en prie ;... je vous dis que je puis attendre à demain.

Et du bout de son doigt charmant, elle indique au comte le passagere nu lui préventante li river, Puis, clie laib, pour ainsi dires, è solitir au fond de sa camsense, et là dans une attitude profondement attentive, recessille, le corps penede en avant, acs mains ercisées sur le conssiti, son menton appurè sur ses mains, ses grands yeur attaches, avec une sorte d'adoration, sur le Bacches indiene qui lui fissili face, cel se sanbà, dans cette contrupiation passionner. se preparer à entereutre trappere de face, qui lui ditté de sa voit à plus que garessante : Et bien doucement. se vous se conjerse. M. de Montbron Intle passage suivant, du journal d'un voyageur dans 1 Inde :

«... Lorsque je me tronvais à Bombay, en 1829, on ne parlait dans toute la société anglaise que d'un jeune héros, fils de...»

Le contte s'étant interrompu une seconde, à cause de la prononciation barbare du nom du père de Djalma, Adrienne lui dit vivement de sa douce voix : « Fis de Kiolja-Sing... — Quelle mémoire! » dit le conte en sonriant. Et il reprit :

- Un jenne hieros, he fits de Kulja-Sing; roi de Vundil. Au retour d'une expédition lotation et sanglante dans les montagnes coutre ce roi indice, le cotonet Drake était revenu rempli d'enthousiasme pour le fits de Kalja-Sing, nomme Dijama. Sortant à legan de l'abolescence, ce jeune princi clans cette guerre imptarchle, fait preuve d'une intrépidité si chevaleresque, d'une caractères à noble, que l'on a surroumais son piece l'erre de divineux.
- « Cette coutmue est touchante..., « dit le coute. » Récompenser pour ainsi dire le père en lui donnat un surrom gibrieure pour son fils, cet en lui donnat un surrom gibrieure pour son fils, cet ente surpris; « il y a de quoi, » el y a de quoi, » el rea de real rei tete la plan fevide... « De plan fevide... » dit Adrienne. Le comte poursuivit sa lecture.
- « ... Le colonel Drake. l'un des plus valeureux et des meilleurs officiers de l'armée anglaise, disait hier devant moi que, blessé grièvement, et fait prisonnier par le prince Djalma, après une résistance énergique, il avait été emmené au camp établi dans le village de... »
- lei, nième hésitation de la part du counte, à l'endroit d'un nom hien autrement saurage que le premier; anais, ne voulant pas tenter l'aventure, il s'interrompit et dit à Adrienne : « Quant à celui-ei... j'y renonce. — Cest pourtant à facile ! - regit d'Adrienne. Et els prononça avec une linexpinuable donceur le non suivait, d'altiturs fort doux : » Dans le Hilge de Suoussilond. — Voilà un proccide moiennique infaillible pour retenir les nons géographiques, « à file counte. Et il continus :
- ..., Ten fois arrivé au camp, le colonel Drake reput l'hospitalité la plus touchante, et le prime l'plaine un top nur lui les soiss af mis. Ce fut il que le cobact cut commissance de quedques foits qui portèrent à son comble son centhousiasme pour le prince 'Djahau. Il a racenti d'enten un leis e deux suivants : A l'un des combats, le prince réali accompagné d'un jeune Indém d'archiven douze nas, qu'il ainsit tendrement et qui la servait de page, le suivant à cheval pour porter ses armes de rechange; est enfant était bélatiré par se mêre; au moneut de l'expédition, et le avait confés un fis au prince 'piatma en lui dissant avec un stoteisme digne de l'auxiquité ; c. Ov'il aint étant prière. ... Il sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au l'arm non d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir, « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir. « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir. « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir. « svait l'épondu le prince. Au sur mon d'irir. « svait l'épondu le prince d'irir.

milieu d'une sunglante déroute. l'enfant est grivement blesse, son cleval turb; le prince, au péril de sa vie, magir el précipitation d'une réraite forcée, le dégage, le prend en croupe et fuit; on les poursuit; un coup de fen atteint leur chevait; anisi li peut attient leur chevait; anisi li peut attient eur massi d'épuige, au milieu duquel, après quéques vains efforts, il tombe épuisé. L'enfant étant incapité de marcher, le prince l'empurée, a ceche avec tiu as plus épais de la milieu. Le Anglais arrivent, fouilleut les jungles; les deux victimes échap-les deux de la comment de la

« C'est admirable! » s'écria le comte. « — Continuez... oh! continuez, » dit Adrienne en essuyant une larme, sans détourner ses yeux du bas-relief qu'elle continuait de contempler avec une adoration eroissante. Le comte poursuivit :

« ... Une autre fois, le prince Djalma, suivi de deux esclaves noirs, se rend, avant le lever du soleil, dans un endroit très-sauvage, pour s'emparer d'une portée de deux petits tigres âgés de quelques jours. Le repaire avait été signalé. Le tigre et sa femelle étaient encore au dehors à la curée. L'un des noirs s'introduit dans la tanière par une étroite ouverture ; l'autre, aidé de Dialma, abat à coups de hache un assez gros troncon d'arbre afin de disposer un piège pour prendre le tigre ou sa femelle. Du rôté de l'onverture, la caverno était presque à pic. Le prince y monte avec agilité afin de disposer le piège, avec l'aide de l'autre noir; tout à coup, un rugissement effrovable retentit; en quelques bonds la femelle, revenant de curéc, atteint l'ouverture de la tanière. Le noir qui tendait le piège avec le prince a le crane ouvert d'un coup de dent, l'arbre tombe en travers de l'étroite entrée du repaire, empêche la femelle d'y pénétrer, et barre en même temps le passage au noir qui accourait avec les petits tigres. Au-dessus, à vingt pieds environ, sur une plate-forme de roches, le prince, couché à plat ventre, considérait eet affreux spectacle. La tigresse, rendue furieuse par les cris de ses petits, dévorait les mains du noir, qui, de l'intérieur du repaire, tachait de maintenir le trone d'arbre, son scul rempart, et poussait des cris lamentables. »

« C'est horrible! » dit lo comte. « — Oh! continuez..., » s'écria Adrienne avec exaltation; « vous allez voir ce que peut l'héroisme de la bonté. » Le comte poursuivit :

• Tott à coup. le prince met son poignard entre ses dents, attache sa centure à un bloc de roc, prend la bache d'une main, de l'autre ache sis glisser le long de ce cordage improvisé, tombé à quelques pas de la bête (férece, bondi; juqu'à élle, et, raplade comune l'éclar, la jorder compar deux atteintes mortelles, au moment où le noir, perdant ses forces, abandonnat le trone d'arbre, albil et ferm sen pièces.

- Et vous vous étonite de sa ressemblance avec ce demi-éleu, à qui la hâbe même ne prête pas un dévoument aussi généreut s évêrs la jeune fille avec une exaltation resissante. « Je ne ni étonne plus, j'admire, « dien tousissanc comme si j'avais vingt ans. El le noble cœur de de vois éueu, « et à ces deux nobles traits, mon cœur bat enthousissanc comme si j'avais vingt ans. El le noble cœur de ce voyagen a battu comme le vôtre è ce récit, « dit Adrienne; » vous allez le vois extre éveit. « dit Adrienne; » vous allez le vois de le vois se ce récit par le comme de la vois ce de ce vois que ne ce de la vois de la v
- ... Ce qui rend admirable l'intrépidité du prince, c'est que, seton les principes des castes indiennes, la vé d'un ecsteve n'a aucune Importance; aussi un fils de roi, en riequant sa vie pour le salist d'une pasuve crésture et infine, oblessir à un bivoque reposit pour les consecutions de la commandation de la co
- » Et tout à l'heure, en lisant ces lignes si simples, si touchantes, » reprit Adrienne, « je n'ai pu m'empècher de porter à mes lèvres le nom de ce voyageur. - Oui... le voilà bien tel que je l'avais jugé, « dit le coute, de plus en plus ému en rendant le livre à Adrienne, qui, se levant grave et touchante, lui dit : » - Le voilà tel que je voulais vous le faire connaître, afin que vous compreniez... mon adoration pour lui : car ce courage, cette héroique bonté, je l'avais devinée, lors d'un entretien surpris malgré moi, avant de me montrer à lui... De ce jour, je le savais aussi généreux qu'intrépide, aussi tendre, aussi adorablement sensible qu'énergique et résolu ;... mais lorsque je le vis si merveilleusement beau... et si différent, par le noble caractéro de sa physionomie, par ses vêtements même, de tout ce que j'avais rencontré jusqu'alors ; quand je vis l'impression que je lui causai... ct que j'éprouvai, plus violente encore peut-être... je sentis ma vie attachée à cet amour. - Et maintonant vos projets? - Divins, radieux comme mon cœur... En apprenant son honlicur, je veux que Djalma éprouve ce même chlouissement dont je suis frappée et qui ne me permet pas encore de regarder... mon soleil en face... car, je vous le répète... d'ici à demain j'ai un siècle à vivre. Oui, chosc étrange ! j'anrais cru, après une telle révélation, sentir le besoin de rester seule plongée dans cet océan de pensées enivrantes. Eh hien! non... non, d'ici à demain, je redoute la solitude... l'éprouve le ne sais quelle impatience fébrile... inquiète... ardente... Oh! hénie scrait la fée qui, me touchant de sa baguette, m'endormirait à cette heure jusqu'à demain. - Je serai cette bienfaisante fée, » dit tout à coun le coute en souriant. . - Vous? - Moi. - Et comment? - Voyez la puissanec de ma baguette : je veux vous distraire d'une partie de vos pensées en

Et de plus mon projet aura encore pour vous un autre avantage. Écoutezmoi : vous êtes si heureuse, que vous pouvez tout entendre... votre odiense tante et ses odieux amis répandent le bruit que votre séjour eliez M. Bateinier... - A été nécessité par la faiblesse de mon esprit, « dit Adrieune en souriant. « Je m'y attendais. - C'est stupide ; mais comme votre résolution de vivre seule vous fait des envieux et des ennemis, vous sentez pourquoi, il ne manquera pas de gens parfaitement disposés á donner créance à toutes les stupidités possibles. - Je l'espère bien... Passer pour folle aux yeux des sots... c'est très-flatteur. - Oui, mais prouver aux sots qu'ils sont des sots, et cela à la face de tout Paris, c'est assez amusant; or, on commence à s'inquièter de votre disparition; vous avez interrompu vos promenades habituelles en voiture; ma nièce paraît seule depuis longtemps dans notre loge aux Italiens : vous voulez tuer, brûler le temps jusqu'à demain... Voiei une occasion excellente : il est deux heures... à trois heures et denne ma nièce est ici en voiture; la journée est splendide;... il v aura un mende fou au bois de Boulogne; vous faites une charmante promenade; on vous voit déjà là ;... puis le grand air, le mouvement calueront votre lièvre de bonheur... Et ce soir, c'est là que commence ma magie, je vous conduis dans l'Inde. - Dans l'Inde?... - Au milieu de l'une de ces forêts sauvages où l'on entend rugir les lions, les panthères et les tigres... Ce combat héroique qui vous a tant émue tout à l'heure... nous l'aurons sous nos yeux réel et terrible... - Franchement, mon cher comte, c'est une plaisanterie. - Pas du tout, je vous promets de vous faire voir de véritables bêtes farouches, redoutables hôtes du pays de notre demi-dieu... tigres grondants... lions rugissants. Cela ne vaudra-t-il pas vos livres? - Mais encore... - Allons, il faut vous donner le secret de mon pouvoir surnaturel ; au retour de votre promenade, vous dinez chez ma nièce, et nous allons ensuite à un spectacle fort enrieux qui se donne à la Porte-Saint-Martin... Un dompteur de bêtes des plus extraordinaires y montre des animaux parfaitement féroces au milieu d'une forêt (ici seulement commence l'illusion), et simule avec eux . tigres, lions et panthères, des combats formidables. Tont Paris court à ces représentations, et tout Paris vous y verra plus belle et plus charmante que jamais, - Faccepte, j'accepte, a dit Adrienne avec une joie d'enfant. « Oui... vous avez raison :... j'éprouverai un plaisir étrange à voir ees monstres farouches, qui me rappelleront ceux que mon demi-dieu a si héroiquement combattus. Paccepte encore, parce que, pour la première fois de ma vie, je brûle du dêsir d'être trouvée très-belle... même par tout le monde... Paccepte... enfin... parce que... » Mademoiselle de Cardoville fut interrompue d'abord par un léger eoup frappé à la porte, puis par Florine qui entra en annoncant M. Rodin.





## BUAPITAE LVI.

Exécution

Bodin entra; d'un coup d'est rapide jeté sur mademoistele de Cardoville et sur M. de Monthon, il devina qu'il aliait se trouve d'ans une position difficile. En d'ét, rien ne semblait moins nausarant pour lui que la contenuace d'Adrémenc et du coute. Ceti-èl, l'oraquir n'almain pas les gens, manifestait, nons l'avois dift, son antipathle par des façons d'une imperimence agresses, d'alleurs sotteme par bon monther de driest, suast, à la vue de Bodin, etc., d'alleurs sotteme par bon monther de driest, suast, à la vue de Bodin, etc., d'alleurs sotteme par bon monther de driest, suast, à la vue de Bodin, etc., d'alleurs sotteme par bon monther de driest, suast, à la vue de Bodin, etc., d'alleurs sotteme par bon monther de driest, suast, à la vue de Bodin, etc., d'alleurs sotteme par de l'année, de l'année, d'alleurs sottement le tiet par-dessus oné speut, suas répondre su profosi salut du jesuille.

A la vue de cet hommé, mademoiselte de Cardoville se sentit presuprise des réprovers aueun mouvement d'irritation ou de haine. La surprise de n'éprovers aueun mouvement d'irritation ou de haine. La pristation fact de la contraire, car jetant un fier et doux regard sur le Bucclus indicin, puis sur citieméune, elle se denandait ce que deux étres si gimnes, si learus, si libres, si amonvex, ponsisient avoir à cette heure à princes, si learus, si libres, si amonvex, ponsisient avoir à cette heure à

redouter de ce vieux homme crasseux, à mine ignoble et basse, qui s'avanquit tortucusement, avec ses circonvolutions de reptite. En un mot, loin de ressentir de la colère ou de l'aversion contre Rodin, la jeune fille n'eprouva qu'un accès de gaieté moqueuse, et ses grands yeux, déjà étincelants de felicité, petillèrent bientôt do malice et d'ironje.

Rodin se smitt mal à l'aise. Les gens de sa robe préférent de beaucoup les ennemis violents sur ennemis songueurs; tantéti de happent aux coûters déchaincés coutre cus, en se jetant à genous, en pleurau, génissant, en se frappant la potrire; tantét, au contraire; di les bravent en se redressant armés et implicables; mais devant la raillerie morbante, ils se déconcertent sièment. Ainsi facil de Rodin; il presentit que, place centre Adrienne de Cardoville et N. de Nonthrou, il aliait avoir, alnai qu'on dit valgairement, mo fett morerie outre d'alervie à usessi.

Le comte ouvrit le feu : tournant la tête par-dessus son énaule, il dit à Rodin : « Ah !... ah !... yous voici , monsieur l'houme de bien ? - Approchez... monsieur, approchez donc, » reprit Adrienne avec un sourire unoqueur; » vous la perle des amis, vous le modéle des philosophes... vous l'ennemi déclaré de toute fourberie, de tout mensonge, j'ai mille compliments à vous faire... - J'accepte tout de vous, ma chère demoiselle... même des compliments immérités, » dit le jésuite en s'efforçant de sourire , et découvrant ainsi ses vilaines dents jaunes et déchaussées. « Mais puis-je savoir ce qui me mérite vos compliments?-Votre pénétration, monsieur... car elle est rare, » dit Adrienne. « -- Et moi , monsieur, » dit le comte, « je rends hommage à votre véracité... non moins rare... trop rare... peut-être. - Moi, pénétrant, en quoi, ma chère demoiselle? » dit froidement Rodiu; « moi, véridique, en quoi , M. le comte? » ajouta-t-il en se tournant ensuite vers M. de Montbron. « - En quoi... monsieur? » dit Adrienne ; « mais vous avez deviné un secret entouré de difficultés, de mystères sans nombre. En un mot, your avez su lire au plus profond du cœur d'une femme... - Moi, ma chère demoiselle?... - Vous-uième , monsieur ; et réjouissez-vous... votre pénétration a eu les plus heureux résultats. - Et votre véracité a fait merveilles.... = aiouta le comte. « · Il est doux au cœur de bien agir, même sans le savoir, » dit Rodin, se tenant toujours sur la défensive ot épiant tour à tour d'un œil oblique le coute et Adrienne; « mais pourrai-je savoir ce dont on me loue?... - La reconnaissance m'oblige à vous en instruire, monsieur, » dit Adrienne avec malice : « yous avez découvert et dit au prince Djalma que l'aimais passionnément... quelqu'un... Els bien!... glorificz votre pénétration... c'était vrai... -- Vous avez découvert et dit à mademoiselle que le prince Djalma aimait passionnément... quelqu'un, » reprit le comte; « eh bien! glorifiez votre pénétration, mon cher monsieur... c'était vrai. » Rodin resta confondu , interdit. » — Ce quelqu'un que j'aimais si passionnément, » dit Adrienne, » c'était le prince... « - Cette personne que le prince aimait si passionnément, « reprit le coute, « c'était mademoiselle... - Ces révélations, gravement inquiétantes, et faites coup sur coup, abasourdirent Rodin; il resta muet, effrayé, sougeant à l'avenir. « - Comprenez-vous maintenant, monsieur, notre gratitude envers vous? » reprit Adrienue d'un ton de plus en plus railleur. « Grace à votre sagacité, grace au touchant intérêt que vous nous portiez, nous vous devons, le prince et moi, d'être éclairés sur nos sentiments mutuels. »

Le jésuite reprit peu à peu son sang-froid, et son calme apparent irrita fort M. de Montbron, qui, sans la présence d'Adrienne, eût donné un tout autre tour au persiflage. « Il y a erreur, » dit Rodin, « dans ce que vous me faites l'honneur de m'apprendre, ma chère demoiselle. Je n'ai de ma vie parlé du sentiment, on ne peut plus convenable et respectable d'ailleurs, que vous auriez pu avoir pour le prince Dialma... - Il est vrai, » reprit Adrienne, « par un serupule de discrétion exquise, lorsque vons me parliez du profond amour quo le prince Dialma ressentait... vons poussiez la réserve, la délicatesse jusqu'à me dire que... ce n'était pas moi qu'il aimait... - Et le même serupule vous faisait dire au prince que mademoiselle de Cardoville aimait passionnement quelqu'un... qui n'était pas lui... - M. le comte, » reprit séchement Rodin, « je ne devrais pas avoir hesoin de vous dire que j'éprouve assez peu le besoin de me mêler d'intrigues amoureuses. - Allons done! c'est modestie ou amour-propre, » dit insolemment le comte. « Dans votre intérêt, de grâce, pas de maladresse pareille... Si on vous prenait au mot?... Si ça se répandait?... Soyez donc meilleur ménager des hounêtes petits métiers que vous faites, sans doute... - Il en est un, du moins, » dit Rodin en se redressant aussi agressif one M. de Montbron, « dont je vous devrai le rude apprentissage, M. le comte, c'est le pesant métier d'être votre auditeur. - Ah cà! cher monsieur, » reprit le comte avec dédain, « est-ee que vous ignorez qu'il y a toutes sortes de moyens de châtier les impertinents et les fourbes?...- Mon cher comte!...» dit Adrienne à M. de Montbron d'un ton de reproche. Rodin reprit avec un flegme parfait : « - Je ne vois pas trop, M. le comte, 4° ce qu'il y a de courageux à menacer et à appeler impertinent un pauvre vieux bonhomme comme moi ; 2... -M. Rodin, » dit le comte en interrompant le jésuite, « 1° un pauvre vieux bonhomme comme vous, qui fait le mal en se retranchant derrière sa vieillesse qu'il déshonore, est à la fois lâche et méchant; il mérite un double châtiment; 2º quant à l'âge, je ne sache pas que les louvetiers et les gendarmes s'inclinent avec respect devant le pelage gris des vieux loups et les cheveux blanes des vieux coquins ; qu'en pensez-vous, cher monsieur? »

Rodin, kuajours impassible, souleva sa flasque paupière, attecha nue seconde à peine son petit cil di crapita uri counte, et lui lança un regaul rapide, froid et sigu comme un dard ... pais la paupière livide retomba ura la ameria pruntel de cet homane fa feue de cadave. «N'ayani par l'incapabilet mente de cet le control de cet de cadave. «N'ayani par l'incapabilet mente l'incapabilet de la potentiale de la vivei et de segment est de se portaines que l'on une distinct de la vivei et de segment peut de riportere, la de me jastifier, i, en me jastifie jamins. — Vraiment l' «di le contre. »— Jamais, » reprit froidement ltodin, » mes astes se chargent de ceta : je repondra donce simplement que, voyant l'impression produdet, vidente. «— Jamais, » reprit froidement ltodin, » mes astes se chargent de ceta : je repondra donce simplement que, voyant l'impression produdet, vidente, avante de ceta : je repondra donce simplement que, voyant l'impression produdet, vidente, avante que vous me donne de l'amour du prince, « dit Adrieme avec un sourire cenchanteur et ce interropmant Rodis, » vous absolved unal que un sourire cenchanteur et ce interropmant Rodis, » vous absolved unal que un sourire cenchanteur et ce interropmant Rodis, » vous absolved unal que un sourire cenchanteur et ce interropmant Rodis » vous absolved unal que care de la contract de la contract

vous avez voulu me faire... La vue de notre prochain bonheur... sera votre seule punition... -- Peut-être n'ai-je pas besoin d'absolution on de punition, car, ainsi que j'ai eu l'honneur de le faire observer à M. le comte. ma chere demoiselle, l'avenir justifiera mes actes... Oui, j'ai dù dire au prince que vous aimiez une autre personne que lui, de même que j'ai dù vous dire qu'il aimait une autre personne que vous... et cela dans votre intérêt mutuel... Que mon attachement pour vous m'ait égaré... cela se peut, je ne suis pas infaillible... mais, après ma conduite passée envers vous, ma chére demoiselle, i'ai peut-être le droit de m'étonner d'être traité ainsi... Ceci n'est pas une plainte... Si je ne me justifie jamais... je ne me plains jamais non plus... - Voilà! parbleu, quelque chose d'héroïque, mon eher monsieur, » dit le comte; « vous daignez ne pas vous plaindre ou vous justifier du mal que vous faites, - Du mal que je fais? » Et Rodin regarda fixement le comte, « Jouons-nous aux énigmes? - Et qu'est-ce donc , monsieur, » s'éeria le comte avec indignation, « que d'avoir, par vos mensonges, plongé le prince dans un désespoir si affreux, qu'il a voulu deux fois attenter à ses jours? Qu'est-ee done d'avoir, aussi par vos mensonges, jeté mademoiselle dans une erreur si eruelle et si complèto, que, sans la résolution que j'ai prise aujourd'hui, cette erreur durerait encore et aurait eu les suites les plus funestes? - Et pourriez-vous me faire l'honneur de me dire, M. le comte, quel intérêt j'ai, moi, à ces désespoirs, à ces erreurs, en admettant même que l'aie voulu les eauser? - Un grand intérêt sans doute, » dit durement le comte, « et d'autant plus dangereux qu'il est plus caché, car vous étes de ceux, je le vois, à qui le mal d'autrui doit rapporter plaisir et profit. - Cest trop, M. le comte, je me contenterals du profit, « dit Rodin en s'inclinant. « -- Votre impudent sang froid ne me donnera pas le change. Tont eeei est grave, » reprit le comte, « Il est impossible qu'une si perfide fourberie soit un aete isolé... Qui sait si ee n'est pas là encore un des effets de la haine que madame de Saint-Dizier porte à mademoiselle de Cardoville ?»

Adrienne avait écouté la discussion précédente avec une attention profonde. Tout à coup, elle tressaillit comme éclairée par une révélation soudaine. Après un moment de silence, elle dit à Rodin, sans amertume, sans colère, mais avec un calme rempli de douceur et de sérénité : « On dit, monsieur, que l'amour heureux fait des prodiges... Je serais tentée de le eroire, car, après quelques minutes de réflexion et en me rappelant eertaines eirconstances, voici que votre conduite m'apparaît sous un jour tout nouveau. - Quelle serait donc cette nouvelle perspective, ma chère demoiselle? - Pour que vous soyez à mon point de vue, monsieur, permettez-moi d'insister sur quelques faits : la Mayeux m'était généreusement dévouée ; elle m'avait donné des preuves irrécusables d'attachement; son esprit valait son noble eœur :... mais elle ressentait pour vous un éloignement invineible... Tont à coup elle disparait mystérieusement de chez moi... et il n'a pas tenu à vous que j'aie sur elle d'odieux soupcons. M. de Montbron a pour moi une affection paternelle, mais, je dois vous l'avouer, peu de sympathie pour vous; aussi, vous avez táché de jeter la défiance entre lui et moi... Enfin, le prince Djalma éprouve un sentiment profond pour moi... et vous employez la fourberie la plus perfide pour tuer ce sentiment. Dans quel but

agissez-vous ainsi?... je l'ignore ;... mais, à coup sûr, il m'est hostile. - tl me semble, mademoiselle, » dit sévèrement Rodin, « qu'à votro ignorance se joint l'oubli des services rendus. - Je ne veux pas nier, monsieur, que vous m'ayez retirée de la maison de M. Baleinier;... mais, en définitive, quelques jours plus tard, j'étais infailliblement délivrée par M. de Montbron que voiei... - Vous avez raison, ma chère enfant, » dit le comte : « il se nourrait bien que l'on ait voulu se donner le mérite de ce qui devait bientôt forcement arriver, grâce à vos vrais amis. - Vous vous novez, ie vous sauve, vous m'êtes reconnaissante?... Erreur, » dit Rodin avec amertnme; « un autre passant vous aurait sans doute sauvée plus tard. -- La comparaison manque un peu de justesse, » dit Adrienne en souriant; « une maison de santé n'est pas un fleuve, et, quoique je vous croie maintenant très-capable, monsieur, de nager entre deux eaux, la natation vous a été inutile en cette circonstance... et vous m'avez simplement ouvert une porte... qui devait inévitablement s'ouvrir plus tard. -- Très-bien! ma chére enfant, » dit le comte en riant aux éclats de la réponse d'Adrienne. « -- le sais, monsieur, que vos excellents soins ne se sont pas étendus qu'à moi... Les filles de M. le maréchal Simon lui ont été ramenées par vous ;... mais il est à croire que les réclamations de M. le maréchal duc de Ligny, au sujet de ses enfants, n'eussent pas été vaines. Vous avez été jusqu'à rendre à un vieux soldat sa croix impériale, véritable relique sacrée pour lui ; c'est trèstonchant... Vous avez enfin démasqué l'abbé d'Aigrigny et M. Baleinier... mais j'étais moi-même décidée à les démasquer... Du reste tout ceci prouve que vous êtes, monsieur, un homme d'infiniment d'esprit... - Ah! mademoiselle! » fit humblement Rodin. « - Rempli de ressources et d'invention... - Ah! mademoiselle!... - Ce n'est pas ma faute si, dans notre long entretien chez M. Baleinicr, vous avez trahi cette supériorité qui m'a frappée, je l'avoue, profondément frappée... et dont vous semblez assez embarrassé à cette heure... Que voulez-vous, monsieur! il est bien difficile à un rare esprit comme le vôtre de garder l'incognite; ecpendant, comme il se pourrait que, par des voies différentes, oh! très-différentes, » ajouta la jeune fille avec malice, « nous concourions au meme but... (toujours selon notre entretien de chez M. Baleinier), je veux , dans l'intérêt de notre communique future, comme vous disiez, vous donner un conseil... ct vous parler franchement.

Rodin avait éconté mademoiselle de Cardoville avec une apparente impassibilité, tenant son chapers sous ou brax, ses mains éroisées sur nou gilet et faiant tourner ses ponces; la scule marque extérieure du trouble terrible où le jétaine les caimes proses d'Adrienne, faque les paujères livides du jésuile. Apportiement abaissées, devinreur peu à peu tris-rouges, taut le sags y affunit violenment. Il réposit insémunis à mademoisselle de Cardoville d'une voix assurée et en s'inclinant profundément ; et he non conseil cut ne franche parole sont choes soujones secclentes.— Veyex-vous, nonsieur, » reprit Adrienne avec une légère extatation. — Youex-vous, nonsieur, » reprit Adrienne avec une légère catalation de l'amour le puter donne une telle périertaine, on au telle fenergie, une le courage, que les périles on éres joueques, les divinc dans de la principa de la paine, on les découvre<sub>es</sub>, les haines.— on les beuve. Croys e mis, il divinc clarife qui grayone autour

de deux cœurs bien aimants suffit à dissiper toutes les ténèbres, à éclairer tous les pièges... Tenez... dans l'Inde... excusez cette faiblesse... j'aime beaucoup à parler de l'Inde, » ajouta la jeune fille avec un sourire d'une grace et d'une finesse indicibles, « dans l'Inde, les voyageurs, pour assurer leur tranquillité pendant la nuit, allument un grand feu autour de leur ajoupa (pardon encore de cette teinte de couleur locale), et aussi loin que s'étend l'auréole lumineuse, elle met en fuite, par sa seule clarté, tous les reptiles impurs, venimeux, que la lumière effraye et qui ne vivent que dans les ténèbres. - Le sens de la comparaison m'a jusqu'ici échappé, » dit Rodin en continuant de faire tourner ses pouces et en soulevant à demi ses paupières de plus en plus injectées, « - Je vais parler plus elairement, » dit Adrienne en souriant, « Supposez, monsieur, que le dernier, , service que vous venez de rendre à moi et au prince, car vous ne procédez que nar services rendus... cela est fort neuf et fort habile... je le reconnais. - Bravo, ma chère enfant, » dit le comte avec joie, « l'exécution sera complète... --Ah !... e'est une exécution? » dit Rodin toujours impassible. « - Non. monsieur . . reprit Adrienne en souriant ; « c'est une simple conversation entre une pauvre jeune fille et un vieux philosophe, ami du bien. Supposez done que les fréquents... services que vous avez rendus à moi et aux miens m'aient tout à coup ouvert les yeux, on plutôt, « ajouta la jeune fille d'un ton grave, « supposez que Dieu, qui donne à la mère l'instinct de défendre son enfant... m'ait donné à moi, avec mon bonheur, l'instinet de conservation de ce bonheur, et que jo ne sais quel pressentiment, en éclairant millecirconstances jusqu'alors obscures, m'ait tout à coup révélé qu'au lieu d'être mon ami, vous êtes peut-être l'ennemi le plus dangereux de moi et de ma famille. - Ainsi, nous passons de l'exécution aux suppositions? » dit Rodin toujours imperturbable. « - Et de la supposition , monsieur, puisqu'il faut le dire , à la certitude, » reprit Adrienne avec une fermeté digne et sereine : « oui, maintenant, je le crois, j'ai été quelque temps votre dupe... et je vous le dis sans haine, sans colère, mais avec regret, monsieur, il est pénible de voir un homme de votre intelligence, de votre esprit... s'abaisser à de telles machinations... et après avoir fait jouer tant de ressorts diaboliques, n'arriver enfin qu'au ridicule :... car est-il rien de plus ridicule, pour un bomme comme vous, que d'être vaincu par une jeune fille qui n'a pour arme, pour défense, pour lumières... que son amour?... En un mot, monsieur, je vous regarde des aujourd'hui comme un ennemi implacable et dangereux; car l'entrevois votre but, sans deviner par quels moyens vous voulez l'atteindre ; sans doute ces moyens seront dignes du passé; eb bien! malgrè tout cela, je ne vous crains pas ; dès demain . ma famille sera instruite de tout , et une union active, intelligente, résolne, nous tiendra bien en garde, car il s'agit nécessairement de cet énorme béritage qu'on a déjà failli nous ravir. Maintenant, quels rapports peut-il y avoir entre les griefs que je vous reproche, et la fin toute pécuniaire que l'on se propose?... Je l'ignore absolument... mais vous me l'avez dit vous-même, mes ennemis sont si dangereusement habiles, leurs ruses toujours si détournées, qu'il faut s'attendre à tout, prévoir tout; je me souviendrai de la lecon... Je vous ai promis de la franchise. monsieur; en voilà, je suppose, - Cela serait du moins imprudent... comme 2.

la framehise, si j'étais votre canemai, » dit Rodin, tonjours impossible. « Mais vous m'avier aussi promis un conseil , ma eliére demoiselle. — Le conseil sera bref ; n'essayez pas de lutter contre unoi, parce qu'il y a, voyez-vous, quelque chose de plus fort que vous et les vôtres : c'est une femme qui défend son bouheur. »

Adrieuse prononçe ca derniers mots avec une confiance si souversine; son heur organi districulti, pour insidi nei, "dun feichieis linterpide," que Rodin, malgré sa fiegmatique audiece, fut un moment effrayé. Cependant il ne partu nallement déconcerté, «t. que seu moment de silence, il repeir avec un sair de compassion presque déslaigneure : "Na chère donniséelle, nous ne nous revrons jusaité, c'est probable,... rappéter-vous seniment une chose que je vous replete ; pe ne me justifie jusaité; l'avenir se charge de code... Sur c., na décré dessibled; pe saits, monibitant, votre trie-devoise dessible... sur c., na décré dessibled; pe saits, monibitant, votre trie-devoise dessible d

A peine Rodin fut-il sorti qu'Adrienne courut à son bureau et écrivit quelques mots à la hâte, cacheta son hillet, et dit à M. de Montbron; « Je ne verrai pas le prince avant demain... autant par superstition de cœur que paree qu'il est nécessaire pour mes projets que cette entrevue soit entourée de quelque solennité... Vous saurez tout;... mais je veux lui écrire à l'instant .... car, avec un ennemi tel que M. Rodin, il faut tout prévoir... - Vous avez raison, ma chère enfant;... cetto lettre, vite... » Adrienne la lui donna. « - Je lui en dis assez pour calmer sa douleur... et pas assez pour m'ôter le délicieux bonheur de la surprise que je lui ménage demain. -Tout cela est rempli de raison et de cœur; je cours ehez le prince lui faire remettre votre billet... Je ne le verrai pas; je ne pourrais répondre de mol... Ah çà! notre promenade de tantôt, notre spectaele de ce soir, tiennent toujours? - Certainement, j'ai plus que jamais besoin de m'étourdir jusqu'à demnin ;... puis, je le sens, le grand air me fera du bien, eet entretien avec M. Rodin m'a un peu animée. - Le vieux misérable !... Mais... nous en renarlerons. Je cours chez le prince... et je reviens vous prendre avec madame de Morinval, pour aller aux Champs-Élysées, »

Et le comte de Montbron sortit précipitamment, aussi joyeux qu'il était entré triste et désolé.





#### CHAPITRE LVIO.

Les Champs-Elysées.

Deux heures cuviron s'étaient passeix depuis l'entretien de Rodin et de mademischiel de Cardwille, de nombreux promeneurs, attirés aux Champs-Bysées par la sérénité d'un beau jour de printenps (le mois de mars tocelanit à an fin, s'arreitant pour admirer un resisona tatelage, d'ouve se figure une calèche bleu lapis, à train l'hane aussi rechampi de léve, attelée de quatre supresse cheraux de sang hai durés, à crins noire, sus financia étiendame taille particlierent égale, portent cape de velours noire, veste de casimir bleu chair à collets hanes, calotté de peus de totte a revers, l'eux grands values de pied pourlets, à l'invée également bleu chair, à collets et à parmentse blance, étaient ains sur le siège de dervirer. On ne pouvait rien voir de miseux condait, de mieux attéle; les chevaux, poléns de race, de vigueur et de for, labilement ments par les poultions, narchient d'un pas singulières.

rement égal, se cadençant avec grâce, modant leur frein couvert d'écume, et et secount de temps à utre leurs coardes de sois élheur et blanche à rubans flotants, an centre desquelles s'épanouissait une belle rose. Un homme à cheval, nis avec une élégante sinspicitée, surant l'autre édé de l'avenue, contemplait avec une sorte d'orqueilleuse satisfaction est attelage qu'ul avait pour ainsi dire créé; et choune était M. de Bonneille, freupe d'Adrienne, comme dissit M. de Montbron, car exte voiture était celle de la ieune fille.

Un changement avait eu lieu dans le programme de la journée magique. M. de Montbron n'avait pu remettre à Dialma le billet de mademoiselle de Cardoville, le prince étant parti dès le matin à la campagne avec le maréchal Simon, avait dit Faringbea; mais il devait être de retour dans la soirée. et la lettre lui serait remise à son arrivée. Complétement rassurée sur Dialma, sachant qu'il trouverait quelques lignes qui, sans lui apprendre le bonheur qui l'attendait, le lui feraient du moins pressentir, Adrienne, écoutant le conseil de M. de Montbron, était allée à la promenade dans sa voiture à elle, afin de bien constater aux yeux du monde qu'elle était bien décidée, malgré les bruits perfides répétés par madame de Saint-Dizier, à ne rien changer à sa résolution de vivre seule et d'avoir sa maison. Adrienne portait une petite capote blanche à demi-voile de blonde, qui encadrait su figure rose et ses cheveux d'or; sa robe montante de velours grenat disparaissait presque sous un grand châle de cachemire vert. La jeune marquise de Morinval, aussi fort jolie, fort élégante, était assise à sa droite; M. de Montbron occupait en face d'elles deux le devant de la caléche.

Ceux qui connaissent le monde parisien, ou plutôt cette imperceptible fraction du monde parisien qui pendant une heure ou deux s'en va par chaque beau jour de soleil aux Champs-Élysées pour voir et pour être vue, comprendront que la présence de mademoiselle de Cardoville sur cette brillante promenade dut être un événement extraordinaire, quelque chose d'inoul. Ce que l'on appelle le monde ne pouvait en croire ses yeux en voyant cette jeune fille de dix-buit ans, riche à millions, appartenant à la plus haute noblesse, venir pour ainsi dire constater aux yeux de tous, en se montrant dans sa voiture, qu'en effet elle vivait entièrement libre et indépendante, contrairement à tous les usages, à toutes les convenances. Cette sorto d'émancipation semblait quelque chose de monstrueux, et l'on était presque étouné de ce que le maintien de la jeune fille, rempli de grâce et de dignité. démentit complétement les calomnies répandues par madame de Saint-Dizier et ses amis à propos de la folie prétendue de sa nièce. Plusieurs besux, profitant de ce qu'ils connaissaient la marquise de Morinval ou M. de Montbron. vinrent tour à tour la saluer et marchérent pendant quelques minutes au pas de leurs chevaux à côté de la caléche, afin d'avoir occasion de voir. d'admirer et peut-être d'entendre mademoiselle de Cardoville ; celle-ci combla tous ces vœux en parlant avec son charme et son esprit babituels; alors la surprise, l'enthousiasme furent à leur comble ; ce que l'on avait d'abord taxé de bizarrerie presque insensée devint une originalité charmante, et il n'eût tenu qu'à mademoiselle de Cardoville d'être, de ce jour, déclarée la reine de l'élégance et de la mode. La jeune fille se rendait trèshien compte de l'impression qu'elle produisait; elle en était heureuse et fière en songeant à Djalma ; lorsqu'elle le comparait à ces bommes à la mode, son bonheur augmentait encore. Et de fait, ces jeunes gens, dont la plupart n'avaient jamais quitté Paris, ou qui s'étaient au plus aventurés jusqu'à Naples ou jusqu'à Baden, lui semblaient bien pales auprès de Djalma qui, à son âge, avait tant de fois victorieusement commandé et combattu dans de sanglantes guerres, et dont la réputation de conrage et d'héroique générosité, citée avec admiration par les voyageurs, arrivait du fond de l'Inde jusqu'à Paris. Et puis enfin les plus charmants élégants, avec leurs petits chapeaux, leurs redingotes étriquées, et leurs grandes cravates, pouvaient-ils approcher du prince indien dont la gracieuse et mâle beanté était encore rehaussée par l'éclat d'un costume à la fois si riche et si pittoresque? Tout était donc en ce jour honheur, joie et amour pour Adrienne; le soleil , se couchant dans un ciel d'une sérénité splendide , inordait la promenade de ses rayons dorés; l'air était tiéde; les voitures se croisaient en tous sens ; les chevaux des cavaliers passaient et repassaient rapides et fringants; une brise légère agitait les écharpes des femules, les plumes de leurs chapeaux; partout enfin le bruit, le mouvement, la lumière.

Adrienne, du fond de sa voiture, s'amusait à voir miroiter sous ses yeux ce tourhillon étincelant de tout le luxe parisien; mais au milieu de ce brillant chaos, elle voyait par la pensée se dessiner la mélancolique et douce figure de Djalma, lorsque quelque chose tomba sur ses genoux;... elle tressaillit. C'était un bouquet de violettes un peu fanées. Au même instant, elle entendit une voix enfantine qui disait, en suivant la calèche : « Pour l'amour de Dieu... ma honne dame... un petit sou. » Adrienne tourna la tête. et vit une pauvre petite fille pâle et have, d'une figure douce et triste, à peine vétue de haillons, et qui tendait sa main en levant des veux suppliants. Quoique ce contraste si frappant de l'extrême misère au sein même de l'extrême luxe fût si commun, qu'il n'était plus remarquable, Adrienne en fut doublement affectée ; le souvenir de la Mayeux, peut-être alors en proie à la plus affreuse misère , lui vint à la pensée. « Ah! du moins , pensa la jeune tille, que ce jour ne soit pas pour moi seule nn jour de radieux bonheur. » Se penchant un peu en dehors de la voiture, elle dit à la petite fille : « As-tu ta mère, mon enfant? - Non, madame ; je n'ai plus ni mère, ni père... -Oui prend soin de toi? - Personne, madame... On me donne des houquets à vendre; il faut que le rapporte des sous... Sans cela... on me hat. -Pauvre petite! - Un sou... ma bonne dame, un sou pour l'amour de Dieu, » dit l'enfant en continuant d'accompagner la caléche qui marchait alors au pas. . - Mon cher comte. » dit Adrienne en souriant et en s'adressant à M. de Monthron, « vous n'en êtes malheurcusement pas à votre premier enlévement... penchez-vous en dehors de la portière, tendez vos deux mains à cette enfant; enlevez-la prestement;... nous la cacherons vite entre modame de Morinval et moi... et nous quitterons la promenade sans que personne se soit aperçu de ce rapt audacieux. -- Comment? » dit le comte avec surprise, « vous voulez... - Oui... je vous en prie. - Quelle folie! - llier, peut-être, vous auriez pu traitor ce caprice de folic, mais uujourd'hui, » et Adrienne appuya sur ce mot en regardant M. de Monthron

d'un air d'intelligence, « mais avjourd'uni vous devez comprendre... que c'est presque un devoir. — Oul, je le comprends, bon et noble cœur, « dit le comite d'un air ému, pendant que madame de Morinval, qui ignorait complétement l'amour de mademoiselle de Cardoville pour Djalma, regardait avec autant de surprise que de certoistié le contre et la jeune fille.

M. de Montbron , s'avançant alors au dehors de la portière et tendant ses deux mains à l'enfant, lui dit : « Donne-moi tes denx mains, petite. » Quoique bien étonnée, l'enfant obéit machinalement et tendit ses deux petits bras; alors le comte la prit par les poignets et l'enleva très-adroitement, avec d'autant plus de facilité, que la voiture était fort basse et, nous l'avons dit. allait au pas. L'enfant, plus stupéfaite encore qu'effravée, ne dit mot. Adrienne et madame de Morinval laissèrent un vide entre elles ; on v blottit la petite fille, qui disparut aussitôt sous les pans des châles des deux jeunes femmes. Tout ceci fut exécuté si rapidement qu'à peine quelques personnes, passant dans les contre-allées, s'apercurent de cet enlèvement, » - Maintenant, mon cher comte, » dit Adrienne radieuse, « sauvons-nous vite avec notre proie. » M. de Montbron se leva à demi, et dit aux postillons : « --- A l'bôtel. » Et les quatre chevaux partirent à la fois d'un trot rapide et égal. » - Il me semble que cette journée de bonbeur est maintenant consacrée, et quo mon luxe est excusé, » pensait Adrienne; » en attendant que je puisse retronver cette pauvre Mayeux, en faisant, des aujourd'hui, faire mille recberebes, sa place du moins ne sera pas vide. »

Il y a souvent des rapprochements étranges... Au moment où cette bonne pensée pour la Mayenx venait à l'esprit d'Adrienne, un grand mouvement de foule se manifestait dans l'une des contre-allées; plusieurs passants s'attroupèrent, bientôt d'autres personnes coururent se joindre à ce groupe. « Voyez donc , mon oncle , » dit madame de Morinval , « comme la foulc s'assemble là-bas! Qu'est-ce que cela peut être? Si l'on faisait arrêter la voiture pour envoyer savoir la cause de ce rassemblement? - Ma chère, j'en suis désolé, mais votre curiosité ne scra pas satisfaite, » dit le comte en tirant sa montre : » il est bientôt six heures : la représentation des bêtes féroces commencera à buit beures ; nous avons juste le temps de rentrer et de diner... Est-ce votre avis, ma chère enfant? » dit-il à Adrienne, » - Est-ce le vôtre, Julie? » dit mademoiselle de Cardoville à la marquise, « - Sans doute, . répondit la jeune femme. « - Je vous saurai d'ailleurs d'autant plus de gré de ne pas nous attarder, » reprit le comte, « qu'après vous avoir conduites à la Porte-Saint-Martin, je serai obligé d'aller au club pour une demi-heure, afin d'y voter pour lord Campbell que je présente. -- Nous resterons donc seules . Adrienne et moi, au spectacle . mon oncle? - Mais votre mari vient avec vous, je suppose. - Vous avez raison, mon oncle; ne nous abandonnez pas trop pour cela, - Comptez-y, car je suis au moins aussi curicux que vous de voir ces terribles animaux, et le fameux Morok, l'incomparable dompteur de bêtes. »

Quelques minutes après, la voiture de mademoiselle de Cardoville avait quitté les Champs-Élysées, emportant la petite fille, et se dirigeant vers la rue d'Anjou.

Au moment où le brillant attelage disparaissait, l'attroupement dont on a

parlé avait encore augmenté; une foule compacte se pressait autour de l'un des grands arbres des Champs-Élysées, et l'on entendait sortir çà et là de ce groupe des exclamations de pitié. Un promeneur, s'approchant d'un jeune homme placé aux derniers rangs de l'attroupement, lui dit : « Qu'est-ce qu'il y a donc là? - On dit que c'est une pauvresse... une jeune fille bossue qui vient de tomber d'inanition... - Une bossue... heau dommage !... Il y en a toujours assez de bossues.... » dit brutalement le promeneur avec un rire gressier. « - Bossue ou non... si elle meurt de faim..., » répondit le jeune homme en contenant à peine son indignation, « ca n'en est pas moins triste, et il n'y a pas là de quoi rire, monsieur ! - Mourir de faim, hah ! » dit le promeneur en haussant les épaules , « il n'y a que la canaille qui ne veut pas travailler, qui meurt de faim,.. et c'est bien fait. - Et moi, ie parle, monsieur, qu'il y a une mort dont vous ne mourrez jamais, vous, » s'écria le jeune homme, indigné de la cruelle insolence du promeneur. « - Que voulez-vous dire? » reprit le promeneur avec hauteur, « - Je veux dire, monsieur, que ce n'est jamais le cœur qui vous étouffera. -Monsicur! » s'écria le promeneur d'un ton conrroucé, « - Eh bien! quoi? monsieur! » reprit le jeune homme en regardant son interlocuteur en face. « - Rien ..., » dit le promeneur ; et , tournant brusquement les talons , il alla tout grondant rejoindre un cabriolet à caisse orange, sur laquelle on voyait un énorme hlason surmonté d'un tortil de haron.

Lu demestique, néticulement galonné d'or sur vert, et orné d'une écorre aéguillet qui ins lutait les molles, était dévoit étoit de cheval, et n'appreçut pas son maitre, «Tu layes donc aux coracilles, animal?» lui dit le presument en le poussant du bout de sa canne. » Le demestique se retourna confus. «— Nonsieur... e'est que... — Tu ne suarra donc jusants dire ». Le haven, gredis! » é'erris le promoneur courroué. « Allons, ouvre la postière. » Le promeneur chist ». Tripeaud, haron indistriel, loup-errier, agoiteur. Le pauvre bosses était la Myseux, qui consister, de le médient de misére et de besoin au moment où éte se redait étre mademaistiele de Cardoville. La malhereuse creature avait trour è le courage de leuver la houte et les atroces milieries qu'elle existe cut et de le contrage de leuver la houte et les atroces milieries qu'elle existe cut et de le contrage de leuver la houte et les atroces milieries qu'elle existe cut et de le contrage de leuver la houte et les atroces milieries qu'elle existe cut et de le contrage de leuver la houte et les atroces milieries qu'elle existe cut et de le contrage de leuver la houte et le sancé crépière, la reinde Rocchanal, de retour à Paris depois la veille, et que la Mayeux vos-lièr, grée à Addreine, avracher an oct le plus affeux.

Deux heures après ces différentes scènes, une foule énorme se pressait aux abords de la Porte-Saint-Martin, afin d'assister aux exercices de Morok, qui devait simuler un combat avec la fameuse panthère noire de Java, nommée la Nort.

Bientôt Adrienne, M. et madame de Morinval descendirent de voiture devant l'entrée du théâtre; ils devaient y être rejoints par le comte de Montbron qu'ils avaient en passant laissé au club.



# CHAPITEE LVIII.

Bernère la toile

La salic immense de la Forte-Saint-Martin clait remplie d'une foule impatiente. Ainsi que M. de Mauthron Favait di la mandemissile de Cardoville. Intel Paris se pressail avec une vive et ardente curiosité aux représentations de Moroix il et altutulle de dire que le dompteur de bêtes avait compiétement abandomie le patit commerce de bindeciotres dévetiesses auquet il se l'unitais fractionnessemen à Taisburge de Faccous Biane, pers de Ledjuig il de l'unitais fractionnessemen à Taisburge de Faccous Biane, pers de Ledjuig il de de la sondaine conversion de Moroix étaient traduits en pointures si bizarres; ces roueries surrannes en Cuessetta pas été de misea Paris.

Morok finissit de s'habiller dans une des loges d'acteurs qu'on lui avait donnée; par-dessus sa cotte de mailles, ses jamburles et ses brassards, il portait un ample pantalon ronge que des cereles de cuivre doré attachaient à ses elevilles. Son long cafetan d'écloi brochée noir, or et pourpre, était serré à sa talle et à ses poignets par d'autres larges cereles de metal aussi servie à sa talle. dorés. Ce sombre costume donnait au dounteur de bêtes une obysionomie plus sinistre encore. Sa barbe épaisse et jaunâtre tombait à grands flots sur sa poitrine, et il enroulait gravement une lungue pièce de mousseline blanche autour de sa calotte rouge. Dévot prophète en Allemagne, comédien à Paris, Morok savait, comme ses protecteurs, parfaitement s'accommoder aux circonstances. Assis dans un coin de la loge et le contemplant avec nne sorte d'admiration stupide, était Jacques Reunepont, dit Couchetout-Nu. Depuis le jour où l'ineendie avait dévoré la fabrique de M. Hardy, Jaeques n'avait pas quitté Morok, passant chaque nuit dans des orgies dont l'erganisation de fer du doupteur de bêtes bravait la funeste influence. Les traits de Jacques commençaient, au contraire, à s'altérer profondément; ses joues ereuses, sa paleur marhrée, son regard parfois hébété, parfois éclatant d'un sombre feu, truhissaient les ravages de la débauche; une sorte de sourire amer et sardonique effleurait presque continuellement ses lêvres desséchées. Cette intelligence autrefois vive et gaie Inttait encore quelque peu contre le lourd hébétement d'une ivresse presque coutinnelle. Déshabitué du travail, ne pouvant plus se passer de plaisirs grossiers, eherchant à nover dans le vin un reste d'honnèteté qui se révoltait en lui. Jacques en était venu à accepter sans bonte la large aumône de sensualités abrutissantes que lui faisait Morok, celui-ei soldant les frais assez considérables de leurs orgies, mais ne lui donnant jamais d'argent, afin de le garder toujours dans sa dépendance.

Après avoir pendant quelque temps contemplé Morok avec éhahissement, Jacques lui dit : « C'est égal, e'est un fier métier que le tien... » (ils se tutoyaient alors); « tu peux te vanter qu'il n'y a pas, à l'heure qu'il est , deux hommes comme toi dans le monde entier ;.... et c'est flatteur... C'est dommage que tu ne te bornes pas à ce beau métier-là. - Que veux-tu dire? - Et cette conspiration aux frais de laquelle tu me fais nocer tous les jours et tontes les nuits? - Ca chauffe ; mais le moment n'est pas encore venu ; c'est pour eela que je veux t'avoir tonjours sous la main jusqu'au grand jour... Te plains-tu? - Non, mordieu! » dit Jacques, « qu'est-ce que je ferais? Brûlé par l'eau-de-vie, comme je le suis, j'aurais la volonté de travailler que je n'en aurais plus la force;... je n'ai pas, comme toi, une tête de marbre et un corps de fer :... mais pour me griser avec de la poudre au lieu de me griser avec autre chose... ca uie va, je ne suis plus bon qu'à cet ouvrage-lá;..., et puís, ca m'empêche de penser. - A quoi? - Tu sais bien... que quand je pense... je ne pense qu'à une chose..., » dit Jacques d'un air sombre. « -- La reine Baechanal? encore? - dit Morok avec dédain. « - Tonjours... un peu; quand je n'y penserai plus du tout, c'est que je serai mort... ou tout à fait abruti... démon! - Tu ne t'es jamais mieux porté... et tu n'as jamais eu plus d'esprit... niais! » répondit Morok en attaebant son turban.

L'entretien fut interrompu... Goliath entra précipitamment dans la loge, La taille gigantesque de cet llerende avait encore augmenté de carrure; il était costumé en Alcide; ses membres énormes, sillomés de veines grosses comme le pouce, se gondárent sous un maillot conleur de chair, sur lequal tranchait un caleçon rouge.

.

31

« On'as-tu à entrer lei comme une tempéte? » lui dit Morok, « -- II v a bien une autre tempéte dans la salle ; ils commencent à s'impatienter et crient comme des possédés; mais si co n'était que ca! - Ou'v a-t-il encore? - La Mort ne pourra pas jouer ee solr... » Morok se retourna brusquement, presque avec inquiétude. « - Pourquoi cela? » s'écria-t-il. « - Je viens de la voir; elle se tient rasée tout au fond de sa loge;... ses oreilles sont si conchées sur sa tête, qu'on dirait qu'on les fui a coupées..., Vous savez ce que en veut dire. -- Est-ce là tout? » dit Morok en se retournant vers la glace pour achever sa coiffure. « - C'est bien assez, puisqu'elle est dans un de ses accès de rage. Depuis cette nuit où, en Allemagne, elle a éventré cette rosse de cheval blane, je ne lul ai pas vu l'air si féroce; ses yeux luisent comme deux chandelies. - Alors on lui mettra sa belle collerette, » dit simplement Morok. « - Sa belle collerette? - Oui. son collier à ressort. - Et il faudra que je vous aide comme femme de chambre, » dit le géant ; « jolie toilette à faire... - Tais-toi... -- Ce n'est pas tout..., » reprit Goliath d'un air embarrassé, « - Quoi encore?... - J'aime autaut vous le dire... tout de suite... - Parleras-tu? - Eh bien !... il est jei. - Qui? bête brute. - L'Anglais! » Morok tressaillit; ses bras tombérent le long de son corps. Jacques fut frappé de la pâleur et de la contraction des traits du doupteur de bêtes. « -- L'Anglais... tu l'as vu? » s'écria Morok en s'adressant à Goliath; « tu en es sûr? - Trés-súr. Jo regardais par le trou de la toile, je l'ai vn dans une petite loge presque sur le théatre; il veut voir les choses de près;..., il est bien facile à reconnaître à son front pointu, à son grand nez et à ses yeux ronds. » Morok tressaillit encore.

Cet houme, ordinairement d'une impossibilité forouche, parut de plus en plus troible et si effravé, que Jougnes lui dit : « Qu'esce donce que cet Anghisi ?— Il me suivait depuis Strasbourg, où il m'avait renomiré. « répondit Moreà, sano provier cacher on abaltement; si Vousqueit à petite journées, comme moi, arce ses chevaux, s'arrétant où je m'arrétais, find de ne jamuis manquer une de mes représentations.. Pais destrip surs avan que d'arriver à Paris, Il m'avait alandonnée, je m'en croyats délivré, » ajouts Morek en soupirant. «— Diétrie», comme tu dis cella. « » repris jouts Morek en soupirant. «— Diétrie», comme tu dis cella. « » repris jouts Morek en soupirant. «— Diétrie», comme tu dis cella. « la misérablé-la, a parie une soume énormo que je serais dévoré devant lui jendant un de mes exerciess., il espére gegent sen pari ; vous pourquoi il ne use quitte, sus.

Conche-tont-Nu trowns Thick de l'Anglais d'une excentriellé ai réjeaissante, que, pour la permière fois depuis longemps, il partit d'un évalet de rire des plus francs. Morok, devenant blème de rage, se précipita sur lui d'un air si mempart, que Golial fut do bligé de s'atterposer. « Allons, allons, » dit Jacques. « ne te fâctle pas; puisque ével sérieux... je ne risplus... » Morok se colam et di a Goneti-cont Nu d'une voix sourde : « — Ne créd-che de la comme de la Content de la Content de la contra de la colamdité, pet ce crès, « répondit Laques», suns je ne comprend pas en qua la présence de cet housan l'éponsante... — Nais, songe done, miérable le séries Morok, « polabligé d'èpie sans cose le mointer movrement des bête féroce que je tiens domptée sous mon geste et sons mon regard, il y a pour moi quelque chose d'effravant à savoir que deux veux sont là... tonjours la... fixes... attendant que la moindre distraction me livre aux dents des animaux... - Maintenant, je comprends, » reprit Jacques. Et il tressaillit à son tour, « Ca fait peur, - Oni, , car, une fois là, , i'ai beau ne pas l'apercevoir, cet Anglais de malheur, il me semble voir toujours devant moi ses deux yeux ronds, fixes et grands ouverts... Mon tigre Cain a déjà failli une fois me dévorer le bras... pendant une distraction que me causait cet Anglais que l'enfer confonde!... Tonnerre et sang! » s'écria Morok, « cet homme me sera fatal... » Et Morok marcha dans la loge avec agitation, « - Sans compter que la Mort a ce soir ses oreilles aplaties sur son crâne, » reprit brutalement Goliath, « Si vous vous obstinez..., c'est moi qui vous le dis... l'Anglais gagnera son pari ce soir... - Sors d'iei, brute... ne me romps pas la tête de tes prédictions de maiheur, » s'écria Morok, « et va préparer le collier de la Mort. - Allons, chacun son goût... Vous voulez que la panthère vons goûte, » dit le géaut en sortant pesamment après cette plaisanterie. « -- Mais paisque tu as ces craintes, » dit Couche-tont-Nu, « pourquoi ne dis-tu pas que la panthère est malade? » Morok haussa les épaules, et réponditavec une sorte d'exaltation farouche : « -- As-tu entendu parler de l'àpre plaisir du joueur qui met son houseur, sa vie, sur une carte? Eh bien! moi aussi... dans ces exercices de chaque jour où ma vie est en jeu, je tronve un sauvage et apre plaisir à braver la mort devant une fonte frémissante. éponyantée de mon audace... Enfiu, insque dans l'effroi que m'inspire cet Anglais, le trouve quelquefois malgré moi le ne sais quel terrible excitant que l'abhorre et que je subis. »

Le régisseur, estrant dans la loge du dompieur de bêtes, l'înterroapit, «Peut-on Frapper les triss coups, M. Morsk > lu distil. « Curwettrue du reure que dix minutes. — Frapper, « dix Morsk, » — M. le commissiere de politice vient de faire examiner de nouveau la domble chaire destinice à la paraltère et le piton rivé au paineire de mileite, au fond de la caverne du premier plan. « 3 puine la regisseur, « tont a céle travei d'une sofidat tras-que de l'activation de l'activat





# edapitae Liz.

Le lever du rideau.

Les trois coups d'usage retentirent solennellement derrière la toile, l'ouverture commença, et, il faut l'avouer, fut peu écoutée.

A l'intérieur, la salle offrait un coup d'eui très-animé. Sauf deux avancèmes des prenières, l'une à d'ordit, l'autre à gauche du spectateur, toutes les places étalent occupées. Un grand nombre de femmes très-dégantes, attirées comme toujours par l'étrangété saurage du spectacle, garainssient les loges. Aux stalles se pressient la plupart des jeunes gens qui, le matin, avaient proreuru les Champse-Bèvés au nos de leurs chevaux.

Quelques mots, cebangis d'une stalle à l'autre, donneront une idee de leur entretien, Sexer-vous, mon cher, qu'il n'y aurait pas une fouite pareille et une salle si bien composée pour voir sthalié? — Certainnement. Que sont les paureis burlements du concidien, auprès du regissement du lion?...— Moi, je ne comprends pas qu'on permette à ce Morek d'attacher sa panthère dans une oin du théaire avec une chaîne à un anneau de fern. Si la chainc cassail? — A propos de chaine brisée... voils la petite madame de Binville qui ret pas une tigresce... la voy ex vous aux excendes de face? - Ca lui va très-bien d'avoir brisé, comme vous dites, la chaîne conjugale ; elle est très eu beauté cette année. - Ah! volei la belle duchesse de Saint-Prix... Mais tout ce qu'il y a d'élégant est lei ce soir;... je ne dis pas ca pour nous. - C'est une véritable salle des Italiens... quel air de joie et de fête! - Après tout, on fait bien de s'amuser, on ne s'amusera peut-être pas longtemps. - Pourquoi donc? - Et si le choléra vient à Paris? - Ah! bah! - Est-ce que vous croyez au choléra, vous? - Parbleu! il arrive du Nord en se promenant la canne à la main. - Ouc le diable l'emporte en chemin. et que nous ne voyions pas lei sa figure verte! - On dit qu'il est à Londres. - Bon voyage! - Moi j'aime autant parler d'autre chose; c'est une faiblesse si vous voulez, mais je trouve cela triste. - Je crois bien. - Ah! messieurs... ie ne nue trompe pas... uon... c'est elle!... - Oui donc? -Mademoische de Cardoville! Elle entre à l'avant-seène avec Morinval et sa femme. C'est une résurrection complète : ce matin aux Champs-Élysées, ce soir ici. - C'est, ma foi, vrai! C'est bien madeusoiselle de Cardoville. -Mon Dieu! qu'elle est belle!... - Prêtez-moi votre lorgnette. - Hein... qu'en dites-vous ? - Ravissante... éblouissante ! - Et avec cette beauté, de l'esprit comme un démon, dix-huit ans, treis cent mille livres de rente, une grande naissance et... libre comme l'air. - Oui, dire enfin que pourvu que ça lui plut, je pourrais être demain... ou même aujourd'hui, le plus heureux des hommes. - C'est à vous rendre fou ou enragé ! - On assure que son hôtel de la rue d'Anjou est quelque chose de féerique; ou parle d'une salle de bain et d'une chambre à coucher dignes des Mille et Une Nuits... - Et libre comme l'air... l'en reviens toujours là. - Ah! si j'étais à sa place!... - Moi, je scrais d'une légèreté effrayante. - Ah! messieurs!... quel heureux mortel que celui qui scra aimé le premier! - Vous croyez done qu'elle en aimera plusieurs? - Étant libre comme l'air... - Voilà toutes les loges remplies, sauf l'avant-scène qui fait face à celle de mademoiselle de Cardoville ; heureux les locataires de cette loge! - Avez-vous vu aux premières l'ambassadrico d'Angleterre? - Et la princesse d'Alvimar... Quel bouquet monstre!... - Je voudrais bien savoir le nom... de ce bouquet-là. - Parbleu! c'est Germigny. - Comme c'est flatteur pour les lions et les tigres, d'attirer si belle compagnie! - Remarquez-vous, messieurs, comme toutes les élégantes lorgnent mademoiselle de Cardoville? - Elle fait événement... - Elle a bien raison de se montrer : on la faisait passer pour folle. - Ah! messieurs... la bonne... l'excellente ligure!... - Où donc? où donc? -Là... dans cette petite loge au-dessous de celle de mademoiselle de Cardoville. - C'est un casse-noisette de Nuremberg. - C'est un homme de bois. - A-t-il les yeux fixes et ronds! - Et ee nez !... - Et ee front! - C'est un grotesque. - Alt! messicurs, silence! voici la toile qui se lève. \* En effet, la toile se leva.

Quelques mots d'explication sont nécosaires pour l'intelligence de ce qui va nivre. L'avant-scien du rec-de-baussée, à ganche du spectateur, était couple en deux loges; dans l'une se trouvaient plusieurs personnes désigrées par les jeunes gens placés aux stalles. L'autre compartineur, plus rapproché du thétire, était occupé par J-Inglais, cet executrique et sinistre parieur, qui inspirit tant d'évouvante à Monel, l'Indirait étre doné du parieur, qui inspirit tant d'évouvante à Monel, l'Indirait étre doné du l'autre de l'autre doné du l'autre doné du l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de doné du l'autre de l'autr rare et fantastique génie d'Hoffmann pour dignement peindre eette physionomie à la fois grotesque et effrayante, qui se détachait des ténébres du fond de la loge. Cet Anglais avait cinquante ans environ, un front complétement chauve et allongé en cone; au-dessous de ce front, surmontés de sourcils affectant la forme de deux accents circonflexes, brillaient deux gros yeux verts, singulièrement ronds et fixes, très-rapprochés d'un nez à courhure très-saillante et très-tranchante; un menton, ainsi qu'on le dit vulgairement, en casse-noisette, disparaissait à demi dans une haute et ample eravate de batiste blanche, non moins roidement empesée que le col de chemise à coins arrondis qui atteignait presque le lobe de l'oreille. Le teint de cette figure extrèmement maigre et osseuse était pourtant fort coloré, presque pourpre, ce qui faisait encore valoir le vert étineelant des prunclles et le blane du globe de l'œil : la bouche fort grande, tantôt sifflotait imperceptiblement un air de gigue écossaise (toujours le même air), tantôt se relevait légèrement vers ses coins, contractée par un sourire sardonique, L'Anglais était d'ailleurs mis avec uue exquise recherche : son habit bleu à boutons de métal laissait voir son gilet de piqué blane d'une blancheur aussi irréprochable que son ample eravate; deux magnifiques rubis formaient les boutons de sa chemise, et il appuyait sur le bord de la loge des mains patriciennes soigneusement gautées de gants glacés. Lorsque l'on savait le hizarre et cruel désir qui amenait ce parieur à toutes ces représentations, sa grotesque figure, au lieu d'exciter un rire moqueur, devenait presque effrayante; l'on comprenait alors l'espèce d'épouvantable cauchemar causé à Morok par ces deux gros yeux ronds et fixes qui semblaient patienment attendre la mort du dompteur de bêtes (et quelle horrible mort!) avec une confiance inexorable.

Au-dessus de la logo fenéreuse de l'Anglais, et offirant un gracieux contrattes, es trovasiont, dans l'avan-teche des premières, N. et madame de Morirard et mademoisfelle de Cardoville. Celte-ci avait pris place du colé du théter. Elle étile office en devenex et pératit une robe de crèpe du colé du théter. Elle étile office en devenex et pératit une robe de crèpe de Chine d'un bleu céleste, rebaussés au cerage d'une hroche à pendiciques de pertes du plas be orient, rien de plus ; et Adrienne était chernatus aini. A la main, elle tenait un énorme bouquet composé des plus rares fectus de l'Angle, s'espénaulois, is que priente incinguestent leur blancheur aini. A la main, elle tenait un énorme bouquet composé des plus rares fectus de l'Angle et se pendicipal de la competit de la main ainiaini, a la main, elle tenait un énorme bouquet composé des pius rares fectus de l'angle et l'angle et

Le théaire représentait une gigantesque forêt de l'Inde : au foud, de grands adres extiques es dévoujeut en doublelo en en ficles sur des masses anguleuses de rochers à jir, laissont à peine voir quelques colin d'au reis rougater. Chaque coulisés formait un ansail d'arbres, entrevoupé de roes; enfis à gauche du spectateur, et absolument au-dessous de la loge d'Adrienne, on vogal l'échacreure irréguliére d'une noire et profonde

caverne qui sembalti à demi écrasée sous nn amas de bloes de granit juése la per quelque évențion volenique. Ce site, d'une appreté, il'une grandeur sauvage, était merveilleuement composé, l'illusion aussi complète que possible; la rampe baséese, garnie (l'un réfleteur porruper, jeiati sur ce sinistre paysage des tons ardonts ot voilés qui en augmentaient encore l'aspect justifice et sississant.

Adriume, un peu penchée en debors de sa loge, les joues légérement animées, les your brilants, to ceur poljainal, cherchiai à retrouver dans ce tableau la forêt solitaire dépeinte dans le riveit de ce voyageur, qui raconstitai evae quelle intripédité généreus plijana s'était précipité sur me tigresse en furle pour sauver la vie d'un pauver seclave noir refigié dans une caverne. Et de fait, le bassel evarei aim evreltusement le souverir de lu jenne fille. Tout absorbée par la contemplation de ce alte et par les idées donn et autre.

Il se passait pourtant quelque chose d'assez curieux à l'avant-scène qui, restée vide jusqu'alors, faisait face à la loge d'Adrienne. La porte de cette loge s'était ouverte. Un homme de quarante ans environ, au teint bistré, y était entré; vétu à l'indienne d'une longue robe d'étoffe de soie orange, serrée à sa taille par une ceinture verte, il portait un petit turban blane; après avoir disposé deux chaises sur le devant de la loge et regardé un instant de côté et d'autre dans la salle , il tressaillit ; ses yeux noirs étincelérent et il ressortit vivement. Cet hommo était Faringhea, Cette apparition causait déià dans la salle une surprise mélée de curiosité : la majorité des spectateurs n'avaient pas, comme Adrienne, mille raisons d'être absorbés par la scule contemplation d'un décor pittoresque, L'attention publique augmenta en voyant entrer, dans la loge d'où venait de sortir Faringhoa. un jeune bomme d'une rare beauté, aussi vétu à l'indienne, d'une longue robe de cachemire blane à manches flottantes, et coiffé d'un turban écarlate ravé d'or, comme sa ceinture, où brillait un long poignard étineclant de pierreries... Ce jeune homme était Djalma. Un instant il se tint debout à la porte, jetant, du fond de la loge, un regard presque indifférent sur cette sulle immense, où se pressait une foule immense;... bientôt, faisant quelques pas avec une sorte de majesté gracieuse et tranquille, le prince s'assit nonchalamment sur une des chaises; puis, tournant la tête vers la porte, au bout de quelques secondes il parut s'étonner de ne pas voir entrer une personne qu'il attendait sans doute. Celle-ei parut enfin : l'ouvreuse finissait de la débarrasser de son manteau... Cette personne était une charmante jeune fille blonde, vêtue avec plus d'éclat que de goût, d'une robe de soie blanche à larges raies cerise, effrontément décolletée et à manches courtes ; deux gros nœuds de rubans cerise placés de chaque côté de ses ebeveux blonds encadraient la plus jolie, la plus mutine, la plus éveillée de toutes les petites mines. On a déjà reconnu Rose-Pempon, gantée de gants blanes, longs, ridiculement surchargés de bracelets, mais qui du moins ne cachaient qu'à deuri ses jolis bras; elle tenait à la main un énorme bouquet de roses. Loin d'imiter la calme démarche de Dialma, Rose-Pompon entra en sautillant dans la lege , remua bruyamment les chaises , se trémoussa quelque temps sur som siège avant de s'asscoir, afin d'étaler sa helle robe; puis, sans étre le moins du monde intimidée par cette brillante assemblée, elle fit d'un petit geste ugeçant respirer l'odeur de son bouquet de rosses à Djalma, et elle parut d'finitivement s'équilibrer sur la chaise qu'elle occupait. Faringhea rentra, forma à porte de la loge et s'assid derrête le prince.

Adrienne, tonjours profondôment absorbée dans la contemplation de la forêt inflême et dans ses doux souveriers, n'avait fait acuene attention de receiver inflêment dans ses doux souveriers, n'avait fait acuene attention nonveaux arrivants... Comme elle tournait complétement la tête du câté du théâtre et que Djahun e pomait, pour ainsi dire. Paperevoir à ce moi que de profil perdu, il n'avait pas non plus reconnu mademoiselle de Cardoville.





# BBAPITBE LA.

la He

L'espèce de librate dans lequel se trouvait interezié le combat de Norok et de la pantière noire était si nisquifinat, que la majorité du public ny présit acune attention, réservant tout son intérêt pour la séene dans lapseité envis paraire le dompteur de bêtes. Cette indifférence du public explique la curiosité présitte dans la salle par l'arrivée de Faringhes et de Djalma, curiosité qui se tradissit (comme auguére de nos jurns fors de la présence des Arabes dans quetque lieu public) par une légère rumeur et un nouvement genéral de la folic.

La mine si éveillée, si gentillée, de Ross-Pompon, tonjours charmante, malgré sa tollette signalérement voyance, et surtout d'une précision indicale pour un pareil libélire, ses façons très-légères et plus que familières à l'igand du le holine qui l'accompagnit, aggenentainet et avisaient encore la surprise; car. à ce noment même, Ross-Pompon, cédant, l'effondte qu'elle était, à un mouvement d'aggenate coquetter, avait, no 12 dit, approaché son gros honquet de rosse de la figure de Djalma pour le lui faire seuir.

Mais le prince, à la vue de ce paysage qui lui rappelait son pays, an lieu de paratire sensible à cette gentille provocation, resta quelques minutes réverar, les yeux, attachés sur le thétêtre; alors fosce-Pompon se mit à battre la meurer avec son bouquet sur le dévant de sa loge, taufig que le balancement un pou trepe cadrecé de ses joiles égaules annoquit que cette danceuse endiable é communiqui à fer ponsétée d'étiles chorégraphiques plas ou moins orngenes, en catendaut un pas redoublé fort animé que l'orrelestre ionait alore.

Piace abotament en face de la loge où venaient de vétablir Faringhen, Diplane et Roso-Pupon, madame de Murirals vétabli hientid apreçue de l'arrivie de ces nouveau promunges, et auritout des coparties excentrieité de Ross-Pupon, aussil ai journ marquies, se penchant vers mademisselle de Cardouille, toujours aborbice dans ses inchibles souvenirs, lui avait dite n'aint v. Na chèbere, eq qu'il y a de plus amussait ci n'ext pas suri le thétire... Regardez donc en face de nous.— En face de nous? » répéta vait d'un sie surpris, celi gita les yeux di neid de qu'il ni indiquisi. It les regardas, Que vit-elle?... bijians ausis à été d'une jeune feume qui lui faissif familiterant requirer le partin de son bouquet.

Étourdie, frappée presque physiquement au cœur d'un coup électrique, profond, aigu, Adrienne devint d'une pâleur mortelle... par instinet elle ferma les veux pendant une seconde, afin de ne pos coir... de même que l'on táche de detourner le poignard qui, vous avant déià frappé, vous menace encore. Puis tout à coup, à cette sensation de douleur, pour ainsi dire matérielle, succèda une pensée terrible pour son amour et pour sa juste fierté. «Dialma est ici avec ectte femme... et il a recu ma lettre. » se disaitelle, «ma lettre... où il a pu lire le bonheur qui l'attendait.» A l'idée de ee sanglant outrage, la rougeur de la honte, de l'indignation, remplaca la păleur d'Adrienne qui, anéantie devant la réalité, se disait encore : « Bodin ne m'avait pas trompée. » Il faut renoncer à rendre la foudroyante rapidité de ces émotions, qui vous torturent, qui vous tuent dans l'espace d'une minute... Ainsi, Adrienne avait été précipitée du plus radieux bonheur au fond d'un abime de douleurs atroces, en moins d'une seconde... car elle fut à peine une seconde avant de répondre à madame de Morinval. « Qu'y a-t-il done de si eurieux en face de nous, ma ehère Julie? »

Cette répasse é rasive permettait à Adrénne de reprendre son saug-froid. Bureusement, grace à ser longes bourles de chrevez qui, de profit, exchainent presque entièrement ses jones, as plateur et sa rougeur sublics échappèrent à madame de Morival qui reprig isament : Comment la chère, vons ne voyez par ces Indiens qui viennent d'entrer dans ettle loge d'avans-iccine. Loce.... lia., justement en face de la niber?— Als i oni.. trés-bien;, je les vois, » répondit Adrienne d'une vois ferme. — Et vous ne les trouvez pas tèrc-airent » repetit haurquise. — Alloss, medames, dit car riant N. de Moriraval, un peu d'induigence pour de pouvres étrangers; lis ignorent non susge; saus cels visificheraitenis en si mayaise compagnie, à la face de tout Paris? — En effet, « dit Adrienne avecu no sourire anne, « leur inguissité est si torchardie... Il faut les platinée. — Mais c'étaqu'elle est malheureusement charmante, cette petite, avec sa robe décolletéc et ses bras nus, dit la marquise; cela doit avoir seize ou dix-sept ans au plus. Regardez-la donc , ma chère Adrienne , quel dommage !... - Vous ètes dans un jour de charité, vous et votre mari, ma chère Julie, » répondit Adrienne; « il faut plaindre ces Indiens... plaindre cette créature... Voyous, qui plaindrons-nous encore? - Nous ne plaindrons pas ce bel Indien au turban rouge et or, » dit le marquis en riant, « car, si cela dure... la petite aux rubans cerise va l'embrasser... Par ma foi ! voyez done comme elle se penche vers son sultan... -- Ils sont très-amusants, » dit la marquise en partageant l'bilarité de son mari, et en lorgnant Rose-Pompon. Puis elle reprit au bout d'une minute, en s'adressant à Adrienne : « Je suis certaine d'unc ellosc, moi :... c'est que, malgré ses mines évaporées, cette petite est folle de cet Indien... Je viens de surprendre un regard... qui dit beaucoup de choses. - A quoi bon tant de pénétration, ma bonne Julie? » dit doucement Adrienne; « quel intérêt avons-nous à lirc... dans le cœur de cette jeune lille?... — Si elle aime son sultan... elle a bien raison, » dit le marquis en lorgnant à son tour, « car, de ma vie, je n'ai rencontré quelqu'un de plus admirablement beau que eet Indien ; je ne le vois que de profil, mais ce profil est pur et fin comme un camée antique... Ne trouvez-vous pas, mademoiselle? » alouta le marquis en se penchant vers Adrienne, « Il est bien entendu que c'est une simple question d'art... que je me permets de vous adresser... - Comme obiet d'art. » répondit Adrienne. « en effet, e'est fort beau. --- Ah çà! » dit la marquise, « est-elle impertinente, cette petite! Ne voilà-t-il pas qu'elle nous lorgne!... - Bien! » dit le marquis, « et la voilà qui met sans facon sa quain sur l'épaule de son Indien pour lui faire sans doute partager l'admiration que vous lui inspirez, mesdames... »

En effet, Djalma, jusqu'alors distrait par la vue du décor qui lui roppelait son pays, était resté insensible aux agaceries de Rose-Pompon, et n'avait pas encore apercu Adrienne. « Ab bien! par exemple, » disait Rose-Pompon en s'agitant sur le devant de sa loge, et continuant de lorgner mademoiselle de Cardoville, car c'était elle, et non la marquise, qui attirait alors son attention, « voità qui est joliment rare... une délicieuse femme avec des cheveux roux, mais d'un bien joli roux, faut le dire... Regardez donc, Prince Charmant! » Et, on l'a dit, elle frappa légèrement sur l'épaule de Dialma, qui, à ces mots, tressaillit, tourna la tête, et, pour la première fois, apereut mademoiselle de Cardoville. Quoiqu'on l'eût presque préparé à cette rencontre, le prince éprouva un saisissement si violent, qu'éperdu, il allait involontairement se lever ; mais il sentit peser vigourcusement sur son épaule la main de fer de Faringhea qui, placé derrière lui, s'écria rapidement à voix basse et en langue indoue : « Du courage... et demain cette femme sera à vos pieds. » Et, comme Djalma faisait un nouvel effort, le métis ajouta, pour le contenir : « Tout à l'heure elle a páli , rougi de jalousie... Pas de faiblesse, ou tout est perdu. - Ah cà! vous voilà encore à parler votre affreux patois, » dit Rose-Pompon à Faringhea en se retournant. « D'abord , c'est pas poli , et puis ce langage est si baroque , qu'on dirait, quand vous le parlez, que vous cassez des noix. - Je parle de vous à monseigneur, » dit le métis. « Il s'agit d'une surprise qu'il vous ménage,

- Une surprise!... e'est différent. Alors, dépêchez, entendez-vous, Prince Charmant?... » ajouta-t-elle en regardant tendrement Djalma. « -- Mon cœur se brise, » dit Djalma d'une voix sourde à Faringbea, en employant toujours la langue indone. « -- Et demain il bondira de joie et d'amour, » reprit le métis. « Cc n'est qu'à force de mépris qu'on réduit une femme fière. Demain... yous dis-je, tremblante et confuse, elle sera suppliante à vos pieds. - Demain... elle me haira... à la mort! « répondit le prince avec accablement. - Oui... si maintenant elle vous voit faible et lache... A cette beurc il n'y a plus à reculer... regardez-la donc bien en face, et ensuite prenez le bouquet de cette petite pour le porter à vos lèvres... Aussitôt vous verrez cette femme si fière rougir et pâlir comme tout à l'heure; alors me croirezyous ?» Djalma, réduit par le désespoir à tout tenter, subissant, malgré lui, la fascination des conseils diaboliques de Faringhea, regarda pendant une seconde mademoiselle de Cardoville bien en face, prit, d'une main tremblante, le bouquet de Rose-Pompon, puis jefant de nouveau les yeux sur Adrienne, il efficura le bouquet de ses lévres. A cette outrageante bravade, mademoiselle de Cardoville ne put retenir un tressaillement si brusque, si donloureux, que le prince en fut frappé, « Elle est à vous..., » lui dit le métis; « voyez-vous , mouseigneur, comme elle a frémi... de jalousio;... elle est à vous, courage! et bientôt elle vous préférera à ce beau jeune bomme qui est derrière elle... car c'est lui... qu'elle crovait aimer jusqu'ici.» Et comme si le métis eut deviné le soulèvement de rage et de haine que cette révélation devait exciter dans le cœur du prince, il ajouta rapidement : - Du calme... du dédain... N'est-ce pas cet homme qui maintenant doit vous bair? » Le prince se contint et passa la main sur son front, que la colère avait rendu brûlant. «- Mon Dieu! qu'est-ce que vous lui contez donc qui l'agace comme ca? » dit Rose-Pompon à Faringhea d'un ton boudeur. Puis s'adressant à Djalma : « Voyons, Prince Charmant, comme on dit dans les contes de fées, rendez-moi mon bouquet. » Et elle le reprit. « Vous l'avez porté à vos lèvres, j'aurais presque envic de le croquer... « Et elle ajouta tout bas en soupirant et en jetant un regard passionné sur Djalma : « Ce monstre de Nini-Moulin ne m'a pas trompée... Tout ea c'est très-honnète, je n'ai pas seulement... ça à me reprocher. » Et du bout de ses petites dents blanches elle mordit le bout de l'ongle rose de sa main droîte, qu'elle avait dégantée.

Est-il besoin de dire que la lettre d'Adrienne n'avait pas ciè remise an prince, et qu'il visità nullement all posser la journé à la campgae avez le marc'elni Simon? Depuis trois jours que M. de Nontheon n'avait vu l'pilma, Faringheo lui avait persuadé qu'en affichant un autre ausour il réclurist mademoistel de Carloviile, Quant à la présence de Diplana au théâtre, Rodin avait su par Florine que sa unutresse allait le soir à la Porte-Sint-Natrin.

Avant que Djálua l'eút reconnue, Adrienne, sentant ses forces défaille, avait éés sur le point de quittre le téchtier; l'homane qu'éle avait jusquisporté si hant dans son cœur, celui qu'elle avait admiré à l'égal d'un héros et d'un dien, c'en il qu'elle avait cur plonge dans un désopoir si affent que qu'entrainire par la plus tendre pitié, elle lui avait loyatement écrit, afin qu'entrainire par la plus tendre pitié, elle lui avait loyatement écrit, afin qu'entrainire par la plus tendre pitié, elle lui avait loyatement écrit, afin qu'entrainire par la plus tendre pitié, elle lui avait loyatement écrit, afin qu'une douce espérance calaits éco douteurs , c. c'elui ét enfir répondait à



M== de Morinval



une généreuse preuve de franchise et d'amour en se donnant ridieulement en spectacle avec une créature indigne de lui. Pour la fierté d'Adrienne, que d'incurables blessures! Peu lui Importait que Djalma crùt, ou non, la rendre témoin de cet indigne affront. Mais lorsqu'elle se vit reconnne par le prince, mais lorsqu'il poussa l'outrage jusqu'à la regarder en face, jusqu'à la braver en portant à ses lévres le bouquet de la créature qui l'accompagnait, Adrienne, saisie d'une noble Indignation, se sentit le courage de rester ; loin de fermer les yeux à l'évidence, elle éprouva une sorte de plaisir barbare à assister à l'agonie, à la mort de son pur et divin amour. Le front haut, l'œil fier et hrillant, la joue colorée, la lévre dédaigneuse, à son tour elle regarda le prince avec une méprisante fermeté; un sourire sardonique effleura ses levres, et elle dit à la marquise tout occupée, ainsi que bon nombre de spectateurs, de ce qui se passait à l'avant-scène : « Cette révoltante exhibition de mœurs sauvages est du moins parfaitement d'accord avec le reste du programme. -- Certes, » dit la marquise, « et mon cher oncle aura perdu ce qu'il y aura peut-être de plus amusant à voir. - M. de Montbron? » dit vivement Adrienne avec une amertume à peine contenue, « oui... il regrettera de ne pas avoir tout vu... Il me tarde qu'il arrivo... N'est-ce pas à lui que je dois cette charmante soirée?»

Peut-être madame de Morinval eût remarqué l'expression de sanglante ironie qu'Adrienne n'avait pu complétement dissimuler, si tout à coup un rugissement raugue, prolongé, retentissant, n'eût attiré son attention et eelle de tous les spectateurs restés, nous l'avons dit, jusqu'alors fort indifférents aux scènes de remplissage destinées à amener l'apparition de Morok sur lo théâtre. Tous les yeux se tournèrent instinctivement vers la caverne située à gauche du théâtre, au-dessous de la loge de mademoiselle de Cardoville; un frisson de euriosité ardente parcourut toute la salle. Un second rugissement encore plus sonore, plus profond, et qui semblait plus irrité que lo premier, sortit cette fois du souterrain dont l'ouverture disparaissait à demi sous des hroussailles artificielles, faciles à écarter. A ce rugissement, l'Anglais se leva debout, dans sa petite loge, en sortit presque à mi-corps, et se frotta vivement les mains ; puis complétement immohile, ses gros veux verts, fixes et hrillants, ne quittèrent plus l'entrée de la caverne. A ces hurlements féroces, Dialma avait aussi tressailli, malgré toutes les excitations d'amour, de jalousie, de haine auxquelles il était en proje. La vue de cetto foret, les rugissements de la panthère, lui causèrent une émotion profonde en réveillant de nouveau le souvenir de son pays et de ces chasses meurtrières qui, comme la guerre, ont des enivrements terribles; il eut tout à coup entendu les clairons et les gongs de l'armée de son père sonner l'attaque, qu'il n'eût pas été transporté d'une ardeur plus sauvage. Bientôt des grondements sourds, comme un tonnerre lointain, couvrirent presque les râlements stridents de la panthére : le lion et le tigre, Judas et Cain, lui répondaient du fond du théâtre où étaient leurs cages... A cet effrayant concert, dont ses oreilles avaient été tant de fois frappées au milieu des solitudes de l'Inde, lorsqu'il y campait pour la chasse ou pour la guerre, le sang de Djalma houillonna dans ses veines; ses veux étincelèrent d'une ardeur farouche; la tête un peu peuehée en avant. Jes deux mains crispées sur le rebord de la loge, tout son corps frémissait d'un trenshiement convulif. Les spectaurs, le thière, Adrienne, frestatient plus pour lui; il était dans une forêt de son pays... et il sentait le tigre... Il se mélait abres à as beauté une expression si intérplée, si fravenche, que flusse-fronçon le contemplait avec une sorte de frayeur et d'admiration passionnies. Four la première fais de su éve, post-dere, se pills yeux hiers, conflainments il première fais de su éve, post-dere, se pills yeux hiers, conflainments il complé de ce qu'elle ressontait. Son œur sus serrait, battait avec force, compte de ce qu'elle ressontait. Son œur sus serrait, battait avec force, comme si quelque maheur aiblist artiver...

Cédant à un mouvement de crainte involontaire, elle saisit le hras de Djalma, et lui dit : « Ne regardez donc pas ainsi cette caverne; vous me faites peur...» Le prince ne l'entendit pas. « — Ab ! le voilà... le voilà ! » nurmura la foule presque tout d'une voix. Morok paraissait au fond du théatre...

Morok, costumé comme nous l'avons dépeint, portait de plus un arc et un long carquois rempli de flèches. Il descendit lentement la rampe de rochers simplés qui allait en s'abaissant jusque vers le milieu du théâtre ; de temps à autre, il s'arrêtait court, feignant de prêter l'orcille, et de ne s'avaucer qu'avec circonspection. Et jetant ses regards de côté et d'autre, involontairement sans doute, il rencontra les deux gros yeux verts de l'Anglais dont la loge avoisinait justement la caverne. Aussitôt les traits du dompteur do bêtes se contractèrent d'une manière si effrayante, que madame de Morinval, qui l'examinait curieusement à l'aide d'une excellente lorgnetto, dit vivement à Adrienne : « Ma chère, cet homme a peur ; il lui arrivera malheur. - Est-ce qu'il arrive des malheurs? » répondit Adrienne avec un sourire sardoniquo, « des malheurs au milieu de cette foule si brillante, si parée, si animée?... des malhours... ici, ce soir? Allons donc, ma chère Julie... vous n'y songez pas ;... c'est dans l'ombre, c'est dans la solitudo, qu'un malheur arrive... jamais au milieu d'uno foulo joyeuse, à l'éclat des lumières... - Ciel! Adrienne... prenez garde! » s'écria la marquise, no pouvant retenir un cri d'effroi et saisissant le bras de mademoisello de Cardoville comme pour l'attirer à elle, « la voyez-vous ? » Et la marquise, de sa main tremblante, désignait l'ouverture de la caverne. Adrienne avança vivement la tête et regarda. « Prenez garde!... no vons avancez pas tant, » Ini dit vivement madame de Morinval, « -- Vous êtes folle avec vos torreurs, ma chère amie, » dit le marquis à sa femme, « La panthère est parfaitement bien enchaînée, et hrisat-elle sa chaîno, ce qui est impossible, nous serions ici hors de sa portée, »

Une grande rumeur de ouriosité palpitante courtet alors dans la salle, tous les regraché sident aivinciblement attachés sur la caverne. Extre les broussailles artificielles qu'elle écarta brasquement sous soa large politral, la paathère noire apparut lout à comp; par deux fois che alonges as tête aplatie, illuminée de ses deux yeux Jaunes et famboyants., Puis, ouvrant deux rangèes de croes formidables, l'une double chaîne de fer et un collier aussi de fer petait en noire se confondant aves one pelage d'ébben et l'embre de la caverne, l'illusion était complète; le terrible animal sembhalt être en liberté dans son repaire. Medanne, edit tout écoup le marquis, regardez donc les Indiens... ils sont superbes d'émotion. » En effet, à la vue de la panthère, l'ardeur farouche de Djalma était arrivée à son comble ;... ses yeux étincelaient dans leur orbite nacrée comme deux diamants noirs: sa lévre supérieure se retroussait convulsivement avec une expression de férocité animale, comme s'il eût été dans un violent paroxysme de colère. Faringhea, alors accoudé sur le bord de la loge, était aussi en proje à une émotion profonde, causée par un hasard étrange. « Cette panthère noire, d'une si rare espèce, » pensait-il, « que je vois jei, à Paris, sur un théâtre, doit être celle que le Malais » (le thug ou êtrangleur qui avait tatoué Djalma à Java pendant son sommeil) « a enlevée toute petite dans son repaire, et vendue à un capitaine européen... Le pouvoir de Bohwanie est partout, » ajoutait le thug dans sa superstition sanguinaire. « Ne trouvez-vous pas , » reprit le marquis , s'adressant à Adrienne , « que ces Indiens sont superbes à voir ainsi?... - Peut-être... ils auront assisté à une chasse pareille dans leur pays, » dit Adrienne, comme si elle eut voulu évoquer et braver ce qu'il y avait de plus cruel dans ses souvenirs, « - Adrienne..., « dit tont à coup la marquise à mademoiselle de Cardoville d'une voix altérée, « maintenant voilà le dompteur de bêtes assez près de nous... sa figure n'est-elle pas effravante à voir?... Je vous dis que cet homme a peur... - Le fait est, » ajonta le marquis très-sérieusement cette fois, « que sa pâleur est affreuse et qu'elle semble augmenter de minute en minute... à mesure qu'il approche de ce côté... On dit que s'il perdait son sang froid une minute, il courrait le plus grand péril. - Ah !... ce serait horrible , » s'écria la marquise en s'adressant à Adrienne, « là, sous nos yeux... s'il était blessé... - Est-ce qu'on meurt d'une blessure?... » répondit Adrienne à la marquise avec un accent d'une si froide indifférence, que la jeune femme regarda mademoiselle de Cardoville avec surprise et lui dit : « - Ah! ma chère... ce que vous dites là est cruel !... - Que voulez-vous ? c'est l'atmosphère qui nous entoure qui réagit sur moi, » dit la jeune fillo avec un sourire glacé. « -- Voyez... vovez... le dompteur de bêtes va tirer sa flèche sur la panthère ! » dit tout à coup le marquis ; « c'est sans doute après, qu'il simulera le combat corps à corps. »

Morok était à ce moment sur le devant du thétare, mais il lui falbait le trevverre dans a lieguer pour revir pisqu'à l'entrée de la caverne. Il s'arrêta un moment, ajusta une fléche sur la corde de son are, se mit à genoux derrière un bloc de recher, via longtemps ... te trait siffia et alle se perdre dans la profondeur de la caverne où la ponthère s'était retirée ajears avoir un intant montrée si tele mençance. A péne la fléche castellé dispars que la Mort, irrité a desestin per fositat, alors invisible, poussa Morok devint si expressive, il expressiva si naturellement a si piet d'aveit attient la bête fèrence, que des braves frénétiques édatérent dans toste la saisle. Jetan alsons on re loit de lui, il tirs un pojeand de sa ceiture, le prit cutre ses dents et se mit à ramper sur ses mains et sur ses genoux comme s'il det voulus surprendre dans son repoir le paturée blessée, Pour rendre l'illusion plus parfaite, la Mort, trifée de nouveau par Golisth, qui la frappait avec me barre de fre, la Mort poussa de lond un souterain la frappait avec me barre de fre, la Mort poussa de fond de souterain.

des rugissements offreyables. Le sembre aspect de la forêt, à peine écitaire de orflets rongedires, était d'un effet si saississant, les hurlements de la pantière si farieux, les gestes, l'attitude, la physionomie de Storok si emprênits de terreur... que la salle attentive, fremissante, restait dans un silence profiond; toutes les respirations étaient suspendies; on cet dit qu'un frisson d'épouvanto gagnait tous les speciateurs, commes 'ils se finseent attendus à quedque borrible événemes.

Ce qui rendait la pantomime de Morok d'une vérité si effrayante, c'est qu'en s'approchant ainsi pas à pas de la caverne, il approchaît aussi de la loge de l'Anglais... Malgré lui , le dompteur de bêtes , fasciné par la peur, ne pouvait détacher ses yeux des deux gros yenx verts de cet homme; on cut dit que chacun des brusques mouvements qu'il faisait en rampant répondait à une secousse d'attraction magnétique, causée par le regard fixe du sinistre parieur... Aussi, plus Morok so rapprochait de lui, plus sa figure so décomposait... et devenait livide. Une fois encore, à la vue de cette pantomime, qui n'était plus un jeu, mais l'expression vraie de l'épouvante, le silence profond, palpitant, qui régnait dans la salle, fut interrompu par des acclamations et des transports auxquels se joignirent les rugissements de la panthère et les grondements lointains du lion et du tigre. L'Anglais, presque hors de sa loge, les lévres relevées par son effrayant sourire sardonique, ses gros yeux toujours fixes, était haletant, oppressé. La sueur confait de son front chauve et rouge, comme s'il eût véritablement dénensé une incrovable force magnétique pour attirer Morok, qu'il voyait bientôt à l'entrée de la caverne. Le moment était décisif. Accrouni, ramassé sur lni-même, son poignard à la main, sulvant du geste et de l'œil tous les mouvements de la Mort qui, rugissante, irritée, ouvrant sa gueule énorme, semblait vouloir défendre l'entrée de son repaire, Morok... attendait le moment de se jeter sur elle.

Il y a nne telle fascination dans le danger, qu'Adrienne partagea, malgré elle, le sentiment de curiosité poignante mèlée d'effroi qui faisait palpiter tous les spectateurs : penchée comme la marquise, plongeant du regard sur cette scène d'un intérêt effravant, la jeune fille tenait machinalement à la main son bouquet indien qu'elle avait toujours conservé. Tout à coup. Morok jeta un eri sauvage en s'élancant sur la Mort, qui répondit à ce eri par un unugissement éclatant, en se précipitant sur son maître avec tant de furie, qu'Adrienne, épouvantée, eroyant voir cet homme perdu, se rejeta en arrière en caehant sa figure dans ses deux mains... Son bouquet lui échappa, tomba sur la scène, et roula dans la caverne où luttaient la panthére et Morok. Prompt comme la foudre, souple et agile comme un tigre, cédant à l'emportement de son amonr et à l'ardeur farouche exeitée en lui par les mugissements de la panthère, Djalma fut d'un bond sur le théâtre, tira son poignard et se précipita dans la caverne pour y saisir le bouquet d'Adrienne. A cet instant un eri épouvantable de Morok blessé appelait à l'aide... La panthère, plus furieuse encore à la vue de Djalma, fit un effort désespéré pour rompre sa chaine; n'y pouvant parvenir, elle se dressa sur ses pattes de derrière afin d'enlacer Djalma, alors à la portée de ses griffes tranchantes. liaisser la tête, se jeter à genoux, et en même temps lui plonger à denx

#### LA MORT.

reprise son poignard dans le ventre avec la rapidité de l'éclair, ce fut ainsi que Djaina chapps à une mort certaine, la panthér rapid en retourbant de lout son poids sur le prince; ... pendant une seconde que durs as territée agante, on ne vit qu'une masse confisse et convultivé de membres noirs, de vétements blanse ensanglantés: ... puis enfin l'plaina se releva paile, sanglant, blessé; plore debout, l'reil directant d'un organif sauvage, le pied sur le cadavre de la panthére... tenant à la main le houquet d'dérienne, il piet sur elle un requerd qui dissit on amour insenés. Alors d'dérienne, il piet sur elle un requerd qui dissit on amour insenés. Alors esculement aussit Adrienne sentit ses ferces l'àtandonner, our un ceurage de cette latte.



FIN DU TOME DEUXIEME.



# TABLE DES MATIÈRES.

| Has her Salest Propries   Has her Salest P |         |          |                   |         |        |        |       |       |      |        |       |   | P | agers.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|---------|--------|--------|-------|-------|------|--------|-------|---|---|---------|
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CHAP.   | I.       | Floring.          |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | - 1     |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _       |          |                   | -Perp   | étue.  |        |       |       |      |        |       |   |   | 8       |
| V.   Intermetters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |          | La tentation.     |         | _      |        |       | 4     |      |        |       |   |   | 16      |
| Mathematics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -       |          | La Mayeux et n    | udem    | oisell | e de C | ardos | ille. |      |        |       |   |   | 25      |
| Min.   Meinsterlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _       |          |                   |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 34      |
| Mill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -       | YL.      | Les rendez-you    | E.      |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 35      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No.     | VII.     | Dicouvertes.      |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 44      |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _       | VIII.    | Le code pénal.    |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 56      |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _       | IX.      | Escalade et effra | etion.  |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 157     |
| XL   Citinapion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | X.       |                   |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 63      |
| Mat.   Incation ferror in human entern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _       |          |                   |         |        |        |       |       | į.   |        |       |   |   | 73      |
| Mill.   La maissane de la res sinisf remedie   S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | XII.     | Les deux frères   | de la   | bonn   | e grus | TP.   |       |      |        |       |   |   | 76      |
| Mile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _       |          |                   |         |        |        |       |       | 1    |        |       |   |   | 82      |
| XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   |         |        |        | -     |       |      |        |       |   |   | 90      |
| Number   N |         |          |                   |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 97      |
| ACTUAL   ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                   | •       |        |        |       |       | •    |        |       |   | • | 100     |
| XXIII   Les abeir ranges   Listing   Listing |         |          |                   | •       | •      |        |       | •     |      |        | •     |   |   | 111     |
| March                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |                   |         |        |        |       |       | •    | •      |       |   |   |         |
| XX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          | Le saton roog«.   |         |        |        | •     | •     | •    | •      |       |   | • |         |
| XXII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                   |         |        |        | -     | •     |      | ٠.     |       |   | • |         |
| XXIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          | Le ocriner coup   | ue in   |        |        |       |       |      |        |       | • |   |         |
| XXIII. Les premiers und les demiers, les demires unt les preniers. Il XXIII. Clamana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          | LA CODATION CO    | ure-vii | 8.     |        |       |       |      |        |       |   | • |         |
| XMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |          | Un non genie.     | -       | +      | -      | ٠.    |       |      |        |       | ÷ |   |         |
| XXX   Le réduii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                   | nt Jes  |        |        |       | miers | sont | sea bu | smicr | • |   |         |
| - XXVI   Enc. visits instendenc,   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |          |                   |         |        | 100    | •     | •     |      |        |       | • |   |         |
| XXYIL   Un service d'ami,   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |                   | 4.0     |        | 100    | •     |       |      |        |       |   | ٠ |         |
| XXVIII. Les conseils. 55 XXIX. L'Accusation. 55 XXXX. Le secrétaire du père d'Aigriguy. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mari    |          | Une visite inst   | tendu   | e,     |        |       |       |      |        |       |   | ٠ |         |
| XXIX. L'accusateur. 11 - XXX. Le secrétaire du père d'Aigriguy. 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _       |          |                   | si.     |        |        |       |       |      |        |       |   |   |         |
| - XXX. Le secrétaire du père d'Aigrigny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _       |          |                   |         |        | 100    |       |       |      |        |       |   | ٠ |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       |          |                   |         |        |        | 4     |       |      |        |       |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       |          |                   |         |        | griguy |       |       |      |        |       |   |   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | XXXL     | La sympathie.     |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 213     |
| - XXXII. Les souprons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _       |          | Les soupçons.     |         |        |        |       |       |      |        |       |   | ٠ | 22      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       |          |                   |         |        |        |       | 4     |      |        |       |   |   | 22      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | XXXIV.   |                   |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | $^{25}$ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -       | XXXV.    |                   |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 24      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | XXXVL    | L'Indien à Pari   | ٠.      |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ritera. | XXXVIL   | Le réreil.        |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 25      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _       | XXXVIII. | Les doutes.       |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 26      |
| - XXXIX. La lettre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -       | XXXIX.   | La lettre.        |         |        |        |       |       |      |        |       |   |   | 27      |

# TABLE DES MATIÈRES.

|    |         |                           |   |  |     |  | - 1 | ages |
|----|---------|---------------------------|---|--|-----|--|-----|------|
| ŀ. | XLL     | Les conseils.             |   |  |     |  |     | 280  |
|    | XLIL.   | Le journal de la Mayeux,  |   |  |     |  |     | 29   |
|    | XLIII.  | Le journal de la Mayeux,  |   |  |     |  |     | 300  |
|    | XLIV.   | a découverte.             |   |  |     |  |     | 300  |
|    | XLV.    | Le rendez vous des Loups. |   |  |     |  |     | 317  |
|    | XLVL    | La natison commune,       |   |  |     |  |     | 32:  |
|    | XLVII.  | Le secret,                |   |  |     |  |     | 33   |
|    | XLVIII. | Révélations,              |   |  |     |  |     | 34   |
|    | XLIX.   | L'attaque                 |   |  |     |  |     | 343  |
|    | I.      | Les Loups et les Dévorant | 1 |  |     |  |     | 355  |
|    | EL.     | Le retour.                |   |  |     |  |     | 225  |
|    | LIL     | Le négoriateur.           |   |  |     |  |     | 36   |
|    | LIII.   | Le secret                 |   |  |     |  |     | 37   |
|    | LIV.    | Les aveux.                |   |  |     |  |     | 370  |
|    | LV.     | Amour.                    |   |  |     |  |     | 38   |
|    | LVI.    | Exécution.                |   |  | - 1 |  |     | 382  |
|    | LVII.   | Les Champs-Élysées, .     |   |  |     |  |     | 390  |
|    | LYIII.  | Derrière la toile,        | 1 |  |     |  |     | 400  |
|    | LIX.    | Le lever du rideau.       |   |  |     |  |     | 40   |
|    | LIX     | Le Most                   | • |  |     |  |     | 200  |
|    |         |                           |   |  |     |  |     |      |

FIN DE LA TABLE DU DEUXIÈME VOLUME.

.

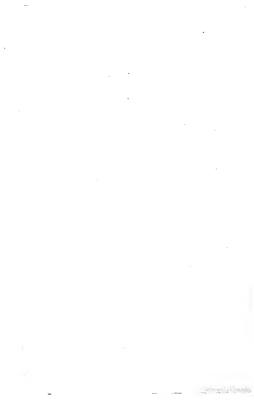



